

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





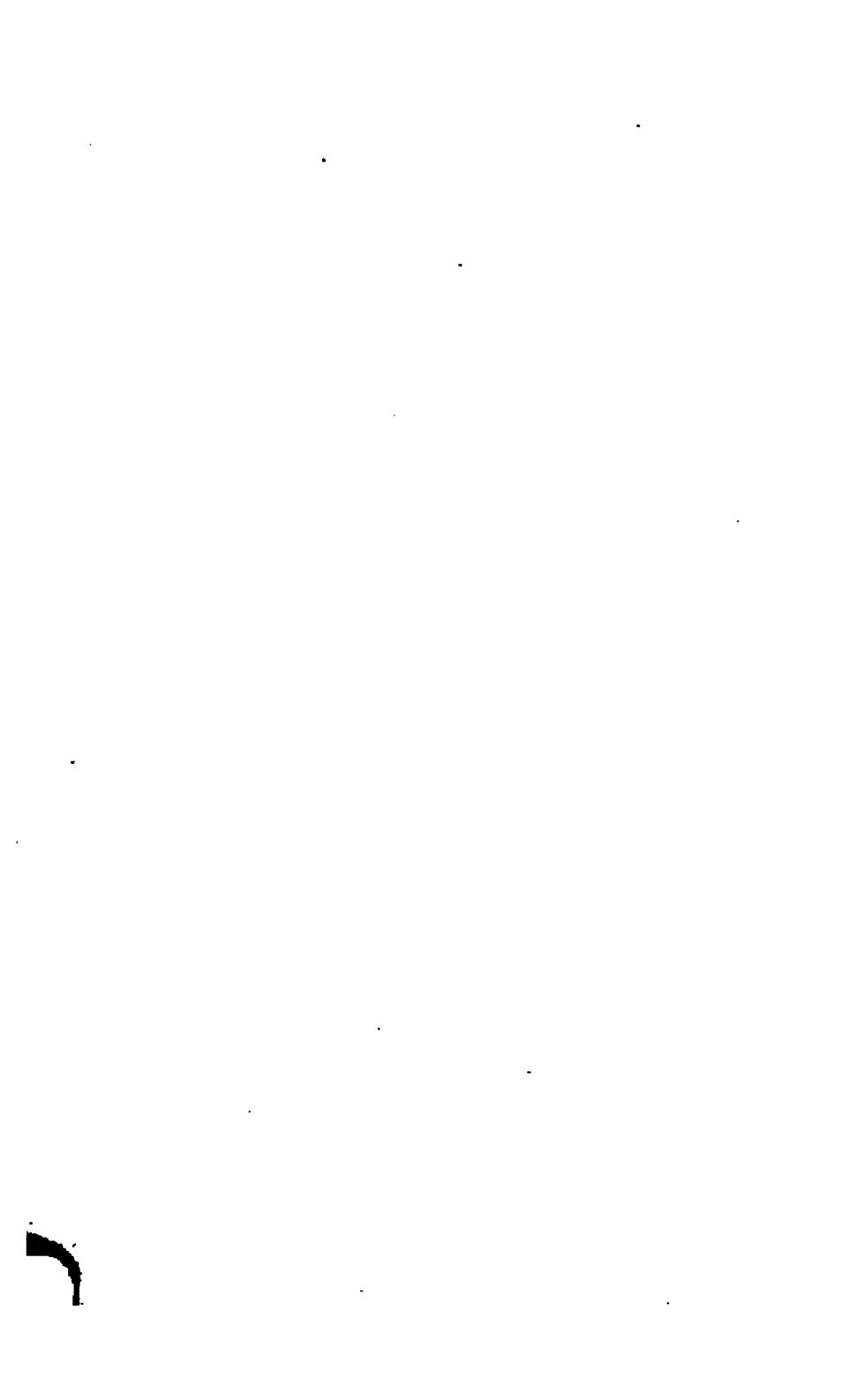

## theologische Dienerschaft

am Hofe Joseph II.

## Geheime Correspondenzen und Enthüllungen

dum

Berständniß der Kirchen= und Profangeschichte in Desterreich von 1770—1800, aus bisher unedirten Quellen der t. t. Haus=, Hof=, Staats= und Ministerialarchive.

Bon

Sebastian Brunner.

**Wien**, 1868.

Wilhelm Braum üller t. t. Hof- und Universitätsbuchhändler.

DB 74.3 .888

2. Tommo Annimato Halling

(ner 14 Majo 866.)

•

## Vorwort.

Das eigentliche Quellenstudium über die TheresianischVosephinische Periode hat erst in neuester Zeit begonnen. Die Leistungen der Historiker Alfred von Arneth und Adam Wolf sind hierin als hervorragend anerkannt. Das Quellenstudium über das Verhältniß des Kaisers Ioseph zur katholischen Kirche ist bisher noch nicht berücksichtigt worden. Der Herausgeber hat sich hierin versucht und einen Theil der Resultate seiner Forschungen in der vorliegenden Schrift niedergelegt. Dieselbe dürfte allen jenen von einigem Nutzen sein, welche die historische Wahrheit überhaupt lieb haben, oder die für den Fall, daß ihnen diese historische Wahrheit minder angenehm wäre, doch so viel sittliche Kraft besitzen, daß sie dieselbe vertragen können.

Romane, Theater, Anekotensammlungen und sogenannte Werke "für's deutsche Bolk" haben eben keinen historischen Werth; wenn nun die wirkliche quellengetreue und authentische Geschichte mit den besagten Ergießungsformen einer lebhaften Phantasie in Conslict geräth, so wird es dem wissenschaftlich gebildeten Leser leicht werden zu entscheiden, auf welcher Seite die Schuld dieses Conflictes gesucht werden muß. Der Titel der Schrift soll durch den Inhalt derselben gerechtsertigt werden.

Die vorzüglichsten Quellen für dieselbe fanden sich in dem k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchive, dann im Archive des k. k. Staats-Ministeriums (auch Ministerium des Innern genannt) und in jenem des k. k. Cultus-Ministerium. Bei der Benützung handschriftlicher Quellen aus anderen Archiven, sinden sich diese am betreffenden Orte verzeichnet.

Jur Beleuchtung und Erläuterung der archivalischen Duellen hat der Herausgeber Citate aus zeitgenössischen, der sogenannten Aufklärungspartei angehörigen Autoren genommen; dieser Umstand, wie auch jener, daß er betheiligte Mitglieder des Clerus aller Rangstusen mit historisch-kritischer Gerechtigkeit ins Mitleid gezogen, mag ihn bei gelehrten und unbefangenen Historikern vor dem Borwurf der Parteilichkeit bewahren.

Nicht Alles, was zu jener Zeit in Beziehung auf die Kirche geschehen ist, sondern wie Alles geschehen ist, soll hier dargestellt werden. Die Ergebnisse, welche sich aus den Principien der damaligen Zeit auch in verschiedenen Richtungen des socialen Lebens herausgewachsen haben, wie überhaupt die Umsetzung dieser Principien ins praktische Leben der Kirche und der Gesellschaft, sollen in einer folgenden Schrift eine gleichentige Behandlung sinden.

Wien, den 1. Mai 1868.

# Herzans Leben vor und nach seiner diplomatischen Laufbahn.

Im biographischen Lexikon für das Kaiserthum Desterreich von Constantin von Wurzbach (Bb. 9. S. 364), wie im Gothaischen Schematismus finden wir einige dürftige Notizen über die Grafen von Herzan. Dieselben sind gegenwärtig ausgestorben. Die Vorfahren dieses Geschlechtes können bis ins 14. Jahrhundert nachgewiesen wer-Ihr Stammhaus ist das Dorf Chomutic im Bidschowerkreise Böhmens, baher sie früher auch unter diesem Namen erscheinen. Johann Abam, † 1655, wurde 1650 in den Freiherrnstand erhoben. Der Sohn desselben Johann Adam, † 1681, erhielt den Reichsgrafen= stand. Karl Friedrich Herzan, der letzte dieses Geschlechtes, foll ein Sonderling außergewöhnlicher Art und mit dem Kirchenbann belegt gewesen sein. Näheres fonnte Burzbach über diesen nicht erfahren. Milleschau bei Teplitz gehörte zu den Besitzungen der Herzan. Im Gothaischen Schematismus finden wir als die letten männlichen Nachkommen des Geschlechtes: Graf Emanuel, geb. 1768, königlich baierischer Kämmerer und Oberster à la Suite, früher in Kurmainzischen Diensten, † 1841 zu Aschaffenburg und bessen Bruder Franz, Maltheser † 1842. Das geht mit dem früher gemeldeten Sonderling Rarl Friedrich in der Zeit nicht zusammen; nach der letztangeführten Quelle konnte Karl Friedrich nicht der lette seines Stammes gemesen sein.

Aus den Trauerreden, welche bei den Exequien für Herzan zu Steinamanger in Ungarn in lateinischer \*) und ungarischer \*\*) Sprache gehalten wurden, entnehmen wir Folgendes: Franz Graf zu Herzan und Harras wurde zu Prag 1735 geboren; er war das jüngste Rind unter seinen Geschwistern und wurde von seinen Aeltern den Jesuiten in Prag zur Erziehung übergeben. In seinem siebzehnten Jahre, heißt es in der sateinischen Trauerrede, lauream Philosophiae meruit. In Rom, wo er im Collegio S. Apollinare Theologie studirte, erlangte er auch "lauream Theologiae" und war dort eine Zeitlang als Präfect der Seminaristen angestellt. In seinem 24. Jahre ernannte ihn der Bischof von Breslau zum Canonicus und zum Generalvicar. Das lettere scheint nur ein Titel gewesen zu sein, denn bald darnach wurde Herzan Decan des Collegiatkapitels Allerheiligen zu Prag und Titularabt B. M. V. de Almad in Ungarn. Später murbe er von der Raiserin Maria Theresia als Gesandter an den Hof von Parma geschickt, und darauf zum Uditore della Rota zu Rom für Oesterreich ernannt. Wie er bevollmächtigter Minister Desterreichs am römischen Hofe und Cardinal wurde, davon geben seine nachfolgenden Berichte Runde.

Aus einem seiner Briefe geht hervor, daß Verwandte von ihm bei Hof in der Kammer einer Erzherzogin angestellt waren. Bei der Raiserin Maria Theresia war Herzan sehr wohl angeschrieben, wie Kaiser Iosef in einem (später von uns angeführten) Briefe an seinen Bruder Leopold in Florenz bemerkt. Der Kaiser, heißt es in der lateinischen Trauerrede, übergab ihm das sehr ehrenvolle Amt eines Beschützers Deutschlands (Protector Germaniae) und das Großkreuz des St. Stephansordens.

Bekanntlich muß man Trauer= und Lobreden auf Berstorbene mit einiger Vorsicht benützen, denn es wird da oft des Guten zu viel gethan und der historischen Kritik zu wenig ihr Recht gelassen. Wir werden über die obigen Umstände Josef II. Worte vernehmen.

<sup>\*)</sup> Oratio, quam in Solemnibus Exequiis Em. ac Rev. Domini S. R. E. Card. et Eppi Sabariensis Fr. e Comitibus Herzan dixit Jos. Nagy 1804.

<sup>\*\*)</sup> Halotti beszéd, melyet Harrasi gróf Herzán Ferencz hamvai fölött mondott Nagy Gábor. Szombathelyen, 1804.

leber Herzans Wirken als Minister und Protector Germaniae sagt die lateinische Trauerrede: "Beide Aemter habe er auch unter Leopold II. seligen Andenkens und unter dem jetzt (d. h. 1804) glorreich regierenden Franz II. mit Treue und Nutzen geführt, und seinen Wohnsitz in Rom so lange nicht verlassen, die die französische Revolution, die alles umstürzte, nicht allein unsern Franciscus (Herzan) von Rom nach Deutschland vertrieb, sondern auch den heiligen Vater in die Gefangenschaft fortführte."

Wir werden in der Folge sehen, wie sich die Thatsachen in dieser Trauerrede etwas verschoben erweisen; denn Herzan war unter allen dort residirenden Ministern auswärtiger Mächte der erste, der Rom verließ; was man ihm auch in Wien, wie aus seinen Briefen hervorgeht, nicht gut vermerkt zu haben schien. Die lateinische Trauerzede sagt ferner: "Während der drei Jahre, in welchen Franciscus sodann in Deutschland verweilte, ließ sich kein Hoffnungsstrahl auf friedliche Zustände sehen."

æ

"Nun nahm Franciscus das vom Kaiser ihm angebotene Episkopat an, welches er früher öfter zurückgewiesen, aber nur aus Gehorsam gegen den Kaiser ließ er sich nun die Last des Bisthums
von Steinamanger auf die müden Schultern legen. Nach seiner Ernennung zum Bischof von Steinamanger starb der Papst (Pins VI.)
in französischer Gesangenschaft. Durch die Fürsorge unseres apostolischen Königs kam das Conclave zur Erwählung eines neuen Papstes
in Benedig zusammen, und unserem Franciscus wird besohlen, dort
nach seiner Bollmacht zum Nutzen der Kirche zu erscheinen. Borzüglich seinem Bestreben verdanken wir es, daß es uns vergönnt ist,
den setzigen Stellvertreter Christi auf dem Stuhle Betri zu verehren \*), durch dessen Heisen der Cardinäle am 18. Mai 1800 die
Bischofsweihe empfing. Um 11. November desselben Jahres trat er
die Regierung seiner Diöcese an."

Mit Freuden führen wir auch die guten Eigenschaften dieses Mannes an, welche er mährend den wenigen Jahren seines Hirten-

<sup>\*)</sup> Wir werden im Abschnitt unseres Buches: "Bergan beim Conclave in Benedig" nach den Memoiren Consalvi's diese Angelegenheit anders finden.

amtes entfaltet hat. Die historische Gerechtigkeit muß überall voransgehen. Seine Wohlthätigkeit und väterliche Fürsorge für die Armen wird besonders hervorgehoben, und mit Nachdruck seines liebevollen Benehmens gegen die Seminaristen gedacht. Er hatte einen Ceresmoniarins von Rom mitgebracht, der den Clerikern im Seminar zu Steinamanger eigene Vorträge über den Ritus halten mußte. Bei den praktischen Uebungen im Ritus pflegte er selbst gegenwärtig zu sein. Die in ungarischer Sprache vorhandene Trauerrede erwähnt, daß er den Seminaristen, um ihnen eine Freude zu machen, bei verschiesdenen Gelegenheiten werthvolle Gegenstände schiekte, welche durch das Loos ausgetheilt wurden. Oft sendete er auch Speisen von seinem Tische ins Seminar. Bei den canonischen Bisitationen pflegte er zu predigen und zu katechesiren.

Einmal begegnete er eben dem Priester, der die lette Wegzehrung zu einem Kranken trug. Er schloß sich dem Zuge an, ging den beschwerlichen Weg mit bis in die Stube des armen Mannes, fniete dort nieder und empfing den Segen mit dem Allerheiligsten, begab sich bann während der Beicht des Kranken mit anderen Unwesenden in die armselige Ruche, um hier zu warten, bis die Beicht vorüber war. Hier sagte er zu den anwesenden Leuten: "Meine Rinder, unser lieber Mitbruder liegt schwer krank darnieder, er hat einen entscheidenden Weg vor sich, bitten wir nun Gott den Allmächtigen, daß er ihm mit seiner Gnade beistehe." Er kniete sich dann mit den Leuten in der Rüche nieder und betete mit ihnen. Nachdem der Krauke die Beicht vollendet, ging der Cardinal wieder mit den Leuten in die Stube, und wohnte knicend der Spendung des Altarssacramentes und der letzten Delung bei. Darnach ging er zum Bette des Kranken, richtete an ihn die liebevollsten Worte des Trostes, ermahnte ihn sich in den heiligen Willen Gottes zu ergeben, und verließ ihn, nachdem er den Armen mit einem reichlichen Almosen beschenfte.

Ueberhaupt war es seine Gewohnheit bei jeder canonischen Pfarrvisitation nachdem der frugale Tisch beendet war, zu fragen, ob keine Kranken im Orte wären, die er dann besuchte. Ein alter Mann, der an der Wassersucht darnieder lag, rief bei einem solchen Besuche, nachdem er den Segen empfangen, aus: Nun, o Herr! lasse deinen Warner in Frieden dahin gehen u. s. w. (den Lobgesang Simeons).

Defter hielt sich der Cardinal auch in Wien auf, mährend seiner Abwesenheit regierte die Diöcese sein Generalvicar. Er starb, wie uns der bischössliche Secretär von Steinamanger Herr Georg Puli mittheilte, im Juni 1804 zu Wien. Wir suchten in den Sterbeprotocollen der Wiener Pfarren nach und fanden in dem der St. Beterspfarrei: "Herzan stard an Entfräftung am 1. Juni 1804 im Hause 1212 am Graben (dieses Haus existirt nicht mehr, es wurde abgetragen), die heiligen Sterbsacramente empfing er von Sr. hochsürstlichen Gnaden dem hiesigen Erzbischof (Sigmund Anton Graf von Hohenwart war Erzbischof von Wien 1803—1820), 6 Priester (wahrscheinlich die Euraten und Stiftsherren der Pfarrund Collegiattirche) gingen mit der Leiche. Die letzte Delung erhielt er von dem Dechant und Pfarrer Bernard Angstenberger." Wer die Leiche einsegnete, ist nicht bemerkt, wahrscheinlich derselbe Dechant. Die eigentliche Leichenfeier wurde erst in Steinamanger gehalten.

Die Wiener Zeitung vom 6. Juni 1804 besagt: "Se. Eminenz Franz Graf v. Herzan Harras, der heil. römischen Kirche Cardinals Priester, Titular des heil. Kreuzes zu Jerusalem, Bischof zu Steinsamanger, Großtreuz des königl. ungarischen St. Stephans-Ordens, Protector von Deutschland und der Erbkönigreiche und Lande des Erzhauses Desterreich, Sr. k. k. apostolischen Majestät wirklicher gesheimer Rath."

Testament war keines vorsindig. Seine reiche Bibliothek besonders an canonistischen Werken, Patrologie, wie an lateinischen, französischen und italienischen Classistern verblieb dem Bisthum Steinamanger. Vermögen hinterließ er keines. Wie aus seinen Berichten hervorgeht, wollte er Desterreich in Rom würdig und nobel präsentiren; in dieser Richtung war er ganz Cavalier, Knausserei betreiben und dem Sparsystem huldigen war seine Sache nicht — eben so wenig als die seines Meisters in der Diplomatie, des Fürsten Kaunitz — im Gegentheile fand er sich bisweilen genöthigt ein Anlehen zu contrahiren, eine Schwäche, welche bekanntlich dem Fürsten Kaunitz auch nicht selten passirt ist. Freilich muß auch hier bemerkt werden, daß man den Minister in Rom oft die längste Zeit auf seinen Gehalt warten ließ, der ihm erst nach wiederholten Bettesleien theils bei Kaunitz, theils beim Kaiser selbst — übermittelt

wurde. Die Ausgaben für die Präsentation und Dienerschaft gingen unterdessen fort — und so war der Minister ohne seine Schuld gezwungen, Schulden zu machen.

Der Leichnam Herzans wurde nach Steinamanger geführt und dort in der bischöflichen Gruft unter der Domkirche beigesetzt. Sein Grab hat keine Inschrift.

Wir ließen uns nach dem Porträt Herzans in der bischöflichen Residenz zu Steinamanger mit freundlicher Beistimmung des H. H. Bischofs Franz von Szenzh, ein photographisches Kabinetsbild aussertigen. Daraus ist ersichtlich, Herzan war ein auffallend schöner Mann, feine aristofratische Züge, kluge Augen, Mund und Nase edel gesormt, der ganze Gesichtsausdruck aber eher weiblich als männlich. Er muß überaus gefällige Manieren besossen haben, und scheint eine von jenen Persönlichkeiten gewesen zu sein, die bei nicht hervorragenden Talenten in Bezug auf den geistigen Gehalt ihrer Sprache — eben diesen Abgang durch einen eigenthümslichen Zauber ihrer äußeren Erscheinung ersetzen können; und die es dann gewöhnslich auch verstehen, das Gewicht ihrer amtlichen Stellung in die Wagsschale zu werfen, um ihr Vorhaben durchzuseten.

## Herzan als Diplomat.

Die geheinen Berichte, welche Herzan von Rom aus von 1770 bis 1796 nach Wien gesendet, sind bisher noch in keinem historischen Werke erwähnt worden; obwohl dieselben dem Geschichtssforscher das höchste Interesse gewähren. Daß Herzans Berichte seit 30 Jahren kein Schriftsteller benütt hat — ist aus den geführten Aufschreibungen der Hof-Archivskanzlei zu ersehen. Daß sie auch früher nicht benütt wurden, ersah ich aus einigen, diesen Berichten beiliegens den noch gesiegelten Briefen an Josef II., welche entweder Kaunitz dem Kaiser einzuhändigen vergessen, oder die er demselben überhaupt nicht zu geben für gut befunden hat; denn Herzan schickte von jedem an den Kaiser abgehenden Brief zugleich eine Abschrift an Kaunitz — daß dieser neugierige und argwöhnische Staatsmann ja nicht in Versuchung komme, zu meinen: es sei irgend etwas ohne sein Wissen und hinter seinem Rücken angesponnen wors

den, und daß somit Herzan nicht aus der Gunst des Fürsten falle, an welcher Gunst dem ersteren nach dessen cigenen Acuserungen zu urtheilen, außerordentlich viel gelegen sein mußte.

Von 1770 bis 1775 berichtete Herzan als Uditore della Rota Romana für Desterreich — zumeist an die Raiserin Maria Theresia. 1775 murbe er Beschäftsträger in geiftlichen Angelegenheiten und erstattete seine Berichte an Raunitg. 1780 wurde er Carbinal und Minister Desterreichs am römischen Hofe. Nach dem Abtreten des Fürsten Raunit gehen die Berichte an die Nachfolger dessels ben, Cobenzl und Thugut. Nach Herzans Flucht aus Rom sendet er noch aus Graz Berichte nach Wien, wie er solche aus Privatbriefen, die er sich aus Rom von seinen Agenten zusenden ließ, zusammen= stellte. Zulett sehen wir Herzan im Conclave zu Benedig 1799 — 1800 thätig, und da schließt auch seine politische Laufbahn, deren Schlußpunkt der Cardinal Consalvi in seinen Memoiren, welche erst 1864 zu Paris in die Deffentlichkeit gelangten, in einer eben so draftischen als für Herzan nicht ehrenvollen Beise geschildert hat. Jeder Jahrgang der Berichte Herzans besteht in einem mitunter ziemlich starken Fascikel in Folio mit Beilagen. Es wurde von uns zunächst basjenige herausgenommen, mas die firchlichen, politischen und socialen Bustande ber bamaligen Beit zu beleuchten geeignet ist, und einige Hauptpartien ber Correspondenz murden am Ende mit Erläuterungen versehen, die ebenfalls größtentheils archivalischen Quellen entnommen sind. Die josephinische Periode liegt so nahe, und doch ist die Geschichte derfelben in einen Nebel gehüllt. Die Panegyriker haben sich nicht mit Quellenstudien befaßt und zumeist einer den andern abgeschrieben. Erft der gelehrte Bicedirector des Hofarchives und Regierungsrath Alfred Ritter von Arneth hat in neuerer Zeit durch die Herausgabe von Briefen Josefs wieder ein authentisches Material geliefert. Diese von Arneth herausgegebenen Briefe sind echt nach den Originalien; während eine Menge curfirender Bricfe, welche dem Raiser Josef II. zugeschrieben werden, rein in das Gebiet der tendenziösen Erfindung gehören. So ist z. B. der Brief, welchen Josef nach seiner Thronbesteigung an Herzan geschrieben haben foll (mit dem Anfang: "Seitdem ich den Thron bestieg" u. f. w. Schluß: "Wien im October 1781") eine Dichtung; nirgende findet

DB 74.3 .888

2. Tommin Amminde Andring Vine 14 Mays 888.)

## Borwort.

Das eigentliche Duellenstudium über die TheresianischJosephinische Periode hat erst in neuester Zeit begonnen. Die Leistungen der Historiker Alfred von Arneth und Adam Wolf sind hierin als hervorragend anerkannt. Das Quellenstudium über das Verhältniß des Kaisers Joseph zur katholischen Kirche ist disher noch nicht berücksichtigt worden. Der Herausgeber hat sich hierin versucht und einen Theil der Resultate seiner Forschungen in der vorliegenden Schrift niedergelegt. Dieselbe dürfte allen jenen von einigem Nutzen sein, welche die historische Wahrheit überhaupt lieb haben, oder die für den Fall, daß ihnen diese historische Wahrheit minder angenehm wäre, doch so viel sittliche Kraft besitzen, daß sie dieselbe vertragen können.

Romane, Theater, Anekdotensammlungen und sogenannte Werke "für's deutsche Bolk" haben eben keinen historischen Werth; wenn nun die wirkliche quellengetreue und authentische Geschichte mit den besagten Ergießungsformen einer lebhaften Phantasie in Conslict geräth, so wird es dem wissenschaftlich gebildeten Leser leicht werden zu entscheiden, auf welcher Seite die Schuld dieses Conflictes gesucht werden muß. Der Titel der Schrift soll durch den Inhalt derselben gerechtsertigt werden.

Wir haben aber auch rein politische Ereignisse, wenn diese wichtig schienen, nicht umgangen, wir werden die ersten Wellenschläge der französischen Revolution an den Kirchenstaat herankommen sehen. Auch auf sociale Zustände damaliger Zeit, wie auf Ereignisse in der Geschichte der Stadt Rom und andere pikante Erscheinungen, wurde gehörige Rücksicht genommen. Die Episode über Göthe's Aufenthalt in Rom, wie der noch unbekannte eigenhändige Brief der Mutter Göthe's an ihren Sohn dürften allgemeines Interesse sinden.

Nachdem Herzan ein sehr einflußreicher Mann war, mußten auch Momente hervorgehoben werden, welche zur Charakterzeichnung besselben einen Beitrag liefern. Er vertritt kein Shstem aus Grundssatz — sondern immer nur: weil und wie es "der allerhöchste Dienst" sordert. Als Cardinal und österreichischer Gesandter war er in einer Doppelstellung, die ein entschiedener Charakter nicht hätte ertragen können, und es war auf ihn vollkommen der Spruch anwendbar (Matth. VI, 24.): "Niemand kann zweien Herren dienen: denn er wird entweder den einen hassen und den andern sieben, oder dem einen anhängen und den andern verachten." Wie es aus dem Constext hervorgeht und wie es auch schon von Chrysostomus bemerkt wurde, ist in dieser Stelle offenbar von Herren die Rede, die Entsgegengesetztes gebieten.

Wir werben Herzan öfter als Bedränger Bius VI. sehen, freilich alles im höheren Auftrage; es zeichnet Herzan in seinen Berichten, ohne es zu wollen, die wahre Größe des edlen Papstes,— freilich auch, ohne ein besonderes Verständniß bafür zu haben. In den Gesprächen, welche Herzan mit Pius geführt, und welche der Botschafter getreulich nach Wien berichtet, erscheint Pius immer würdig, mit aller Ruhe Widerstand leistend, während Herzan mit seinen zusdringlichen Sophismen oft widerwärtig und klein basteht. Oester kommt er mit fast kindischen Trugschlüssen, mit den unhaltbarsten Scheingründen an den Papst heran, die er eben nur vorzubringen wagte, weil er als Botschafter des deutschen Kaisers auf die Wlacht seines Gebietigers pochen konnte. Soen bei diesen Gelegenheiten kommt aber auch bei Pius VI. eine gründliche Kenntniß des canonischen Rechts, Klarheit der Darstellung und würdevolle Ruhe zum Vorschein, so daß Herzan auch manchmal trots seiner hohen Stels

lung innerlich gedemüthigt und gebrochen ben Batican verlassen haben mochte. Daß er derlei Demüthigungen fühlte, geht aus seinen Berichten an Kaunitz hervor, in denen er bisweilen über die Gelehrssamfeit des Papstes zu spotten versucht, der Reise Pius VI. nach Wien — eben so albern als lächerlich — Eitelkeit und Ruhmsucht als Motive unterschiebt, in denen er ferner Pius als einen Nachahmer des gelehrten Benedict XIV. darstellt, und sich überhaupt auf kleine Art für die unangenehmen Empfindungen entschädigt, welche ihn in der Nähe dieses edlen Papstes beschlichen haben mochten.

Ein Moment burfen wir in der Beurtheilung Herzaus nicht übergehen. Er mar zunächst Beamter des Fürsten Kaunit; mare er im goldgesticten Staatsfract, die Allongeperruce auf dem Ropf und ben Staatsbegen an der Seite im Batican erschienen, so mußte man ihn eher als ein blindes Werkzeng seines Brodherrn, als einen Staatsbiener wie hundert andere seiner Zeit beurtheilen, nun aber erscheint dieser Mann im Purpur, es war ihm bei seinem Eintritt in das Cardinals = Collegium der Mund geschlossen und geöffnet worden, er hatte für ben Papst, die Institutionen des Primats und den Organismus der Kirche Pflichten übernommen, die er in Un= betracht des Jenseits nach Gewissen und in Anbetracht des Diesseits nach Ehre hätte erfüllen sollen; wir werden sehen, wie sich dieser Mann mit Gewissen und Ehre abzufinden suchte, und stellen das Urtheil jedem Leser anheim, der selber Gewissen und Ehre besitt. Wir vermögen die Handlungsweise dieses Mannes nicht gutzu= heißen, und erklaren une offen gegen eine Lohndienerei gegenüber ber weltlichen Gewalt, welche nicht nur für die Kirche verderblich war, sondern eben so gut auch den Staat ins Verderben mitreißen mußte; - und zwar auch durch die vielen Nachahmer, welche Herzan im Innern ber Monarchie gefunden.

Die in der Staatstanzlei zu Wien ausgeheckten Reformprojecte theils durch die schlauen Künste damaliger Diplomatie, theils durch offene Androhung von Gewalt in Rom zu vermitteln, dazu war Herzan ausersehen und er hat sich als sehr gefügiges Werkzeug dazu hergegeben. Vergebens suchen wir in diesen Berichten nach einer Begeisterung für die hohen und heiligen Interessen der Kirche, oder eine Freude am wahrhaft firchlichen Leben, alles wird nur von dem

Standpunkt der weltlichen Gesetzgebung, der Pfründenverleihung des irdischen politischen Interesses angeschaut, ein Umstand, der wohl auch darin seine Erklärung findet, daß er an und für Raunit schrieb. Seine Urtheile über Künftler sind ganz im Heiterkeit erregenden Style damaliger Zeit; — das ewige Rom mit seinen Erinnerungen an eine große Vergangenheit, mit seinen Schätzen der Kunft und des Alter= thums scheint auf Herzan keinen starken Gindruck gemacht zu haben; er weiß nur die Befehle "im allerhöchsten Dienste" auszuführen, den Willen seines Geschäftsgebers durchzusetzen. Er wendet sich nach dem Willen seiner Herren. Wir schen ihn anders im Dienste Maria Theresia's, anders im Dienste Josef II., anders im Dienste Leopold II. In den Briefen vom 15. und 19. Mai 1790 berichtet Herzan die Freude in Rom über Leopold II., weil dieser nicht im Sinne Josef's fortregieren will und die Bischöfe eigens aufgefordert hat, ihre Beschwerden vorzubringen. Er war also auch nicht für die josephinischen Verordnungen begeistert — sondern rein nur ein ge= horsamer, verwendbarer Diplomat. Wenn schon oft der Vorwurf gefallen ist: "Aenderungen im Kirchenwesen mußten vorgenommen werden, wie ce damale bestand, konnte es nicht bleiben, der Raiser mußte selbstständig und ohne lange zu fragen energisch einschreiten, denn in Rom hatte man sich zu keiner Abanderung des Bestehenden herbeigelassen, und darum seien die Gewaltmagregeln des Raisers zu entschuldigen" — so wird sich dieser Vorwurf hier actenmäßig widerlegt finden. Gerade Pius VI. war der Mann, der bis an die äußersten Grenzen sich nachgiebig und versöhnlich erwiesen, ja, der vielleicht zu nachgiebig gewesen; der zu allen Reformen auf kirch= lichem Boden, die im canonischen Recht eine Begründung fanden, auch wieder bis zum Aeußersten die Hände geboten hätte und nach= giebig gewesen wäre, — es war aber nach bem starren absolutistischen gewaltthätigen Shstem zu einem versöhnlichen Vorgehen gar kein Wille da; es lag im absolutistischen Principe, kein anderes Recht anzuerkennen, als die oberfte Staatsgewalt, und mit allem in der Geschichte und der Tradition vorfindlichen Recht und Herkommen gründlich aufzuräumen.

Der Kaiser war für den Gedanken begeistert, seine Bölker glücklich zu machen, ein edles Herz und ein guter Wille muß ihm

zuerkannt werden, freilich wollte er Alles rein nur auf seine Manier in seiner eigensinnigen Weise durchsetzen; die Helfer die er im gunst= und gnadensüchtigen Clerus gefunden, vermindern seine Schuld in eben jenem Grade, als diese servilen Clerifer mit dem Abgang an seiner Schuld — sich selber beladen haben. Insofern wird der Kaiser noch actenmäßig, gegen jene in Schutz genommen, welche sein gewaltthätiges Vorgehen — ihm allein aufzuladen gedenken.

Der Raiser war ein unermüdlicher Arbeiter, er muß manchen Tag 8 bis 10 Stunden lang mit seinen fünf Secretären und sons stigen Kanzellisten verhandelt, angehört, dictirt, selbst geschrieben haben, wir haben mit Erstaunen seine Resolutionsbücher im Archiv des f. f. Ministeriums des Innern durchgesehen, die uns freilich auch den Beweis von einem Allesregieren vermitteln, welches die Kräfte dieses Mannes rein aufgezehrt haben mußte. Alles tam an ihn heran, alles mußte durch ihn gehen, Gegenstände, um die sich jetzt ein Burgermeister in einer Provinzialstadt nicht mehr kümmert, wurden durch das bureaufratische Radgetriebe in das Kabinet des Raisers herangeschwemmt, um hier ihre Resolution zu finden. Dabei mangelte ce Josef II. an politischem Fernblick - er wußte keine Consequenzen zu ziehen, und schreckte entsetzt zurud, als Ereignisse hereinbrachen, die er selber Jahrelang herbeizuführen, sich die erstannlichste Mühe gegeben. Er hielt auf den absoluten Staatswillen so viel, daß er meinte, es lassen sich durch selbigen auch von einem Berge herabrollende Steine aufhalten. Je mehr man die Wurzeln eines Baumes bloslegt und abhaut, desto mehr werden auch die Aeste bis zum Wipfel hinauf vermorichen und herabfallen; er wußte eben nicht — daß, wenn er mit den Lebensbedingungen der Geschichte aufräumte, auch die Zukunft seines ganzen Staatenorganismus in Frage gestellt war. Wir bemerken ausdrücklich, daß wir es hier nicht mit ben Reformen in der Justiz und in der Verwaltung zu thun haben; sondern nur durch archivalische actenmäßige Zeugnisse jene Parthien ber sogenannten "Rirchenreform" in Desterreich beleuchten wollen, bei welchen ein Theil des Elerus sich zum Dieuste herbeigelassen, so daß dieselben mit dem Titel dieser Schrift in einer Beziehung Wenn wir ein fehr merkwürdiges noch unedirtes Actenstück über die Justiz unter Josef II. — und zwar ein Memorandum vom damaligen Justizpräsidenten Grafen Seilern selbst, bringen, so geschieht dies nur um eine Allocution Pius VI. zu beleuchten, und zu zeigen, wie der Verfall der Religion — auch den moralischen Boden der Justizpslege in bedeuklichem Grade erschüttert hat.

Bei den Gesandten und Geschäftsträgern an fremden Söfen war es zur Uebung geworden, das Vorgehen des Kaisers in ihren Berichten höchlich zu loben; diese Herren waren nicht nur gehorsame Vollzieher seiner Befehle, sondern auch beständige Bewunderer seiner Staatsweisheit und seiner Anordnungen. Sie wagten es nicht, hemmend mit Gegengründen in die Projecte des Kaisers einzugreifen, wenn sie die letteren für Desterreich auch nicht ersprießlich hielten. Es unterliegt keinem Zweifel, daß Josef II. die Berichte Herzans au Rannit - besondere in ben Perioden wichtiger Verhandlungen -Wenn Herzan sich in Lobesergussen gegenüber ber durchgelesen. Weisheit des Kaisers ergeht, so geschieht das noch in einer mäßigen Weise im Vergleich mit anderen kaiserlichen Geschäftsträgern damaliger Zeit. Wir werden beispielsweise Berichte vom Reichsgesandten Lehr= bach aus München bringen, welche in dieser Richtung weitaus mehr geleistet haben. Herr von Lehrbach (später Graf) genoß das Vertrauen des Kaisers, dieser versichert Lehrbach in einem Handbillet (das wir bringen) auch seiner besonderen Achtung. Aber auch Kannit wurde beständig gelobt, er konnte es oft genug hören: daß er der erste Staatsmann seiner Zeit sei, und hat nie einen Robredner ersucht: er möge sich bas Lob — bis nach seinem Tobe aufsparen. Raunig war ein schlauer Mann — ben Ereignissen des Tages gewachsen, aber die Tragweite des socialen Zerfalles der Gesellschaft für das politische Element kannte er nicht. Die letten Jahre seines Lebeus, als er schon vom politischen Schauplage abgetreten war, mußte er Ereignisse herankommen sehen, die ganz außerhalb des Kreises seiner gewöhnlichen staatsmännischen Berechnung lagen. Er half mit bas Seil der Centralisation immer straffer und straffer anzuziehen, bis es in Belgien riß und jeue Provinzen aus bem Berband Defterreichs hinaus follerten.

Wir wollen eine sicher unparteiische Charakterskizze jenes Mannes bringen, an welchen der weitaus größte Theil der nachfolgenden

Berichte gesendet war, den Herzan oft seinen Freund nud Schützer nannte.

Die Banblungeweise eines Menschen wird größtentheils die Grundlage seiner Weltanschauung. Es sollen hier aus einer Lebenssftizze des Fürsten Kaunit, wie selbe von einem durchaus nicht firchlichen Berichterstatter gezeichnet worden \*), jene Fäden heraus= gezogen werden, die uns pshchologisch sehr einfach und wahr den Widerwillen, ja den Haß des Fürsten gegen die Rirche erklaren. "Wenzel Anton Fürst von Kannitz war am 2. Februar 1711 geboren und in seiner Jugend zum geistlichen Stande bestimmt. Später mählte er die diplomatische Bahn, studirte mit Auszeichnung in Wien, Leipzig und Lenden. Nach mehreren Reisen durch bie Niederlaude, England, Frankreich und Italien kehrte er zurück, wurde Kämmerer am Hofe Carl VI. und zu Ende 1747 war Kaunit Gesandter in London. Bereits 1749 mar er in Paris, 1751 kam er als Botschafter an den frangosischen Hof. Durch die ganze Regierungszeit Maria Theresia's, unter Josef II. bis Leopold II. leitete er diese (Desterreichs) Interessen oft mit übermächtiger Hand und mit Rückwirkung auf ganz Europa. Er erlebte noch die französische Revolution und die ersten gewaltsamen Erschütterungen, die barans hervorgingen. Er starb erft 1794. Der englische Tourist Wrazell hob hervor, daß er den Toisonorden immer trug, wahrscheinlich war ihm unbekannt, daß die Ritter des goldenen Bließes dazu verpflichtet sind."

"Kaunit liebte ein feines, geistiges und physisches Spikuräers leben. Er liebte den Genuß aber nie zum Uebermaß. Sein vorzügslichstes Streben war sein Leben zu verlängern und die Gesundheit des Körpers und Geistes zu erhalten. Er war nie krank und erreichte ein Alter von 84 Jahren. Das Wort "Tod" und "Blattern" mochte er in seiner Umgebung gar nicht hören. Nach einer im stürmischen Lebensgenuß verbrachten Jugend regelte er sein Leben in der eins sachsten ihm bequemen Weise. Es war in diesem Charakter eine Mischung von großen und kleinen Eigenschaften, jedenfalls durchaus

<sup>\*)</sup> Desterreich unter Maria Theresia. Bon Dr. Adam Wolf, t. t. Professor an der Universität zu Best. Wien, Gerold, 1855.

verliehene Pension von 6000 fl. Ich wünsche nur dieser neuen kaisserlichen Gnade, wie auch Hochdero ferneren Schutz und Gewogenheit verdienlich mich machen zu können und zu erproben jene lebhafte Erkenntlichkeit und tiefste Ergebenheit, mit welcher unabanderlich bin 2c.

6. September 1775. "Euer fürstliche Gnaden hochverehrtestes Schreiben unter dem 31. Juli ist mir wegen meiner Abwesenheit von Rom später überkommen. Die gnädige Art, mit welcher Hochdieselbe Sich darinnen über mein Betragen, während die höchste Person Se. des Herrn Erzherzogs Maximilian kaiserliche Hoheit mir allermildest ans vertraut war, auszudrücken geruhen, erregt in mir die sebhafteste Dankbarkeit und Verlangen, fernerhin so glücklich zu sein, Hochdero Besehle zu verdienen, um welches nach Kräften mich bestreben werde."

Sendet eine gedruckte Broschüre ein über die Ehrenbezeugungen, die dem Erzherzog Maximilian in Rom erwiesen wurden. Die Aufswartung bei Sr. päpstlichen Heiligkeit beschreibt Herzan selbst im Detail wie folgt:

"Als Seine des Herrn Erzherzogs Max königliche Hoheit in ihrer Zurückreise von Neapel den 27. bercchnet auf die Grenzen des Kirschenstaates gelangten, fanden sie den papstlichen Kabinetskourier Tironi, welcher beschligt war, die nöthige Veranstaltung zu machen, daß Höchsteselbe auf den Posten gebürig bedient würde. Den 28. truffen sie zu Nom ein, und erwiesten mir die höchste Gnade in meinem Hauß abzusteigen. Nach wenigen Stunden verfügte mich zu dem h. Vater, um demselben höchst Ihro Ankunft unter dem Namen des Grafen von Burgau zu erinnern und zugleich um die Ehre ansuchte, Sr. papstlichen Heiligkeit Ihre Auswartung zu machen. Der h. Vater zeigte eine sehr große Freude darüber, und wollte, daß der Erzherzog den Tag und die Stunde selbst benennt, wenn sie thm dieses Versgnügen, sie zu sehen schaffen wollen. Auf mein wiederholtes Ansuchen aber bestimmte selber hierzu den Abend folgenden Tags um 8 Uhr.

Diese Ankunft machte ich in meinem Namen auch dem Herrn Cardinalstaatssekretärzu wissen. Den eigenen Frühmorgen noch schickte der h. Bater seinen Kammermeister Monsignore Calcagnini in abito, um dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog zu seiner Ankunft Glück zu wünschen. Die HH. Kardinäle sandten auf päpstlichen Beschl die ihrigen und erfüllten dieses sodann in Person, welchem Beispiel die

"Toleranzschreibern" mit einer großen Befriedigung wiederholt und ausgemahlt werden. Man wird uns ein Bedenken über die Echtheit dieser Behandlung Pius VI. deswegen nicht verwehren, weil wir einen Mann, dem man doch sonst feine äußere Lebenssormen nacherühmt, keiner eclatanten Bübereien für fähig halten mögen. Für unsern Zweck hier mag es genügen, den Mann, dem die folgens den Berichte (nach dem Zeugnisse des Berichterstatters selbst) zu Gefallen und um seine Zufriedenheit zu erringen, abgefaßt waren, nach der Schilderung eines hierin sicher unparteiischen Historikers kensnen gelernt zu haben.

Wenn es nun dem Fürsten Kaunit, dem Meister damaliger Diplomatie, wie wir schon bemerkt haben, an der Fernsicht gebrach, um wie viel mehr seinem kleineren Schüler. Wir werden hören, wie Herzan sich höchst conservativ und treuherzig über den (von 1790 au) allgemein losbrechenden Ungehorsam in politicis verwundert, er schien gar keine Ahnung zu haben, daß sein Agiren gegen den Primat der Kirche in Rom aus demselben Boden aufsproßte, oder auf derselz ben Grundlage sich erhob, wie das Anstürmen gegen die Fürstengewalt, das Krakehlmachen gegen die Könige.

Wir mussen hier noch bemerken, daß dem Fürsten Kaunitz von je die Hauptaction bei der sogenannten kirchlichen Resorm zusgeschrieben wurde; "an den kirchlichen Resormen nahm er den thästigsten Antheil", verkünden sobend die Conversationslexica. Diesen Antheil werden wir genugsam bestätigt finden. Der Minister war bestanntlich ein Berehrer und fleißiger Leser Voltaires. Jean Jaques Rousseau war eine Zeitlang in Paris sein Privatsecretär, und er studirte die französische Enchelopädie, um sich daraus Stoff zur Conversation und zum Regieren zu holen.

Kaunit, ber, wie es sich aus seiner Lebensrichtung versteht, ben Stellvertreter des Papstes in Wien, den Nuntius Garampi voll des übermüthigsten Hohnes behandelte, der Herzan auftrug: dem Papst durch das canonische Recht oder durch jahrhundertlange Uebung zugeshörige oder rechtlich erworbene Machtvollkommenheiten — durch List und Gewalt nacheinander zu entreißen. — mußte die Demüthigung erleben, eben diesem Papst mit wiederholten dringenden Bitten zu kommen: daß er in Belgien bei den Bischöfen zu Gunsten Oesterreichs intervenire;

berselbe Raunit mußte sich später an den Nuntius in Wien, wie an ben früher aus Bruffel (wegen einer rein vom Zaune gebrochenen Urfache) ausgewiesenen Nuntius Zonzadari bittlich — um Intercession bei den belgischen Bischöfen wenden; wie mochten diese Bitten den hochs müthigen befehlhaberischen Mann im Innersten erschüttern, der, als ihm der Nuntius Garampi (1781) die Möglichkeit andcutete: "cs könnten burch die Gewaltacte in Gewissensangelegenheiten Unterthanen in den Fall kommen, sich dem Gehorsam ihres Landesfürsten entziehen zu muffen", voll Bewußtsein der Macht erwiderte: "daß man sich allenfalls schon Gehorsam zu verschaffen wissen werde." — Der Mensch soll sich eben in keiner Machtstellung übernehmen; denn keiner weiß, wie lange seine Macht dauert, und in welche Lagen er kommen kann, in benen er Urfache genug findet, über seine früheren hochmüthigen Prahlereien schamroth zu werden. Wir haben in der f. f. Hofbibliothek zu Wien drei Portrats (Rupserstiche) von Raunit aus drei Lebensaltern desselben betrachtet, Er ist auf jedem als Ritter des goldenen Bließes gekleidet. Das Gesicht hat kein aristokratisches und auch kein sonderlich geistreiches Gepräge. Gine lange, mehr nach innen gebogene Nase, die Stirne correspondirend auch nicht schön, die Mundwinkel voll Pfiffigkeit und Hohn, die Augen schlau und forschend. Uebrigens ein Gesicht das man nicht leicht vergißt, wenn man es einmal gesehen hat. Mund und Nase erinnern etwas an das berühmte Porträt Machiavellis von Angelo Bronzino in ber Gallerie des Fürsten Doria zu Rom. Nur ist der Ausdruck bei Machiavelli ohne Vergleich pfiffiger und feiner als bei Raunitz, und man macht sich beim Bergleich dieser beis den Gesichter keine Täuschung darüber: wer von beiden Herren bei einem diplomatischen Zusammenstoffe geeignet mare, den andern uns ters Wasser zu bringen.

Die Briefe Herzans an Kaunit tragen auch nicht wenig zur Charafteristik des letzteren bei; man sieht daraus, wie Kaunit behans delt zu werden wünschte, und Herzan war eben der Mann, der es verstand ihn sicher — nach Wunsch zu behandeln. Da wir aus den Berichten Herzans nur dasjenige genommen, was uns der Publiscation für werth dünkte, kommen oft aus manchem Berichte nur einige Zeilen vor — die meisten, welche eben kein historisches Ins

teresse gewähren, wurden ganz übergangen. Um der Uebersicht willen haben wir oft mehrere Berichttheile unter Eine Nummer gestellt, und mit einer Inhaltsanzeige versehen. Wo es zweckmäßig schien, haben wir dem Text historische oder kritische Noten beigefügt. Der Autor oder Herausgeber, welcher sich mit seinem Gegenstand eingehens der befassen muß, hat eben auch die Aufgabe, dem Leser das leichtere Verständniß desselben zu vermitteln.

1.

Ueber eine Seligsprechung. Bericht an Maria Therefia.

Der Graf Herzan beginnt seine Thätigkeit beim heiligen Stuhle mit einer im Namen der Kaiserin ausgesprochenen Bitte, der Papst möge sich die Seligsprechung des ehrwürdigen Dominicus von Jesu Maria angelegen sein lassen. Der Brief ist in französsischer Sprache. Wir bringen ihn hier nur als einen merkwürsdigen Gegensatz zu dem letzten diplomatischen Alt Herzaus beim Conclave zu Venedig (1800), wo Herzan dahin strebte: zu Gunsten Oesterreichs dem Kirchenstaate die drei Legationen Bologna, Ferrara und Ravenna abzunehmen.

4. December 1770. "Nachdem ich durch den Courier am 1. d. M. die Befehle, welche Eure geheiligte Majestät mir am 15. November gegeben, empfangen habe, hatte ich heute Morgens die Shre dem Papst das lebhaste Interesse mitzutheilen, welches Eucre Majestät in der Angelegenheit der Seligsprechung des ehrwürdigen Dominicus de Jesu Maria des Ordens der unbeschuhten Carmeliten gezeigt haben, mit den gerechten Gründen, welche für dieses Berlangen sprechen. Se. Heiligseit gab mir zur Antwort: daß er über diesen Gegenstand noch nicht informirt sei, wenn aber die nöthigen Erhebungen gepflogen und ihm der übliche Bericht hierüber erstattet worden, wird er den Beschl ertheilen und soll dann mit allem Fleiße vorgegangen werden, indem er beifügte: er werde nach seinem Bermögen die Sache beschleunigen, um Ihrer Majestät einen Beweis zu liesen, Ihr in allem dem zu bienen, was in seiner

Macht stehe\*). Morgen werde ich mit dem Cardinal Corsini Ponente und mit dem Cardinalpräfect der Ritcn sprechen, daß dieselben ihre Berichte über die besagte Angelegenheit so bald als möglich dem heiligen Vater überreichen, um ihn in den Stand zu setzen, daß er sein Versprechen erfüllen kann. Ich lege mich Euer Majestät zu Füßen und bleibe in tiefster Ehrsurcht" u. s. w.

2.

Briefe an die Raiserin. Ungarische Bischöfe. Studienreform. Baron Kröffel.

- 22. December 1773. Der Papst sendet der Kaiserin Maria Theresia ein Mosaique und läßt für den gesendeten Wein dausen. Herzan berichtet: "daß man im Zimmer des Generals der Jesuiten einen Brief gesunden, welcher die Hoffnung ausspricht, daß die Kaiserin sich für die Wiederherstellung des Ordens verwenden werde"\*\*).
- 2. Februar 1774. Ein langer (französischer) Brief über die Ernennung ungarischer Bischöfe unter andern: "Der Eifer Ihrer Majesstät sür das Wohl der Religion ist zu bekannt, als daß der h. Bater nicht versichert sein könnte (nach seinen Worten), die Kaiserin werde mit großer Sorgfalt die zum Episcopate bestimmten Persönlichkeiten auswählen, so daß den Feinden der Kirche Stillschweigen auferlegt werde. Wenn diese (d. h. die Feinde) Bischöfe sehen werden, voll des erleuchsteten Eisers, tiefer Wissenschaft, erbauender Frömmigkeit, so werden sie sich selbst verurtheilen, wenn sie solchen Oberhirten keine Achtung zollen. Daher bitte ich, Gott möge die Kaiserin in dieser wichtigen Angelegenheit erleuchten" u. s. w. Bezüglich einer Anfrage über Resform der Studien sagt Herzan: "Man lobe Göttingen so sehr, aber die Sittenverderbniß soll dort nach allgemeinen Berichten sehr groß

<sup>\*)</sup> Der Proces einer Beatification geht unabhängig vom Papste seinen Weg, wohl aber kann der Papst verlangen, daß die Berhandlungen weniger unterbrochen werden und geschwinder auseinander solgen.

<sup>\*\*)</sup> Auch aus diesem Briefe ift zu ersehen, wie die durch Romanschriftsteller ausgestreuten Fabeln vom "Borfinden einer aufgeschriebenen Beicht der Maria Theresia bei den Tesuiten" dann von einer "Berschwörung gegen Maria Theresia" u. s. w. damals noch nicht einmal als Fabeln cursirten, sondern erst später erfunden wurden.

sein!" "Ich kenne sehr die Rechtschaffenheit und solide Frömmigkeit des Baron Krössel\*) und des Prälaten von St. Dorothea — aber die theologische Facultät gehört, wie ich es sagen muß, nach göttslichem Rechte den Bischöfen zur Ueberwachung an. Ich habe ohne menschliche Rücksicht aber mit Mäßigung meine Ansicht über diese Reform ausgesprochen, und unterwerfe meine Ansicht dem Urtheil Euerer Majestät."

3.

Dank, daß die Raiserin ihn (Herzau) zum Geschäftsträger in geistlichen Angelegenheiten beim heil. Stuhle ernannt hat. Aufhebung einiger Feiertage bei den unirten Griechen.

22. März 1775. Graf Herzan Auditor Rotae an Fürst Raunit. "Aus Euer fürstlichen Gnaden unter dem 10. an mich erstassen gnädigen Zuschrift habe ersehen Ihren der Kaiserin Königin Majestät allergnädigsten Willen, daß die Anliegenheiten in geistlichen Sachen, so viel sie von dem übrigen dem dermaligen Ministerio bes Herrn Cardinal Albani\*\*) abgesöndert werden können, mir künftighin bei dem heil. Stuhle zu besorgen anvertrauen werden. So lebhaft ich von diesem allermildesten Zutrauen und hiedurch mir zustließenden Glück mich hinfüro öster mit Hochdero Beschlen geehrt zu sehen, gesrühret bin, so sehr befürchte ich, da meine wenige Kenntniß und Ersahrenheit in Berwendung der Geschäfte betrachte, die allerhöchste Erwartung nicht zu erfüllen. An Sifer, Fleiß und genauer Besolzgung Hochdero erlauchtetsten Anweisungen werde gewiß nicht gesbrechen und diesen letzteren allein werde den Erfolg, wenn er glücklich sein wird, verdanken."

<sup>\*)</sup> Je connais trop la Probité et solide Piété du Baron, nun war aber Krössel ein enragirter Freimaurer.

<sup>\*\*)</sup> Alessandro Albani war unter Carl VI. Runtius in Wien, später unter Maria Theresia Cardinal und österreichischer Minister zu Rom. Albani war ein geseierter Mäcen der Künste und Wissenschaften, ein besonderer Gönner Winkelmanns. Die Umgebung der Kaiserin arbeitete darauf hin, einen für die projectirten Resormen einstehenden Geschäftsträger in Rom zu haben — darum wurde zu diesem Posten für geistliche Angelegenheiten Herzan durch Vermittlung des Fürsten Kaunitz ernannt.

"Das mir beigeschlossene Schreiben Ihrer k. k. Majestät habe dem heil. Bater überreicht, und mit jenen Borstellungen bekleidet, welche Euer fürstlichen Gnaden mir anzuzeigen beliebet haben. Se. Heiligkeit befunden sie gegründet und sagten mir: "Sie gedenken, daß es nicht die Rede sene von der Abstellung der vornehmsten Fest= täge. Sie würden das Breve Ihres Vorfahrers höchst seligen Andenkens einsehen, und sodann mit dem Herrn Cardinal Conti Pro-Segretario de' Brevi, wenn es mir angenehm wäre, darüber sprechen. Ich habe geantwortet, daß die Festtäge, wo die Glaubenegeheinmisse begangen werden, der Griechischen mit der Ratholisch Römischen Rirche, wie Se. papstliche Heiligkeit von Selbst bekannt ist, gemein sind, daß also hauptsächlich um die Gedächtnißtage der Heiligen zu thun wäre, und da dieses unwissende Bolk (wovon mehrere in ben Schooß ber Kirche erst zurückgekehrt) allzeit in Forcht lebe, daß man suche, die ihnen zuerkannte Freiheit ihrer Kirchengebräuche einzuschränken, fo begehrt das Beste der Religion, daß ihren Bischöfen, welchen ce ganzlich ergeben ist, die Gewalt ertheilt werde, in ihren Kirchensprengeln jene Feiertäge aufzuheben, welche sie nach denen ihnen am besten bekannten Umständen am leichtesten thunlich urtheilen werden."

"Ich versicherte sodann dem heil. Vater meine Hochschätzung für den Herrn Cardinal Conti, welche das große Zutrauen, mit welcher Höchstselbe ihm beehret, noch vergrößert. Se. päpstliche Heiligkeit liesen sodann das k. k. Schreiben und belobten sehr die große Reisnigkeit der lateinischen Sprache, mit welcher es abgefaßt ist."

"Gestern versügte mich zu erwähnten Herrn Cardinal Conti, um ihn von meinem Auftrag zu unterrichten. Se. Eminenz verspraschen mir in dem Ersten Gehör des h. Baters dessen zu erinnern und sich diese Gelegenheit zu Nutze zu machen, Ihrer k. k. Majestät Ihre Dienstbarkeit und tiefste Ergebenheit an Tage zu legen, dessen Gedanken wäre, daß ein Breve an die unirten griechischen Bischöse erlassen werde, wodurch sie ausgemuntert würden, jene Feiertäge anzuzeigen, welche sie auszuheben für rathsam sinden, und sodann in dessen Gleichförmigkeit ein anderes auszusertigen, um dadurch die oberste Gewalt des heil. Stuhles aufrecht zu erhalten. Ich stellte ihm vor die schädlichen Folgen, wenn man mit Vorschriften in dem äußerlichen Cultus Religionis dem griechischen Volke und dessen

Bischöfen zu sehr zubringen murbe, und daß die Gewalt des obersten Kirchenhauptes hinlänglich bewahrt würde, wenn die Bischöfe die Feiertäge aufheben in Kraft der ihnen hierzu ertheilten Gewalt. Der Herr Cardinal billigte meine Betrachtungen und ist auf den Gedanken verfallen zwei Breve zugleich ausfertigen zu lassen, Eines, wo die Bischöfe wie jeto gemeldet, aufgemuntert werden, die Feiertäge vorzuschlagen, welche sollen aufgehoben werden, das andere aber, wo ihnen wirklich die Gewalt ertheilt wird, jene Feiertäge aufzu= heben, welche sie in dem Herrn urtheilen werden. Die beiden Brevia sollen sodann Ihrer Majestät eingesendet werden, und allerhöchst beffen Beurtheilung überlassen werden, von jenen den Gebrauch zu machen, welche Ihre erleuchtetste Ginsicht und Religionseifer nach, Sie am besten glauben wird. Diesen Antrag, wenn er von dem h. Bater gutgeheißen wird, würde ohne Bedenken annehmen, denn nicht nur meinem Auftrage in seinem ganzen Umfang erfüllet, son= bern überdies noch ein Merkmal märe der großen und billigsten Achtung, so für Ihre Majestät Religionseifer man hier höge. Allein diejes ist nur ein Gebanke des Herrn Cardinal Conti, und erst zu erwarten kommt, mas Se. papstliche Heiligkeit entschließen, welches unverweilt einzuberichten mir die Ehre vorbehalte."

### 4.

Herzan an Kaunitz. Dank für die Pension. Der Aufenthalt des Erzherzogs Maximilian (Bruder Josef II.) in Rom; ein Bild damaligen Hosceremoniels.

27. Mai 1775. "Euer fürstlichen Gnaden hohem Befehl zu gehorsamsten Folge habe gestern dem h. Vater im Namen Ihrer der Kaiserin Königin apostolischen Majestät für die willfährige den griechisch vereinigten Bischöfen in Ungarn ertheilte Erlaubniß die Feiertäge zu vermindern, Dank erstattet. Höchstderselbe nahme diesen auf eine sehr verbindliche Art auf und ersuchte mich zu versichern, daß er alle Gelegenheiten sich zu Nutzen machen werde, Allerhöchstz dieselbe Seiner Ergebenheit und Dienstbereitwilligkeit zu überzeigen."

"Euer fürstliche Gnaden erlauben das hier beirücke meine Ergesbenste Danksagung für die auf Hochdero Vortrage mir allermildest

verlichene Pension von 6000 fl. Ich wünsche nur dieser neuen kaisserlichen Gnade, wie auch Hochdero ferneren Schutz und Gewogenheit verdienlich mich machen zu können und zu erproben jene lebhafte Erkenntlichkeit und tiefste Ergebenheit, mit welcher unabanderlich bin 2c.

6. September 1775. "Euer fürstliche Gnaden hochverehrtestes Schreiben unter dem 31. Juli ist mir wegen meiner Abwesenheit von Rom später überkommen. Die gnädige Art, mit welcher Hochdieselbe Sich darinnen über mein Betragen, während die höchste Person Se. des Herrn Erzherzogs Maximilian kaiserliche Hoheit mir allermildest ans vertraut war, auszudrücken geruhen, erregt in mir die lebhafteste Dankbarkeit und Verlangen, fernerhin so glücklich zu sein, Hochdero Besehle zu verdienen, um welches nach Kräften mich bestreben werde."

Sendet eine gedruckte Broschüre ein über die Chrenbezeugungen, die dem Erzherzog Maximilian in Rom erwiesen wurden. Die Auf-wartung bei Sr. päpstlichen Heiligkeit beschreibt Herzan selbst im Detail wie folgt:

"Als Seine des Herrn Erzherzogs Max königliche Hoheit in ihrer Zurückreise von Neapel den 27. berechnet auf die Grenzen des Kirschenstaates gelangten, fanden sie den papstlichen Kabinetskourier Tironi, welcher beschligt war, die nöthige Veranstaltung zu machen, daß Höchsteselbe auf den Posten gebürig bedient würde. Den 28. truffen sie zu Nom ein, und erwiesten mir die höchste Gnade in meinem Hauß abzusteigen. Nach wenigen Stunden verfügte mich zu dem h. Vater, um demselben höchst Ihro Ankunft unter dem Namen des Grasen von Burgau zu erinnern und zugleich um die Ehre ausuchte, Sr. papstlichen Heiligkeit Ihre Auswartung zu machen. Der h. Vater zeigte eine sehr große Freude darüber, und wollte, daß der Erzherzog den Tag und die Stunde selbst benennt, wenn sie ihm dieses Versgnügen, sie zu sehen schaffen wollen. Auf mein wiederholtes Ausuchen aber bestimmte selber hierzu den Abend solgenden Tags um 8 Uhr.

Diese Ankunft machte ich in meinem Namen auch dem Herrn Cardinalstaatssekretärzu wissen. Den eigenen Frühmorgen noch schickte der h. Vater seinen Kammermeister Mousignore Calcagnini in abito, um dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog zu seiner Ankunft Glück zu wünschen. Die HH. Kardinäle saudten auf päpstlichen Befehl die ihrigen und erfüllten dieses sodann in Person, welchem Beispiel die

Herren Botschafter von Benedig, Malta und Bologna folgten. Die Minister, sämmtliche Prälatur in abito und der ganze Adel kamen auch in Person. Se. königl. Hoheit empfingen aber keinen, ausgenommen den H. Cardinal Alexander Albani, den Kardinal Bernis\*) (weil er gleiche wie der Cardinal Orsini, bevor der päpstliche Befehl noch hiezu ergangen, zweimal vor dem Thore sich einfunde), den Herzog von Zagarola und Fürsten von Ruspoli, welche von Sr. Heiligkeit bestimmt waren Höchsteielbe während Ihres Ausenthaltes zu bedienen, den Herzog von Bracciano, dessen Sohn, und nach und nach jene Prälaten und andere von Adel, welche das Glück haben Unterthanen des Erzhauses oder Höchstessen Dienst gewidmet zu sein."

"Nachmittag verfügte sich Se. königl. Hoheit auf die Peters= Vorkirche, um die von Seiten Sr. Sicilianischen Majestät fenerliche Zine= und Chinea=Entrichtung in Augenschein zu nehmen. Sie wurde von den zween Rittern Falconieri und Cenci im Mantelkleid bei dem Wagen empfangen und von der Schweizerwacht umgeben hinauf und sodann auch wiederum zurück begleitet. Abends betrachtete Sie die Beleuchtung obgenannter Kirche und der Hauptquartiere. Der Monsignor Spinelli, Presidente delle armi, empfing Sie unten an ber Treppe, das Zimmer war hiezu eigens ausgeziert, und die Veränderung ber Beleuchtung geschahe auf bas Zeichen, welches erwähnter Prälat auf Ihre königl. Hoheit Befehl bazu gab. An dem heiligen Petersfest wohnte ber durchlauchtigste Herr Erzherzog in einer nächst dem Altar geflissen errichteten und prächtig ausgezierten Tribune mit scinem Gefolge und zween seinem Dienst gewidmeten Fürsten bem Hochamt bei. Sie wurden, wie vorigen Abend, von den Rittern Falconieri und Cenci empfangen und dahin begleitet. Der Furier

<sup>\*)</sup> Cardinal Bernis kommt in den Berichten Herzans sehr oft vor. Er war Graf von Lyon 2c. 2c. geb. 1715. Die Prinzessin Rohan empfahl ihn der Pompadout, so wurde er Gesandter in Benedig, 1756 war er Bermittler zwissen dem Hofe und Parlamente, später zwischen Benedikt XIV. und Benedig. Er schloß das Bündniß Frankreichs mit Desterreich 1758, wurde dann Cardinal, später Minister sür Frankreich in Rom, 1769 wirkte er für die Wahl Ganganelli's und betrieb, zunächst von Spanien dazu aufgefordert, die Aushebung des Icsnitendrens. Er starb 1794 zu Rom und ist in der französischen Nationalkirche (S. Luigi de' Francesi) beigesetzt. Er stand im Ause eines großen Förderers der Künste und Wissenschaften; und war auch Administrator des Erzbisthums Alby in Frankreich und zuletzt Cardinal-Bischof von Albano.

Herr v. Caligola und der Stallmeister Marchese Serlupi funden sich auch da ein, um Höchstselbe Ihre Aufwartung zu machen."

"Nach dem Hochamt begab sich Se. königl. Hoheit in ein im Gleichen geflissen ausgeziertes Gemach, um den papstlichen Segen allba zu empfangen. Sie wurde sodann durch die Camerieri segreti mit verschiedenen erfrischenden Getränken bedient. Der Monsignor Archinto, Maggiordomo und sobann ber Cardinalstaatssekretarins Balla= vicini, sobald sie den h. Bater verlassen konnten, machten Ihrer königl. Hoheit auch ihre Aufwartung. Nachmittag wurde Höchstderselben die gewöhnlichen Speisegeschenke, welche in 130 Trachten bestanden, im Namen des Papftes von dem Anton Trattini, Hausmeister der papftlichen Paläste, überreicht\*). Sie nahmen diese, gleichwie jene, welche ber Statthalter von Rom, Monsignor Potenziani, und Generalschatzmeister Monsignor Palotta, durch ihre Kammermeister sandten, auf eine verbindliche Art an. Abends um die bestimmte Stunde verfügte sich der durchlauchtigste Herr Erzherzog in den Palast. Die Schweizer= wacht umgaben Höchstselben gleich bei dem ersten Thor; bei dem andern, wo sie abstiegen, erwarteten Sie die Hofbedienten mit Faceln. Der Stallmeister empfing Sie bei dem Wagen und einige wenige Schritte barauf der Furier, welcher Sie zu dem Cardinalstaatssekretarins beglei= tete. Dieser empfing Se. kgl. Hoheit oben an der Stiegen. Das Vorzimmer war voll von Prälaten. Die k. k. Kammerherren und ich gingen hincin. Der papstl. Ceremonarins und Secretarius der Verfammlung ber Kirchengepränge \*\*) eilte, ben h. Bater bavon zu benach= richtigen und kehrte gleich zurück, um Höchstselben hinaufzuführen. Gedachter Herr Cardinal begleitete Sie an die Treppen, wo Ihnen der Monsignor Maestro di Camera mit den Camerieri segreti und gleich darauf der Monsignor Maggiordomo entgegenkamen. In der Anticamera machten die geistlichen und weltlichen Camerieri auf beiden Seiten Spalier. Se. königl. Hoheit wurden, ohne einen Augenblick sich da aufzuhalten, von den kurzgedachten zwei Prälaten

<sup>\*)</sup> Diese Art Ehrenbezengung, welche in Uebersendung einer Menge von Schüsseln, zumeist mit Badwert bestand (der Herrschaft zu Ehren, der Diener-schaft zum Genuß), fand mit der französischen Revolution allenthalben ihr Ende.

<sup>\*\*)</sup> Unter dieser schadhaften Uebersetzung wird in den Berichten immer die Congregatio SS. Rituum gemeint.

zum H. Bater hineingeführt. Se. papftl. Beiligkeit gingen Hochselben bis an die Thure entgegen; ließen sich nicht, wie der Erzherzog dem allerhöchsten Befchle\*) zufolge bereit war, den Fuß kuffen, sondern umarmten Hochselben auf das zärtlichste und führte ihn unter den Thron, wo der H. Vater an dem gewöhnlichen Plat, Se. königl. Hoheit aber rechter Hand nach ber Seite auf einem gleichen rothsammtenen Lehnsessel und gleicher Staffel sich niederließen. Rach einer halben Stunde wollte der H. Vater den Grafen Ugart und mich hineinrufen laffen, allein ba das Glöcklein aus Berfehen des Ceremonis Meister vergessen worden und seine Stimme nicht hinreichend war, den Kammermeister zu rufen, so waren wir dieser Ehre beraubet. Se. Heiligkeit aber ließen mir noch diesen Abend burch ben Maggior= domo sein Migvergnügen hierüber ausdrücken, welches Sie mir gele= gentlich selbsten auf die gnädigste Art bestätigten. Ge. königl. Hoheit wurden von dem h. Bater bis zu der Thür und sodann durch den Hofstaat auf die gleiche Art wie Sie empfangen worden, bis an das Thor zurückbegleitet. Abends gingen Sie in den Palast Farnese, das Feuerwerk anzusehen. Sie waren schon zu dem, so am Vorabend gehalten worden, gebeten, allein da der zu Ueberreichung des Zinses außerordentliche Neapolitanische Botschafter Hr. Contestabile Colonna Sr. königl. Hoheit dermalen noch nicht in Person aufgewartet hatte, so getraute ich mich nicht, es Höchstselben einzurathen. Es wurde mir die Anfrage gemacht, bei welchem Thore Se. königl. Hoheit absteigen würden? Ich bestimmte jenes, wo man unmittelbar in das Gemach bei ebener Erbe eingehet, welches auf diese zween Täge der Herr Botschafter bewohnt, um mich zu versichern, daß er Söchstselbem bis zum Wagen entgegen komme, und dieses sodann, wie geschehen, den andern Botschaftern zum Beispiel und Richtschnur diene. Da ein Gegenstand ber Neugierigkeit ber Fremden zu sein pfleget, den Papsten in publico zu sehen, so wollte Höchstderselbe, um Gr. königl. Hoheit diese Zufriedenheit zu schaffen und zugleich ein öffentliches Rennzeichen Seiner besonderen Berehrung Ihr zu geben (wie Höchstderselbe Sich gegen mich ausdrückte), der= gestalt aus dem Batican in den Quirinal sich übertragen, und da er

<sup>\*)</sup> ber Kaiserin Maria Theresia, seiner Mutter.

den Erzherzog auf dem Erker meines Hauses ersahe, so gab er dem= selben den Segen und sodann grußte Böchstselber stehend in dem Wagen auf das zärtlichste. Das auf der Gasse zahlreich versammelte Volk zeigte ein so großes Vergnügen hierüber, daß es mit den Han= Der h. Vater gab Sr. königl. Hoheit auch zwei den klatschte. Pferderennen, worzu Höchstselber den Tag und auch den Zeitpunkt der Auslassung der Pferde bestimmte. Die hier sich befindenden Herren Minister der fremden Höfe und sammetliche Abel befließen sich auch durch verschiedene prächtige Freudenfeste Sr. königs. Hoheit ihre Er= gebenheit zu bezeugen, und thaten sich besonders hervor ber Herr Cardinal Albani, Herr Card. Bernis, Herr Botschafter von Benedig, Herzog Bracciano, Corfini, Doria, Ghigi, Ginstiniani, Rospigliosi, Ruspoli. In allen Orten murben sie von dem Herrn vom Haus beim Wagen empfangen, der Herr Cardinal Bernis kamen auf die Mitte des letten Absates der Treppe, seine Nichte aber, gleich den übrigen Frauen vom Hans, an die Thure des ersten Vorzimmers. Von den hiesigen 3 Conservatoren murben Höchstdieselbe, als sie das Campidoglio besahen, in dem Hauskleid Zimarra an der obersten Staffel der Treppe empfangen und auch dahin wieder begleitet."

Wird die Abschiedsandienz beim Pabst des Langen beschrieben. "Der h. Bater verehrte mit eigener Hand Sr. königl. Hoheit einen kostenkranz, welcher von dem Monsignor Maestro di Camera mir zur Bewahrung überbracht worden. In Ihrem Rücksweg hielten Sie Sich bei dem Herrn Cardinalstaatssekretarius (welches in dem ersten Gehöre versehen worden), etwas auf und wurden mit verschiedenen erfrischenden Getränken bedient."

"Der Maggiordomo und Maestro di Camera nebst viclen anderen Prälaten funden sich auch ein. Obenerwähnter Monsignor Calcagnini überreichte im Namen Sr. Heiligkeit dem Grasen Ugart, Herzog Zagorolo, Fürst Ruspoli und mir, einem jeden nach seinem Rang, einen Rosenkranz, Cavaliere genannt. (?) Den anderten Tag überbrachte der Monsignor Avogado, segretario d'Ambasciata im Namen des h. Vaters Sr. königl. Hoheit verschiedene kostbare Gesschenke, diese begleitete er mit einem auständigen Compliment. Seine königl. Hoheit nahmen es mit vieler Erkenntlichkeit auf, und ich machte demselben, nachdem sie abgetreten waren, ein gegentheiliges

und überreichte ihm in höchstihrem Namen eine goldene Dose. Den Hosbedienten aber, so sie überbrachten, ließe durch den k. k. Kammers diener Czatto 100 Dukaten übergeben."

"Der Maggiordomo kame gleich barauf, der Maestro di Camera in abito aber an dem von mir gegebenen Tag und Stunde, um im Namen Sr. päpstl. Heiligeit Ihrer königl. Hoheit eine glückliche Reise anzuwünschen."

"Die Herren Cardinale und Botschafter schickten ihre Kammermeister und kamen sodann in Person dieses zu bewerkstelligen, welchen die fremden Minister, Prälaten in abito und der sämmtliche Abel folgten. Der Herr Erzherzog stellte die ersten Besuche den Herren Kardinalen und Botschaftern von Benedig und Malta zurück, jedoch stiegen lediglich bei den Herren Cardinalen Albani und Bernis ab. Dem Botschafter von Bologna, Ministern, Prälaten und Abel übersandte er gedruckte Zettel, wo der Graf von Burgau und der Graf Ugart und mein Name vermischt sich fanden. Die anderen Besuche aber stellte Hochselber lediglich dem Cardinalbechant und 4 Palatini, nämlich dem Cardinal Segretario di Stato, Pro Datario, Segretario de' Brevi und Segretario de' Memoriali, dann der Cardinal Pro Uditore abwesend war, und den vorgedachten zween Botschaftern zurück."

"Da Se. königl. Hoheit die Herren Cardinäle Bernis, Pallas vicini und Albani bei sich empfieng, so gingen sie Ihnen gegen die Thür des Zimmers entgegen und begleitete Sie auch nicht weiter. So oft sie bei den Wachen vorbeifuhren, rühreten diese das Spiel."

"Ueberhaupt muß ich dem hiesigen Hof die Gerechtigkeit leisten, daß man den Gelegenheiten entgegengesehen, Ihrer königl. Hoheit seine gant besondere Aufmerksamkeit und Verehrung zu bezeugen, und man hat mit mir so freundschaftlich gehandelt, daß mir fast das Etiquette einzurichten überlassen worden."

"Am 7. Augustmonat seind Se. königl. Hoheit, nachdem sie 41 Tage sich hier aufgehalten, Abends abgereiset."

"Bon den Gränzen des Kaiserstaates schrieb ich durch den zus rückehrenden Kabinetskurier Tironi, welcher Se. königl. Hoheit dahin begleitet, dem Herrn Cardinalstaatssekretarius um der guten Anstals ten mich zu beloben und zugleich ihn zu ersuchen, Se. päpstl. Heiligs keit Seine des Herrn Erzherzogs volle Gesinnung zu versichern." "Zu Radicofani hatte Sie die Freude, Seine des Herrn Erzherzog Großherzog von Toscana königl. Hoheit zu umarmen. Zu Siena hielten sich diese zween durchlauchtigsten Herren Gebrüder einen Tag auf."

"Gleichwie nun von da an aufhörte, die höchste Person des Herrn Erzherzogs Maximilian mir anvertraut zu sein, so erbate ich Sr. königl. Hoheit den Herrn Großherzog, an wen dessen Gefolg anweisen und die Cassa übergeben sollte. Zu beeden wurde mir der Graf Ugart bestimmt, welches nachdeme vollzogen und drei Täge Se. königl. Hoheit aufgewartet habe, mich wieder anher zurückgestellet, wo meine Pflicht zu sein erachtet, das hier beobachtete Etiquette hies mit gehorsamst zu berichten\*)."

# 5.

Konflikt mit Benedig. Taufe bei der Herzogin von Gloucester.

Rom, 17. Jänner 1776. "Am 12. laufenden Monats hat der Benezianische Botschafter dem heil. Vater die Nachricht überbracht, daß der Senat den Bischof von Chioggia zum Patriarchen von Venedig ernannt, worüber die Bestätigung und, daß selber in dem nächsten Consistorium dahin übertragen wurde, gebührend angesuchet."

"Seine päpstl. Heiligkeit, welche kurz bevor das Dekret des Bregadi unter dem 3. erhalten haben, antwortete: daß Sie dieses niesmals thun werden, daß das Betragen der Republik seit so vielen Jahren deutlich am Tag lege ihre Gesinnung und Entfernung gegen die Kirche und dessen sichtbares Oberhaupt, welches zum Aergerniß Italiens und ganz Europa ist, dahero damit man nicht Ihr Stillsschweigen als eine Gutheißung auslege, so sinden Sie sich verbunden, öffentliche Merkzeigen Ihrer Mißbilligung hierüber zu geben."

"Der Herr Botschafter fragte, ob die Person des neuerwählten Patriarchen Sr. päpstl. Heiligkeit mißfiele, oder aber, ob die Neuerungen

Ė

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht war zunächst mit Rücksicht auf die Kaiserin gemacht, welche an dieser Reise ihres Sohnes das lebhasteste Interesse bezeugte, indem sie ihm eigens sein Benehmen dem Pabst gegenüber vorschrieb, wie aus Herzaus Erzählung zu ersehen ist.

in Betreff der erledigten Abteien in der Oesterreichischen Combardei zu diesem Unwillen Anlaß geben?"

"Der heil. Vater erwiederte, daß die getroffene Auswahl nicht hätte auf einen würdigeren Mann fallen können, als jener ist, daß er ihn schätze und verehre und daß Höchstselben keine Neuerungen in der Lombardei wissend wären, noch die bekannte Frömmigkeit Ihro der Kaiserin Königin Majestät sie zu besorgen erlauben; daß Seine Erstärung allein zum Beweggrund habe, das Verfahren der Republik, wo Se. Heiligkeit mehrere, wie Sie mir zu sagen gernhet haben, der Religion nachtheilige Verordnungen vorzählte, welchen Sie mit der letzen dann unter dem 3. Jänner beschlossen, mit dem Beisatz, daß Sie sich dieser um so weniger gewärtiget hätten, als erst vor wenigen Tagen, er, Herr Votschafter Höchstieben die theuerste Freundsschaft und Erkenntnißvolle Versicherungen im Namen der Republik gemacht habe."

"Der Botschafter machte bergleichen als ob ihm das Defret unbekannt wäre"), stellte vor das Aufsehen und die Folgen, welche diese Erklärung haben könnte. Der heil. Bater gabe ihm die Abschrift davon, und auf die Anfrage des Botschafters, ob Höchstelber nicht erlaube, daß er schreibe, Hoffnung zu haben, die Sache beizulegen, antwortete er, daß es schwerlich sein wird können, jedoch wenn die Republik hierüber zur Rede kommen will, so wolle er allezeit bereitwillig sich hiezu bezeigen."

"Den andern früh Morgen ließ der heil. Vater mich zu sich berufen, erzählte mir dieses, und trug mir auf, den kaiserl. Hof hievon zu unterrichten, damit die Sache nicht anders, als sie ist, absgeschildert werde, zu welchem Ende Höchstselber mir die Abschrift vorsgedachten Dekrets gegeben, und setzte hinzu, daß ein gleiches er dem Herrn Cardinal Bernis und dem Grasen Monino mittheilen werde, welches hiemit unverweilt befolge, und zugleich die Ehre habe, Ener fürstlichen Gnaden gedachte Abschrift gehorsamst beizuschließen."

<sup>\*)</sup> Eine später von Herzan sehr oft gebrauchte Finte damaligen Diplomatenthums; so oft von unliebsamen Aktenstücken die Rede war, stellten sich die Herren außerordentlich unwissend, nm einer unangenehmen Erörterung hierüber zu entschlüpfen.

"So entschlossen aber die Erklärung des heil. Baters scheint, so bin ich bennoch der Meinung, daß die Sache sich kann beilegen lassen. Das Dekret ist fähig, einer weniger gehässigen Auslegung, als die Worte zu glauben scheinen, und man sie hier nimmt, hiemit die Wohlanständigkeit beider Theilen (was in derlei Fällen öfter das härteste ist, zu vereinigen) kann erhalten werden, das übrige aber von den friedsamen Gesinnungen des heil. Baters sich allerdings zu verssprechen ist — wovon die willfährige Zugebung, über eine Sache zu Rede zu kommen, die Ansangs entschieden schiene, ein Beweis scheint — wird daher sehr viel daranf ankommen, wie die Sache abgeshandelt werde. — Die Bourbonischen Höse werden sie zu vermitteln suchen."

"Ich werde mich wohl hüten, wie Se. fürstl. Gnaden zu glauben geruhen werden, in die Sache einzugehen, sollte aber der heil. Bater von selbst mir hievon sprechen, so werde befließen sein, Höchstselben auf gelinde Gedanken zu führen, jedoch bloß als einen Wunsch, welchen mir meine ehrfurchtsvolle Zuneigung für seine geheiligte Person, die Theilnehmung an seinem Ruhm, und über Alles das beste der Kirche zu machen, veranlasse, unter welchem Schein vermuthe, daß Ew. fürstl. Gnaden es billigen werden."

"Se. königl. Hoheit die Frau Herzogin von Gloucester ist den 15. mit einem Prinzen entbunden worden, zwei englische Edelleute Avere und Fokner haben als Zeugen beigewohnet, Abends sodann hat man 2 Instrumente, eines in englisch, das andere in latein hierüber gemacht, welche obgedachte 2 Edelleute und das ganze Gesfolg des Herzogs unterschrieben, es ist gesließend ein Geistlicher aus England angekommen, diesen Prinzen zu taufen."

6.

Herabminderung der Taxen. Benedig. Andentungen kirchlich politischer Anschanung. Angenübel. Gratulation an Kannitz.

18. Mai 1766. Ein langes französisches Schreiben an Kaunitz. Die Taxen, welche der Coadjutor von Brüssel zu entsrichten hätte, sollen herabgemindert werden. Der Coadjutor hat das nicht recht angefangen und die ganze Sache ins ungerechte Ges

leis verfahren. Durch den spanischen Gesandten ist die Benezianische Angelegenheit vorläufig beigelegt, und der Pabst wird den neuen Patriarchen von Benedig im nächsten Consistorium vornehmen. Der Schluß des Briefes an Kaunitz ist höchst charakteristisch — er zeigt dem Fürsten Staatskanzler, wie der Schreiber (Herzan) die Berhandlungen mit Rom auffaßt, und gibt deutlich zu verstehen, wie er (Herzan) in ähnlichen Fällen handeln würde.

"Ce seroit un motif de bien des reflexions, et la grande pénétration d'esprit de votre Altesse les entrevoira d'un coup d'oeil. S'il m'est permis de dire de nouveau ce que je pense sur l'avenir de cette négotiation, c'est qu'on se présentera réciproquement des longs mémoires, et que la Republique ne satisfera au Pape, que par une explication du dernier décret qui donna occasion à ce démêlé."

22. Mai 1776. Handelt von Moderirung der Taxen für den Primas von Ungarn und den Bischof von Tournah, und schließt:

"Ma fluxion aux yeux m'oblige encore à me servir d'un main étrangère." Diese Klage über das Augenübel kehrt durch 10 Jahre in vielen Briefen wieder. In einem dieser Briefe schrieb ein Herr der Staatskanzlei von damals scherzhaft zu dieser Klage als Marginalnote: "Auweh, auweh!"

12. Juli 1776. Französischer Brief über Herabminderung der Taxen für die neuen Bischöfe in Ungarn und den Coadjutor von Brixen Graf Spauer. Schluß einer Gratulation zur Wiedersgenesung.

"Je supplie votre Altesse d'agréer, que je lui fasse mes trés humbles compliments sur le rétablissement de Sa Santé si précieuse pour le service de S. M. et le bien de l'Etat et si intéressante pour tous ses serviteurs; je la prie de vouloir bien me compter de ce nombre, et de croire qu'on ne peut être avec un dévouément plus sincère que je suis, ni avec un plus profond respect etc."

7.

Anempschlungen auf beutsche adelige Ranonikatspfründen. Desterreichische Brautpaare in Rom. Der ausgewiesene P. Sna.

Als ein Beispiel für hunderte (die in Herzan's Briefen vorkommen) über die Manipulation und Anempfehlung bei Verleihungen von Kanonikaten für den deutschen Abel folgendes:

10. Angust 1776. "Nach dem mir allerhöchst gemachten Auftrag das Wahlbreve für die Coadjuturie von Essen und Thorn für die sächsische Prinzessin Kunigunde zu bewirken, wurde mir unter dem 11. April 1774 auf das nachdrücklichste empsohlen, die erste in den Cöllnischen Nebenstiften sich erledigende Probstei dem Chorherrn Fabry, als welcher zu dem günstigen Ausschlag obiger Wahl viel beitragen könnte, bei dem heil. Stuhl zu versichern. Ich vollzog meiner Pflicht gemäß eines und das andere, und weil der frühzeitige Todessall Clemens XIV. diese Verheißung unfruchtbar machte, so habe diese in Folge der weiteren Vesehle unter den 10. März 1775 bei den jetzo regierenden Pabst bewirket, auf wessen Erfüllung acht zu haben mir sodann wiederholter Malen anbesohlen worden."

"Vor wenigen Tagen aber geruhte Ihre Majestät die Kaiserin Königin mir erkennen zu geben, daß diese Pfründe schon bevor dem Sohn des Freiherrn von Collenbach\*) auf kaiserliche Anempsehlung versichert gewesen, dahero allerhöchst dieselbe mir auserlegt, besorgt zu sein, daß er schadlos gehalten würde durch eine andere gute Pfründe. Ich habe zu diesem Ende vorgeschlagen ein Canonicat in einem Reichsstift, und scheint mir, daß jenes von Lüttich das vorstheilhasteste wäre, maßen in diesem Kirchsprengel so viel Abteien und Probsteien sich befinden, daß fast kein Domherr in diesem Hochstift sich besindet, welchem nicht eine und auch mehreren zwo zu Theil werden."

<sup>\*)</sup> Heinrich Gabriel von Collenbach, der Bater dieses Baron Collenbach war 1753 (nach dem damaligen Schematismus) Sekretär in der Staatskanzlei, später unter Joseph II. fungirte er als geheimer Staats-Offizial — durch ihn wurde der Hubertsburger Friede abgeschlossen. — Kaunitz hat sich hier um den Sohn offenbar des Baters willen so sehr augenommen.

"Ener fürstlichen Gnaden werden hieraus geneigt abzunehmen belieben, wie so bald nur vernohmen den Nachtheil, welchen der Freiherr von Collenbach durch die von mir bewirkte Versicherung für den Chorherrn Fabry erwachsen, ich besorget ware, deuselben auf die anständigste und vorträglichste Art zu entschädigen, welches jetzo mit noch mehreren Eifer ehester zu vollbringen mich bemühen werde, als ersahe, daß erwähnter Freiherr dieses vormalen zusgedachte und künftige Glück Euer fürstlichen Gnaden versmögendsten Schutz zu verdanken habe. Dahero nur gewärtige Hochdero weitere Anweisung."

11. April 1776. "Ich bin insgeheim aus der Bönitenziari unterrichtet worden, wie fast wöchentlich mehrere Deutsche, worunter ein Theil der kaiserl. königl. Unterthanen ist, sich allhier einfinden mit Mägdchen, welche sie entführet, weil vermöge einer allerhöchsten Berordnung soll verboten worden sein, jenen sich zu verehlichen, welche nicht wenigstens 300 Gulden Bermögen besitzen, und daß sie, um diesen verbotenen Umgang ein Ende zu machen, nach abgelegtem Sid der Freiheit auf Besehl des Santi Ufficii in der Pönitenziarie zussammen gegeben werden, wodann sie sich in das Königreich Neapel versügen, andere aber sich in dem Kirchenstaat seshaft machen. Ich sehe zwar wohl ein, daß diese Entweichung in Betracht der Größe der österreichischen Monarchie keinen merklichen Nachtheil machen kann, jedoch weil es doch allezeit der Bevölkerung entgegen ist, so glaubte meiner Pflicht gemäß dieses Euer fürstlichen Gnaden zu benachsrichtigen."

"Der P. Sua, Dominikanerordens, welcher von dem Lehramt zu Pavia entsetzet und von dannen verwiesen worden, hat in der hiesigen Universität Sapienza den theologischen Katheder anstatt der P. Badetti erlangt. Es hat ihn hiezu der P. Villavecchia, Generals prokurator dieses Ordens auserkoren\*)."

<sup>\*)</sup> P. Sua lehrte im österreichischen Pavia, nicht den neuen Berordnungen in publico eccl. gemäß.

8.

Wieder Collenbach. Cardinal Durini. Aufklärung über die flüchtigen Brantpaare. Ein Wiener-Katechismus in Untersuchung. Beanständung eines neuen Kirchenrechts. Auseinandersetzung der Bürde eines Uditore della Rota Romann zum Behuf der Erlangung des Geheimrathstitels.

- 1. Jänner 1777. Bericht, daß der empfohlene Chorherr von Thurn-Fabris Probst von St. Severin in Köln werden wird. "Ich wünsche dermalen auch bald die Zufriedenheit zu haben, die in Besfolgung Ew. fürstl. Gnaden hohen Befehle versicherte Entschädigung für den Freiherrn Gabriel v. Collenbach einberichten zu können, in welcher Absicht, da mir letzthin die tödtliche Krankheit des Probstes von Hansee zu wissen gemacht worden, ungesäumt die gehörigen Schritte bei dem Cardinal Prodatarius gemacht habe, daß ihm diese zu Theil werde."
- 4. Jänner 1777. "Bor etwelchen Tagen hat der Herr Cardinal Durini durch seinen Secretarius den h. Vater anslehen lassen, ihn durch ein Bisthum oder andere Pfründe seiner Würde gemäß zu versorgen und im abgehenden Falle eine Legation zu ertheilen. Sc. Heiligkeit aber nahmen dieses Gesuch gar nicht gnädig auf, und wie man mich versichert, sollen Sie sich geäußert haben, daß sein wenig bescheidenes Betragen in allen Aemtern, so er bekleidet, nicht erlaube, ihm ein Bisthum oder Legation anzuvertrauen, Pfründen aber in dem Mailändischen wären nicht erledigt" \*).
- 2. Hornung 1777. "Den Ungrund des Berbotes, daß keine in den Erbländern können getraut werden, welche nicht 300 fl. besitzen, werde, wenn es Ew. fürstl. Gnaden für gut befinden, jenen des Sct. Ufficinms und Pönitenziarie als wie zufälliger Weise und in verträulicher Rede hören machen, um hiedurch diese Dispensen zu erschweren und werde auch bedacht sein, in Erfahrung zu kommen der entwichenen Brautpaaren, um selbe sodann gehorsam einzuberichsten. Ew. fürstl. Inaden erlanden, bevor ich dieses Schreiben schließe, meine unterthänige Danksagung zu erstatten für den gnädigen Vors

<sup>\*)</sup> Durini versammelte in der Folge als besonderer Freund der Literaten und Künstler, viele derfelben in seinem Schloß Mirabello im Park zu Monza (S. Brunner: Benediger und Longobardenland. Wien. 2. Austage S. 220).

geschmack einer neuen Würde, welchen Hochdieselbe mir zu geben belieben, und bitte, versichert zu sein, daß gleichwie ich diese als eine Wirkung dero hochmögenden Schutzes ansehen, also auch die lebs hafteste Erkenntlichkeit hiefür erkennen werde."

1. März 1777. "Die Beschwerniß, die in dem Sct. Ufficio abzuhandelnden Geschäfte in aller Richtigkeit zu erfahren, hat mich veranlasset, den h. Vater über die Untersuchung der zu Wien gedruckten Katechismus selbst zu fragen. Dieser sagte mir: es wären 2 Kastechismus untersuchet und ihm bereits unter Augen gelegt worden, einer von 1773 und der andere von 1776. Der erste wäre voller Fehler und könne keinesdings gestattet werden. Daß aber diese nicht aus übler Absicht, sondern nur aus Unwissenheit herstammeten, besweiseten (es sind seine eigenen Worte) die vielen darinnen enthaltenen Widersprüche. Der andere wäre gut, obwohl bei einer neuen Aussage einige Wahrheiten könnten und sollten klärer gesetzt werden."

"Die Vorstellung des Herrn Nuntius wird noch einen andern Gegenstand haben, nämlich die Conclusiones Canonicae, welche bei uns (in Destreich) auf allerhöchst wiederholten Befehl auf denen Unisversitäten und in denen Klöstern sollen gelehret werden, welche man unzuläßlich sindet; wovon ich Ew. fürstl. Gnaden vorläufig und in Geheim zu unterrichten nicht ermangeln soll; gleichwie, wenn die Besehle hierüber an den Nuntius abgehen werden, mir vorbehalte, diesselben gehorsamst einzuberichten."

"Ich kann Ew. fürstl. Gnaden nicht genug ausdrücken, wie sehr ich gerühret bin von der neuen Gnadensbezeugung Ihrer Majestät, wovon mich Ew. fürstl. Gnaden geneigt zu unterrichten geruhen, und wofür Hochdennselben sowohl, als für die mir mitgetheilte Anstände meine unterthänige Danksagung erstatte\*). Ich mache über letztere (Anstände) meine geringe Anmerkung bloß zu Folge Hochdero gnädigen Beschls, denn so sehr ich immer geschmeichelt bin von diesem mir zugesinnten öffentlichen Kennzeichen der allerhöchsten Gewogens

Die aus dem spätern Context hervorgeht, fand man für die Berleihung der geheimen Rathswürde, in der vermeintlich zu geringen Stellung eines Auditor Rotae einen Austand. Herzan liefert nun den Beweis, daß ein Auditor Rotae den Geheimen Rathstitel mit gutem diplomatischen Gewissen und auch ohne sonstige Beschwerde ertragen kann.

und Zufriedenheit meines Verhaltens, so wünsche, daß diese keinen Platz finde, wenn es dem Dienste und Ansehen Ihro Majestäten, welsches der einzige Augenmerk meiner Handlungen und Wünsche ist, nicht sollte anständig befunden werden."

(Folgen nun 5 Folioseiten Exposition über die Bedeutung der Auditores Rotae, aus welchen nur einiges hier angeführt wers den soll.)

"Die Rota, weßen Ausehen und Vorrechte der Dominik Bernino sehr weitschüchtig und gründlich beschreibt, ist das höchste Gericht allhier" — "sie kömmt daher hierorts anzusehen, wie die Oberste
Justiz-Stelle zu Wien. Die Auditores Rotae haben unmittelbar
ihren Rang nach den Bischösen und Protonotariis Apostolicis —
nach den Auditoribus Rotae kommt der Maestro del Sagro Palazzo und sodann erst die Chierici di Camera und andere Klassen
der Prälaturen." Sie werden oft von dieser Stelle weg Cardinäle,
wenigstens erlangen sie dadurch Cardinalizien, d. i. Posten, die dann
zum Cardinalat führen, wie z. B. Nuntins, Governatore von Rom.

"Wenn bishero noch kein Auditor Rotae die wirkliche kaiserl. und kaiserl. königl. geheime Rathswürde gehabt, so haben doch mehrere bas kaiserl. Ministerium bekleidet, so war der Graf v. Thun, nach= maliger Bischof zu Passau, kaiserl. Minister und Fürst und Bischof zu Gurk zugleich. — Und unsere allergnädigste. Fran hat sogar einen Auditor Rotae, der nicht das Glück hatte, allerhöchst Ihr Unterthan zu sein, nämlich den Grafen Milini, im Jahre 1774 aller= milbeft geruhet, zur Cardinalewürde, und sodann darauffolgenden Jahres zu allerhöchst Ihrem bevollmächtigten Minister bei dem hiesigen Hofe zu ernennen, also daß man sagen kann, daß von den ersten Höfen dieser obersten Justizstelle nicht weniger Glanz als von den römischen Pabsten selbst beigelegt worden seie. Diesem ist noch beis zurücken, daß die ausländischen Auditores Rotae, weil sie im Namen einer ganzen Nation hier sind, in einem gewissen Verstande als zu dem Corpo diplomatico gehörig angesehen werden. Wenn aber diese Stelle in Ansehen hier ift, so ist sie nicht weniger angenehm, denn da der römische Adel täglich in diesem Tribunal zu thun hat, so eilt er den Gelegenheiten selbst entgegen, diesen seine Aufwartung zu machen. So schön aber ale dieje Stelle, jo ich aus allerhöchst kaiserlicher Gnade bekleide, in sich ist, so muß ich vorzüglichst mein ganzes Ansehen dem huldreichen Merkmale verdanken, welches unsere allergnädigste Frau mir allerhöchst Ihres Zutrauens bei dem Aufsenthalte des durchl. Erzherzogs Max 2c. zu geben gernhet hat, und für welches meine ehrfurchtsvollste Erkenntlichkeit bis ins Grab mitstragen werde."

9.

Die Zwangs-Creation des übel beleumundeten Prinzen Rohan zum Cardinal durch den französischen Hof. Dank für den Geheimrath. Geschichte mit 3 polnischen Pilgern.

- 22. März 1777. "Der Herr Cardinal Bernis hat mich gefragt, ob die kaiserl. und königl. Nomination zu der bevorstehenden Kronspromotion angelanget und ersuchet, ihn in diesem Falle hievon zu verständigen, maßen er diese von seinem Hofe zu Gunsten des Bisichofs von Rohan de la Rochesoucould eingereichet und die Cardinalpromotion zu betreiben Befehl habe\*)."
- 16. April 1777. Dank an Kaunitz "auf Hochdero gnädiges Gutachten mir die Würde eines geheimen Raths allergnädigst zusulegen geruhet haben. Ich bemühe mich in Betracht dieses neuen Merkmals der allerhöchsten Milde Unserer allergnädigsten Frau meine tiefste Dankbarkeit und lebhafteste Rührung auszudrücken" u. s. w. "Da ich überzeuget bin, wie sehr Hochdero vermögendes Fürwort hiezu beigetragen habe, bitte meiner lebendig ergebenen Dankbarkeit verssichert zu sein." Liegt ein Dankschreiben an die Kaiserin bei.
- 19. April 1777. "Da sich vermuthlich verschiedene Gerüchte werden ausgebreitet haben, über das, was sich letthin zwischen 3 Pilgrimen und der Schweizerwache zugetragen, so glaube nicht übersgehen zu sollen Ew. fürstl. Inaden hierüber umständlich zu berichten."

"Den 8. dieses 3 Pilgrime, nämlich Florian Strakonisky von Raglin aus Galizien, Martin Lesk und Michael Matuwanisky aus

<sup>\*)</sup> Somit hat der französische Hof den Prinzen Rohan wie zum Bischof so zum Cardinal gemacht; die sehr traurigen Folgen dieser Staats-Ernennung aber muß, wie in diesem Falle, so in jedem andern, wenn die Ernennung unglücklich ausfällt, die Kirche tragen.

der Gegend von Warschau fanden sich in dem Vorsaale des pabstl. Palastes ein, wo die Schweizerwache stehet, fragten einige Mal nach dem Decano, und da dieser nicht kam, so schlichen sie sich in den zweiten Saal und wollten, ungeachtet man es ihnen verwies, in das pabstl. Gemach weiter eindringen. Die Bedienten riefen die Schweizerwache, welche sie über die Treppe hinunterdrückte. Der erste obgenanns ter Pilgrimme widersette sich ihr und versette einem Schweizer einen Stoß, daß er bald barauf in Ohumacht fiel, und da man Blut gewahr wurde, so beschaute man ihn und trug ihn in das heil. Geift= spital. Die Wundärzte fanden, daß er mit einem feinem Gisen zwischen ber 6. und 7. Rippe gestochen war, und urtheilten anfangs aus den Schmerzen und der Stärke des Fiebers, daß die Wunde tief und vielleicht bis an die entgegenstehende Rippe gehe. wollte sie den andern Tag erweitern, allein wegen der Berhartung, so sich zeigte und dem Anwuchse des Fiebers, verschoben sie es und ließen ihm 5 Mal Ader, wornach das Fieber nachließ. Sobald der Maggiordomo hievon berichtet war, gab er Befehl, diese Bilgrime einzufangen. Zwei murden es auch des andern Morgen, Strakonisky aber, der sich ins deutsche Collegium geflüchtet und in Bauernkleidung entweichen wollte, erst darauffolgenden Tag. Es wurde ihnen der Proceß gemacht, da aber der Schweizer inzwischen geheilet und die Wunde bei weitem nicht so tief war, als man es glaubte, so wurden auf Befehl des h. Vaters oberwähnte Pilgrime, wovon die letten zwei, so viel man aus dem ungeendigten Proces vernehmen konnte, unschuldig, der dritte aber gewiß die Galeere verdient, auf freien Fuß gestellet."

"Dieser Zusall, so wenig er an sich bedeutend, machte hier ein großes Aufschen, maßen hier von etwelchen Monaten her ein alls gemeiner Ruf war, daß man den 8. dieses eine große Neuigkeit hören werde, welches man mit dem, was die so berufene Pythonissa, so Clemens XIV. seinen Tod voranssagte, über die Lebensdauer des jetzigen Pabstes ebenermaßen soll gewagt haben, vereinigte."

# **10**.

Wieder Collenbach, um des Fürsten Kaunit Zufriedenheit zu erlangen. Die Frrlehre in Mähren. Brünner Diöcefe.

- 30. April 1777. Berichtet per longum die Schritte und Bitten für den Baron Gabriel Collenbach dessen Agent in Rom Bittschriften für alle möglichen Fälle vorräthig hatte. Weil Kaunitz sich für Collenbach interessirte (daß dieser eine gute Pfründe in Lüttich bekomme) so berichtet Herzan die für diesen Baron gemachten Schritte auf 5 Folioseiten. "Um den Ungrund dessen, was über die Pilgrime vom 19. berichtet, deutlicher zu erweisen, hat der heil. Vater den Strakonisky 20 und den zween andern 10 Scudi verabreichen lassen. Die zwei Wundärzte aber, welche man angeklagt, als ob sie durch Erhebung der Gesahr zu dieser Rede Gelegenheit gegeben hätten, sind ihres Dienstes entsetzt worden."
- 3. Mai 1777. "Ich habe noch nicht die Zufriedenheit, Euer fürstl. Gnaden die Verleihung der Probstei Hansinne (für Baron Collenbach) einzuberichten, schmeichle mich dessen aber mit fünstiger Post, wenigstens vernachlässigte ich gewiß nichts, was zu gedeihlicher Wirkung dieses Gesuches beitragen könne."
- 17. Mai 1777. Neue Berichte von 3 Seiten über Collenbach -- er bekommt die Probstei, welche über 3000 Skudi trägt, soll aber 500 Skudi an den Grafen de Plois als Pension zahlen; das macht Herzan neue Arbeit und Gänge.
- 21. Mai 1777. Wieder Collenbach. Nachdem sich herausstellt, daß der Pabst berechtigt sei, diese Probstei mit einer Pension zu beslasten, die zudem wegen des guten Einkommen so leicht bezahlt wersden kann, "so bleibt meine unmaßgebliche Meinung, allein zuzuschen, daß diese Pension vermindert werde." Neuer Dank für die taxenfreie Verleihung der geheimen Rathswürde, "ersche mit ehrfurchtsvoller Erkenntlichkeit in Ihrer k. k. Majestät die allerhöchste Gnade mich zu Ihren geheimen Rath zu erwählen, annoch die freigebige Nachlassung aller Taxen mildest zuzugesellen geruht haben."
- 14. Juni 1777. "Gleichwie ich nichts mehr wünsche, als das Glück zu haben, mich Euer fürstl. Gnaden Beifall verdient machen zu können, also konnte mir auch nichts erfreulicher sein, als die gnäs

verlichene Pension von 6000 fl. Ich wünsche nur dieser neuen kaisserlichen Gnade, wie auch Hochdero ferneren Schutz und Gewogenheit verdienlich mich machen zu können und zu erproben jene lebhafte Erkenntlichkeit und tiefste Ergebenheit, mit welcher unabanderlich bin 2c.

6. September 1775. "Euer fürstliche Gnaden hochverehrtestes Schreiben unter dem 31. Juli ist mir wegen meiner Abwesenheit von Rom später überkommen. Die gnädige Art, mit welcher Hochdieselbe Sich darinnen über mein Betragen, während die höchste Person Se. des Herrn Erzherzogs Maximilian kaiserliche Hoheit mir allermilbest ansvertraut war, auszudrücken geruhen, erregt in mir die lebhasteste Dankbarkeit und Verlangen, fernerhin so glücklich zu sein, Hochdero Besehle zu verdienen, um welches nach Kräften mich bestreben werde."

Sendet eine gedruckte Broschüre ein über die Ehrenbezeugungen, die dem Erzherzog Maximilian in Rom erwiesen wurden. Die Aufswartung bei Sr. päpstlichen Heiligkeit beschreibt Herzan selbst im Detail wie folgt:

"Als Seine des Herrn Erzherzogs Max königliche Hoheit in ihrer Zurückreise von Neapel den 27. berechnet auf die Grenzen des Kirschenstaates gelangten, fanden sie den papstlichen Kabinetskourier Tironi, welcher beschligt war, die nöthige Veranstaltung zu machen, daß Höchsteselbe auf den Posten gebürig bedient würde. Den 28. truffen sie zu Rom ein, und erwiesten mir die höchste Gnade in meinem Hauß abzusteigen. Nach wenigen Stunden verfügte mich zu dem h. Vater, um demselben höchst Ihro Antunft unter dem Namen des Grasen von Burgau zu erinnern und zugleich um die Ehre ansuchte, Sr. päpstlichen Heiligkeit Ihre Auswartung zu machen. Der h. Vater zeigte eine sehr große Freude darüber, und wollte, daß der Erzherzog den Tag und die Stunde selbst beneunt, wenn sie ihm dieses Versgnügen, sie zu sehen schaffen wollen. Auf mein wiederholtes Ansuchen aber bestimmte selber hierzu den Abend solgenden Tags um 8 Uhr.

Diese Ankunft machte ich in meinem Namen auch dem Herrn Cardinalstaatssekretärzu wissen. Den eigenen Frühmorgen noch schickte der h. Vater seinen Kammermeister Monsignore Calcagnini in abito, um dem durchlauchtigsten Herrn Erzherzog zu seiner Ankunft Glück zu wünschen. Die HH. Kardinäle sandten auf päpstlichen Beschl die ihrigen und erfüllten dieses sodann in Person, welchem Beispiel die

Herren Botschafter von Benedig, Malta und Bologna folgten. Die Minister, sämmtliche Prälatur in abito und der ganze Abel kamen auch in Person. Se. königl. Hoheit empfingen aber keinen, ausgenommen den H. Cardinal Alexander Albani, den Kardinal Bernis\*) (weil er gleich-wie der Cardinal Orsini, bevor der päpstliche Besehl noch hiezu ergangen, zweimal vor dem Thore sich einfunde), den Herzog von Zagarola und Fürsten von Ruspoli, welche von Sr. Heiligkeit bestimmt waren Höchstbieselbe während Ihres Ausenthaltes zu bedienen, den Herzog von Bracciano, dessen Sohn, und nach und nach jene Prälaten und andere von Abel, welche das Glück haben Unterthanen des Erzhauses oder Höchstbessen Dienst gewidmet zu sein."

"Nachmittag verfügte sich Se. königl. Hoheit auf die Betere= Vorkirche, um die von Seiten Sr. Sicilianischen Majestät fenerliche Zine= und Chinea=Entrichtung in Augenschein zu nehmen. Sie wurde von den zween Rittern Falconieri und Cenci im Mantelkleid bei dem Wagen empfangen und von der Schweizerwacht umgeben hinauf und sodann auch wiederum zurück begleitet. Abende betrachtete Sie die Beleuchtung obgenannter Kirche und der Hauptquartiere. Der Monsignor Spinelli, Presidente delle armi, empfing Sie unten an der Treppe, das Zimmer war hiezu eigens ausgeziert, und die Verände= rung der Beleuchtung geschahe auf das Zeichen, welches erwähnter Prälat auf Ihre königl. Hoheit Befehl dazu gab. An dem heiligen Peterefest wohnte der durchlauchtigste Herr Erzherzog in einer nächst dem Altar geflissen errichteten und prächtig ausgezierten Tribune mit seinem Gefolge und zween seinem Dienst gewidmeten Fürsten dem Hochamt bei. Sie wurden, wie vorigen Abend, von den Rittern Falconieri und Cenci empfangen und dahin begleitet. Der Furicr

<sup>\*)</sup> Cardinal Bernis kommt in den Berichten Herzans schr oft vor. Er war Graf von Lyon 2c. 2c. geb. 1715. Die Prinzessin Rohan empfahl ihn der Pompadour, so wurde er Gesandter in Benedig, 1756 war er Bermittler zwischen dem Hofe und Parlamente, später zwischen Benedikt XIV. und Benedig. Er schloß das Bündniß Frankreichs mit Desterreich 1758, wurde dann Cardinal, später Minister sür Frankreich in Rom, 1769 wirkte er für die Wahl Ganganelli's und betrieb, zunächst von Spanien dazu aufgesordert, die Aushehung des Icsnitensordens. Er starb 1794 zu Rom und ist in der französischen Nationalkirche (S. Luigi de' Francesi) beigesetzt. Er stand im Ruse eines großen Förderers der Künste und Wissenschaften; und war auch Administrator des Erzbisthums Alby in Frankreich und zuletzt Cardinal-Bischof von Albano.

Herr v. Caligola und der Stallmeister Marchese Serlupi funden sich auch da ein, um Höchstselbe Ihre Aufwartung zu machen."

"Nach dem Hochamt begab sich Se. königl. Hoheit in ein im Gleichen geflissen ausgeziertes Gemach, um den papstlichen Segen allda zu empfangen. Sie wurde sodann durch die Camerieri segreti mit verschiedenen erfrischenden Getränken bedient. Der Monfignor Ur= chinto, Maggiordomo und sodann der Cardinalstaatssekretarins Pallas vicini, sobald sie den h. Bater verlassen konnten, machten Ihrer königl. Hoheit auch ihre Aufwartung. Nachmittag wurde Höchstderselben die gewöhnlichen Speisegeschenke, welche in 130 Trachten bestanden, im Namen des Papstes von dem Anton Trattini, Hausmeister der papst= lichen Paläste, überreicht\*). Sie nahmen diese, gleichwie jene, welche ber Statthalter von Rom, Monsignor Potenziani, und Generalschatze meister Monsignor Palotta, durch ihre Kammermeister sandten, auf eine verbindliche Art an. Abende um die bestimmte Stunde verfügte sich der durchlauchtigste Herr Erzherzog in den Palast. Die Schweizerwacht umgaben Höchstselben gleich bei dem ersten Thor; bei dem andern, wo sie abstiegen, erwarteten Sie die Hofbedienten mit Faceln. Der Stallmeister empfing Sie bei dem Wagen und einige wenige Schritte darauf der Furier, welcher Sie zu dem Cardinalstaatssekretarius beglei= tete. Dieser empfing Se. kgl. Hoheit oben an der Stiegen. Das Vorzimmer war voll von Prälaten. Die k. k. Kammerherren und ich gingen hinein. Der papstl. Ceremonarins und Secretarius der Versammlung der Kirchengepränge \*\*) eilte, den h. Bater davon zu benach= richtigen und fehrte gleich zurud, um Bochstselben hinaufzuführen. Gebachter Herr Cardinal begleitete Sie an die Treppen, wo Ihnen der Monsignor Maestro di Camera mit den Camerieri segreti und gleich darauf der Monsignor Maggiordomo entgegenkamen. In der Anticamera machten die geistlichen und weltlichen Camerieri auf beiden Seiten Spalier. Se. königl. Hoheit wurden, ohne einen Angenblick sich da aufzuhalten, von den kurzgedachten zwei Prälaten

<sup>\*)</sup> Diese Art Ehrenbezengung, welche in Uebersendung einer Menge von Schüsseln, zumeist mit Badwert bestand (der Herrschaft zu Ehren, der Diener-schaft zum Genuß), fand mit der französischen Revolution allenthalben ihr Ende.

<sup>\*\*)</sup> Unter dieser schadhaften Uebersetzung wird in den Berichten immer die Congregatio SS. Rituum gemeint.

zum H. Bater hineingeführt. Se. papstl. Heiligkeit gingen Hochselben bis an die Thüre entgegen; ließen sich nicht, wie der Erzherzog dem allerhöchsten Befehle\*) zufolge bereit war, den Fuß kuffen, sondern umarniten Hochselben auf das zärtlichste und führte ihn unter den Thron, wo der H. Bater an dem gewöhnlichen Plat, Se. königl. Hoheit aber rechter Hand nach ber Seite auf einem gleichen rothsammtenen Lehnsessel und gleicher Staffel sich niederließen. Rach einer halben Stunde wollte der H. Vater den Grafen Ugart und mich hineinrufen laffen, allein ba das Glöcklein aus Bersehen des Ceremonis Meister vergessen worden und seine Stimme nicht hinreichend mar, den Kammermeister zu rufen, so waren wir dieser Ehre beraubet. Se. Heiligkeit aber ließen mir noch diesen Abend durch den Maggiordomo fein Migvergnügen hierüber ausdrücken, welches Sie mir gele= gentlich selbsten auf die gnädigste Art bestätigten. Ge. königl. Hoheit wurden von dem h. Bater bis zu der Thür und sodann durch den Hofftaat auf die gleiche Art wie Sie empfangen worden, bis an das Thor zurückbegleitet. Abends gingen Sie in den Palast Farnese, das Feuerwerk anzusehen. Sie waren schon zu dem, so am Vorabend gehalten worden, gebeten, allein da der zu Ueberreichung des Zinses außerordentliche Neapolitanische Botschafter Hr. Contestabile Colonna Gr. königl. Hoheit dermalen noch nicht in Person aufgewartet hatte, so getraute ich mich nicht, es Höchstselben einzurathen. Es wurde mir die Anfrage gemacht, bei welchem Thore Se. königl. Hoheit absteigen würden? Ich bestimmte jenes, wo man unmittelbar in das Gemach bei ebener Erde eingehet, welches auf diese zwecn Täge der Herr Botschafter bewohnt, um mich zu versichern, daß er Höchst= felbem bis zum Wagen entgegen komme, und dieses sodann, wie geschehen, den andern Botschaftern zum Beispiel und Richtschnur diene. Da ein Gegenstand der Neugierigkeit der Fremden zu sein pfleget, den Papsten in publico zu sehen, so wollte Höchstderselbe, um Gr. königl. Hoheit diese Zufriedenheit zu schaffen und zugleich ein öffentliches Kennzeichen Seiner besonderen Verehrung Ihr zu geben (wie Höchstderselbe Sich gegen mich ausdrückte), dergeftalt aus dem Vatican in den Quirinal sich übertragen, und da er

<sup>\*)</sup> der Kaiserin Maria Theresia, seiner Mutter.

den Erzherzog auf dem Erker meines Hauses ersahe, so gab er dem= selben den Segen und sodann grüßte Höchstselber stehend in dem Wagen auf das zärtlichste. Das auf der Gasse zahlreich versammelte Bolk zeigte ein so großes Vergnügen hierüber, daß ce mit den Handen klatschte. Der h. Bater gab Gr. königl. Hoheit auch zwei Pferderennen, worzu Sochstselber den Tag und auch ben Zeitpunkt der Auslassung der Pferde bestimmte. Die hier sich befindenden Herren Minister der fremden Höfe und sammetliche Adel befließen sich auch durch verschiedene prächtige Freudenfeste Sr. königs. Hoheit ihre Ergebenheit zu bezeugen, und thaten sich besonders hervor der Herr Cardinal Albani, Herr Card. Bernis, Herr Botschafter von Benedig, Herzog Bracciano, Corsini, Doria, Ghigi, Ginstiniani, Rospigliosi, Ruspoli. In allen Orten wurden sie von dem Herrn vom Haus beim Wagen empfangen, der Herr Cardinal Bernis kamen auf die Mitte des letten Absates der Treppe, seine Nichte aber, gleich den übrigen Frauen vom Haus, an die Thure des ersten Vorzimmers. Von den hiefigen 3 Confervatoren wurden Höchstdieselbe, als sie das Campidoglio besahen, in dem Hauskleid Zimarra an der obersten Staffel der Treppe empfangen und auch dahin wieder begleitet."

Wird die Abschiedsaudienz beim Pabst des Langen beschrieben. "Der h. Vater verehrte mit eigener Hand Sr. königl. Hoheit einen kostenkranz, welcher von dem Monsignor Maestro di Camera mir zur Bewahrung überbracht worden. In Ihrem Rücksweg hielten Sie Sich bei dem Herrn Cardinalstaatssekretarius (welches in dem ersten Gehöre versehen worden), etwas auf und wurden mit verschiedenen erfrischenden Getränken bedieut."

"Der Maggiordomo und Maestro di Camera nebst vielen anderen Prälaten sunden sich auch ein. Obenerwähnter Monsignor Calcagnini überreichte im Namen Sr. Heiligkeit dem Grafen Ugart, Herzog Zagorolo, Fürst Ruspoli und mir, einem jeden nach seinem Rang, einen Rosenkranz, Cavaliere genannt. (?) Den anderten Tag überbrachte der Monsignor Avogado, segretario d'Ambasciata im Namen des h. Baters Sr. königl. Hoheit verschiedene kostbare Gesichenke, diese begleitete er mit einem anskändigen Compliment. Seine königl. Hoheit nahmen es mit vieler Erkenntlichkeit auf, und ich machte demselben, nachdem sie abgetreten waren, ein gegentheiliges

und überreichte ihm in höchstihrem Namen eine goldene Dose. Den Hofbedienten aber, so sie überbrachten, ließe durch den k. k. Kammers diener Czatto 100 Dukaten übergeben."

"Der Maggiordomo kame gleich barauf, der Maestro di Camera in abito aber an dem von mir gegebenen Tag und Stunde, um im Namen Sr. päpstl. Heiligeit Ihrer königl. Hoheit eine glückliche Reise anzuwünschen."

"Die Herren Cardinäle und Botschafter schickten ihre Kammers meister und kamen sodann in Person dieses zu bewerkftelligen, welchen die fremden Minister, Prälaten in abito und der sämmtliche Adel solgten. Der Herr Erzherzog stellte die ersten Besuche den Herren Kardinälen und Botschaftern von Benedig und Malta zurück, jedoch stiegen lediglich bei den Herren Cardinälen Albani und Bernis ab. Dem Botschafter von Bologna, Ministern, Prälaten und Adel übersandte er gedruckte Zettel, wo der Graf von Burgau und der Graf Ugart und mein Name vermischt sich fanden. Die anderen Besuche aber stellte Hochselber lediglich dem Cardinaldechant und 4 Palatini, nämslich dem Cardinal Segretario di Stato, Pro Datario, Segretario de' Brevi und Segretario de' Memoriali, dann der Cardinal Pro Uditore abwesend war, und den vorgedachten zween Botschaftern zurück."

"Da Se. königl. Hoheit die Herren Cardinäle Bernis, Pallas vicini und Albani bei sich empfieng, so gingen sie Ihnen gegen die Thür des Zimmers entgegen und begleitete Sie auch nicht weiter. So oft sie bei den Wachen vorbeifuhren, rühreten diese das Spiel."

"Ueberhaupt muß ich dem hiesigen Hof die Gerechtigkeit leisten, daß man den Gelegenheiten entgegengesehen, Ihrer königl. Hoheit seine gant besondere Aufmerksamkeit und Verehrung zu bezeugen, und man hat mit mir so freundschaftlich gehandelt, daß mir fast das Etiquette einzurichten überlassen worden."

"Am 7. Augustmonat seind Se. königl. Hoheit, nachdem sie 41 Tage sich hier aufgehalten, Abends abgereiset."

"Bon den Gränzen des Kaiserstaates schrieb ich durch den zus rückehrenden Kabinetskurier Tironi, welcher Se. königl. Hoheit dahin begleitet, dem Herrn Cardinalstaatssekretarius um der guten Anstalsten mich zu beloben und zugleich ihn zu ersuchen, Se. päpstl. Heiligsteit Seine des Herrn Erzherzogs volle Gesinnung zu versichern." "Zu Radicofani hatte Sie die Freude, Seine des Herrn Erzherzog Großherzog von Toscana königl. Hoheit zu umarmen. Zu Siena hielten sich diese zween durchlauchtigsten Herren Gebrüder einen Tag auf."

"Gleichwie nun von da an aufhörte, die höchste Person des Herrn Erzherzogs Maximilian mir anvertrant zu sein, so erbate ich Sr. königl. Hoheit den Herrn Großherzog, an wen dessen Gefolg anweisen und die Cassa übergeben sollte. Zu beeden wurde mir der Graf Ugart bestimmt, welches nachdeme vollzogen und drei Täge Se. königl. Hoheit aufgewartet habe, mich wieder anher zurückgestellet, wo meine Pflicht zu sein erachtet, das hier beobachtete Etiquette hies mit gehorsamst zu berichten \*)."

# 5.

Konflitt mit Benedig. Taufe bei der Herzogin von Gloucester.

Rom, 17. Jänner 1776. "Am 12. laufenden Monats hat der Venezianische Botschafter dem heil. Vater die Nachricht überbracht, daß der Senat den Bischof von Chioggia zum Patriarchen von Venedig ernannt, worüber die Bestätigung und, daß selber in dem nächsten Consistorium dahin übertragen wurde, gebührend angesuchet."

"Seine päpstl. Heiligkeit, welche kurz bevor das Dekret des Bregadi unter dem 3. erhalten haben, antwortete: daß Sie dieses niesmals thun werden, daß das Betragen der Republik seit so vielen Jahren deutlich am Tag lege ihre Gesinnung und Entsernung gegen die Kirche und dessen sichtbares Oberhaupt, welches zum Aergerniß Italiens und ganz Europa ist, dahero damit man nicht Ihr Stillsschweigen als eine Gutheißung auslege, so sinden Sie sich verbunden, öffentliche Merkzeigen Ihrer Mißbilligung hierüber zu geben."

"Der Herr Botschafter fragte, ob die Person des neuerwählten Patriarchen Sr. päpstl. Heiligkeit mißfiele, oder aber, ob die Neuerungen

<sup>\*)</sup> Dieser Bericht war zunächst mit Rücksicht auf die Raiserin gemacht, welche an dieser Reise ihres Sohnes das lebhafteste Interesse bezeugte, indem sie ihm eigens sein Benehmen dem Pabst gegenüber vorschrieb, wie aus Herzans Erzählung zu ersehen ist.

in Betreff der erledigten Abteien in der Oesterreichischen Lombardei zu diesem Unwillen Anlaß geben?"

"Der heil. Vater erwiederte, daß die getroffene Auswahl nicht hätte auf einen würdigeren Mann fallen können, als jener ist, daß er ihn schätze und verehre und daß Höchstschen keine Neuerungen in der Lombardei wissend wären, noch die bekannte Frömmigkeit Ihro der Kaiserin Königin Majestät sie zu besorgen erlauben; daß Seine Erstlärung allein zum Beweggrund habe, das Versahren der Republik, wo Se. Heiligkeit mehrere, wie Sie mir zu sagen gernhet haben, der Religion nachtheilige Verordnungen vorzählte, welchen Sie mit der letzen dann unter dem 3. Jänner beschlossen, mit dem Beisatz, daß Sie sich dieser um so weniger gewärtiget hätten, als erst vor wenigen Tagen, er, Herr Votschafter Höchstselben die theuerste Freundschaft und Erkenntnisvolle Versicherungen im Namen der Republik gemacht habe."

"Der Botschafter machte bergleichen als ob ihm das Defret unbekannt wäre\*), stellte vor das Aufsehen und die Folgen, welche diese Erklärung haben könnte. Der heil. Vater gabe ihm die Abschrift davon, und auf die Anfrage des Botschafters, ob Höchstselber nicht erlaube, daß er schreibe, Hoffnung zu haben, die Sache beizulegen, antwortete er, daß es schwerlich sein wird können, jedoch wenn die Republik hierüber zur Rede kommen will, so wolle er allezeit bereitwillig sich hiezu bezeigen."

"Den andern früh Morgen ließ der heil. Bater mich zu sich berufen, erzählte mir dieses, und trug mir auf, den kaiserl. Hof hievon zu unterrichten, damit die Sache nicht anders, als sie ist, abs geschildert werde, zu welchem Ende Höchstselber mir die Abschrift vorsgedachten Dekrets gegeben, und setzte hinzu, daß ein gleiches er dem Herrn Cardinal Bernis und dem Grafen Monino mittheilen werde, welches hiemit unverweilt befolge, und zugleich die Ehre habe, Ener fürstlichen Gnaden gedachte Abschrift gehorsamst beizuschließen."

<sup>\*)</sup> Eine später von Herzan sehr oft gebrauchte Finte damaligen Diplomatenthums; so oft von unliebsamen Aktenstücken die Rede war, stellten sich die Herren anßerordentlich unwissend, um einer unangenehmen Erörterung hierüber zu entschlüpsen.

der anderen Höfe in den verehrungsvollsten Ausdrücken gegen Ihre Majestät abgefasset war, ito mangelt nur noch jener des Lisboner und Warschauer Hoses. Ich empfehle mich zu fürwährenden Gnaden 2c."

#### 14.

Standesgemäße Versorgung. Ein Concert zwischen dem kaiserlichen und den Bourbonischen Höfen. Für die Eventualität einer neuen Pabstwahl. Hindernisse beim Cardinalat. Einwilligung der anderen Höse. Anstäude des portugisischen Geschäftsträgers gründlich widerlegt. Dank an die Raiserin und an Raunitz. Reise nach Wien.

- 13. März 1779. "Ew. fürstl. Gnaden erlauben, daß hier beifüge meine unterthänige Danksagung für die weiter gemachten Schritte an den Lisboner und Warschauer Hof in Betreff ihrer Einswilligung in meine Erhebung zur Cardinalwürde, wie auch für die gnädige Versicherung Hochdero Mitwirkung zu meiner künftigen standesmäßigen Versorgung, und versichert zu sein, daß meine lebshafteste Erkenntlichkeit" u. s. w.
- 17. März 1779. Vertrauliche Acuserung des Cardinals Bernis wegen Sinleitung eines Concertes zwischen dem k. k. Hof und den Bourbonischen auf den Fall eines Conclave. Inhalt des französischen Briefes. Der Vertreter der Bourbonischen Höse schlägt vor, man solle im Falle des Ablebens des Pabstes Zeit zu gewinnen suchen, um jenem die Exclusive zu geben, welcher den vereinigten Hösen nicht gefalle. Denn die ultramontanen Collegen\*) haben das Recht, im Namen und für ihre Souverains und Nationen zu wirken. Im Interesse des Friedens der Kirche müssen die italienischen Cardinäle den Willen der Fremden anhören u. s. Wun versichern aber die Nerzte während der Consultation der Bourbonischen Mächte (Frankerich und Spanien) die Besserung der Gesundheit des Pabstes.
- 7. April 1779. "Der Herr Cardinal-Staats-Sekretär hat mir heute Früh seine Verlegenheit zu erkennen gegeben über die eingesschränkte Einwilligung, so der Herr Fürst von Colloredo in allerhöchstem Namen Sr. Majestät des Kaisers zu meiner Erhebung zur Cardinals-

<sup>\*)</sup> Collegues ultramontains, d. h. hier: die nichtitalienischen Cardinale.

würbe gegeben; mit dem Beisat, daß der papstliche Runtins Em. fürstl. Gnaden bereits schon unverweilet hievon unterrichtet habe."

"Das Zutrauen, welches ich in Ew. fürstl. Gnaden erprobte Gnade setze, machet mich anhoffen, wie ich gehorsamst erbitte, daß Hochdieselben diese Beschwernisse gleichwic jene, welche sich ereignet, da Ihre t. t. Majestäten mich zu ihren geheimen Rath ernannt, zu heben geruhen werden, und die Sache dahin zu vermögen, daß Ihre Majestät der Kaiser höchst Ihre Einwilligung zu gedachter meiner Ershebung per Anticipazione di Nomina in Gleichsörmigkeit des Einsverständnißes Ihrer Majestät der Kaiserin mit dem heil. Vater und zu Folge dessen von den fremden Hösen hier bereits erklärter Einwillisgung allermildest ertheile."

- 14. April 1779. "Der Herr Fürst von Colloredo und sodann auch der Herr Cardinal=Staats=Sekretär haben mich zu unterrichten beliebet, daß Ihre Majestät der Kaiser seine allerhöchste Begnehmisgung und Beitritt zu meiner Erhebung erklärt habe u. s. w."
- 17. April 1779. "Die Einwilligung des Portugisischen Hofes zu meiner Erhebung zur Cardinalswürde ist bereits von dessen Beschäftsträger Grafen Menazes gegeben worden. Derselbe hat mir, da er mich davon unterrichtet, seine Depesche vorgelesen, worinnen gesagt wird, daß es mit der Bedingniß sei, daß in derlei Fällen auch Ihre t. t. Majestät eine gleiche Begnehmigung geben werde, woraus ich erwiederte, daß die Willsährigkeit, mit welcher Allerhöchst Ihre t. t. Majestät ihre Einwilligung bei der Erhebung des Cardinals Cunha gegeben, seinem Hofe im Voraus hierüber ein Beweis sein müsse. Da diese Einwilligung Ew. fürstl. Gnaden Veranlassung zu danken habe u. s. w."
- 24. April 1779. Der Portugisische Geschäftsträger macht dennoch Umstände, welche in 4 Folioseiten als nichtig bewiesen wers den, dann heißt es: "Diesem so unverhofften, als, wenn mir zu sagen erlaubt ist, ungeschickten Anstande ein Ende zu machen, habe ich den Herrn Cardinal Conti\*), welcher die Portugisischen Angelegenheiten hier noch immer besorget, mit Nachdruck gesprochen, so endlich begriff die Unanständigkeit des Betragens dieses Ministers, worauf Menazes

<sup>\*)</sup> Cardinal Innocenz Conti, geb. 1731, war früher Nunzins in Portugal, er ftarb 1785.

seine Einwilligung ohne Bedingung gegeben". Herzan wünscht nach Wien reisen und der Kaiserin persönlich danken zu dürfen.

- 29. Mai 1779. Dank für die Bewilligung nach Wien reisen und beiden Majestäten persönlich danken zu dürfen. "Diese (Bewillisgung) hat mich in so innigeres Vergnügen gesetzet, je näher mir diese unterthänigste und zugleich süßte Pflicht am Herzen liegt. Ew. fürstl. Inaden belieben aus der Völle dieses meines Vergnügens die Iröße meiner Dankeserzeugungen abzumessen, die ich Hochselben hiefür aufs Neue zinse u. s. w."
- 12. Inli 1779. Dank an die Kaiserin. "Da dem heil. Bater gefallen, in dem heut gehabten Consistorium mich in Folge Sr. k. k. Majestät allermildester Ernennung, zur Cardinalswürde zu erheben u. s. w." Vom selben Datum ein französisches Dankschreiben an den Fürsten Kaunitz.
- 29. Christmonat 1779. An Kaunity Dank, daß die Kaiserin Königin dem Cardinal Herzan die erledigte Stelle eines k. k. bevolls mächtigten Ministers bei dem pähstlichen Hofe sammt dem Protecstorat allerhöchst dero erbländischen Unterthanen an ihn übertragen. "Obgedachter Cardinal erstattet hiefür Sr. Liebden seine ergebenste Danksfagung und behaltet sich bevor, dieselbe mündlich zu wiederholen" \*).

Nach diesem Berichte begab sich Cardinal Herzan nach Wien, wo er ein Jahr zur Herstellung seiner Gesundheit verweilte.

# 15.

Ein Brief Joseph II. an seinen Bruder Leopold, Großherzog von Tostana, (später Kaiser Leopold II.) über Herzan.

Dieser bisher noch nicht veröffentlichte Brief fällt in jene Zeit, in welcher Herzan — nach vielfacher Erprobung — daß er im Dienste der neuen Aera Desterreichs, ohne Rücksicht auf den Römischen Stuhl, sich verwenden lasse, sich in Wien aufhielt — auch bei der Kaiserin wohlan war, und Joseph II. ihm selbst das Großtreuz des Stephanssordens um den Hals hängen sollte. Die Aeußerungen des Kaisers

<sup>\*)</sup> In seiner Stellung als Cardinal ändert Berzan die Courtoifie gegenüber Kannit aus: "Eure fürstliche Gnaden" in "Eure Liebben."

über Herzan sind eine Art historisches Denkmal. Mögen sich daran alle jene erbauen, die dem geistlichen Stande angehörig — sich im Dienste der Staatsgewalt bis über die Gränzen des Gewissens und der Ehre hinaus gefügig erzeigen. Verachtung blüht auf demselben Boden auf, auf welchem man mit vollen Händen Servilität aussgesäet hat. Der Fall ist bezeichnend und lehrreich. Man schmückt einen Menschen mit den höchsten äußerlichen Ehren für geleistete — und noch zu leistende Dienste, weiht ihm aber zu gleicher Zeit innerliche Verachtung eben für seine Gefügigkeit, die man benützen wollte, und die man äußerlich nur deßhalb belohnt, weil man dadurch andere zu ähnlichen Dienstleistungen aufmuntern will.

Fast ein Decennium vor seiner Ernennung zum Minister und Cardinal war Herzan der dienstfertigste Vollzieher aller Aufträge von Seite des nach damaligen Ausstlärungsprojecten wirkenden Misnisters Raunitz. Raunitz und Joseph suchten im Brüfen und Ausstoften der Personen für wichtige, einflußreiche Stellen zusammenzuswirken, um sich der Zufunft zu versichern. Bei der Austellung Herzans — gab es nicht einmal einen Conflitt mit der Raiserin, denn Herzan war auch bei der Kaiserin sehr besiebt, wie es auch der Brief besagt. Aus eben diesen beiden Factoren und der Brauchbarkeit für die Rannitzischen Projecte und der nebengehenden Beliebtheit bei der Raiserin bildete sich des Raisers Urtheil.

Wir haben aus dem Brief nicht die bezügliche Stelle heraussgehoben, sondern den ganzen Brief aufgenommen, dessen erster Theil über Personalien des Kaisers und über eine Erbschaftsangelegensheit, verhandelt.

Très cher frère, pour aujourd'hui je suis un peu secque en nouvelles, l'Impératrice est en retraite, et j'ai passé ma journée au camp d'artillerie à Ebersdorf, ou S. M. viendra lundi prochain pour en voire tous les exercices, c'est assés curieux à voire quand on ne l'a jamais vu, quant à mon héritage les nouvelles sont journellement plus mauvaises et ce sera surement une très mauvaise affaire; le prince de Staremberg parait faire tout de travers et il faut le rectifier à chaque pas, enfin le Cardinal Herzan, qui pour sa santé a passé une

année à prendre l'aire des Coridors de la Cour, va nous quitter; il a reçu tout ce qu'il a voulu et jusqu' à la grande Croix de S. Etienne il a fallu la lui conférer mais j'ai eu le bon Esprit, de la lui faire envoyer au moins et de ne pas la lui pendre au cou moi même, c'est un fripon et un fourbe de la première classe, je vous en avertis, mais en même temps c'est l'admiration et le chéri de l'Impératrice, de la Marianne et la Marie\*), de la Vasquez et du reste de cette brillante Société qui suit la grand maîtresse \*\*), savoire brandeiss hamilton goess; adieu mon cher frère, je vous embrasse de tout mon coeur croyés moi pour la vie de même que votre chère Epouse. Votre (Einige Feberstriche wie bei den meisten an vertraute Personen gerichteten Briesen, welche Joseph eigenhändig geschrieben.)

# 16.

Des Cardinal Simoni Briefe bei einem Zuckerbäcker gefunden. Lettes Geschenkt der Kaiserin an den Pabst. Taxenverminderung im Interesse des Erzherzogs Maximilian. Tod der Kaiserin. Bischof Hai von Königgrätz. Die Geschichte der Berweigerung einer päbstl. Kapelle für die verstorbene Kaiserin und Ursache warum?

Herzan an Kaunit, 18. November 1780. "Bor etwelchen Tagen, da der Sekretarius von des Herrn Cardinal Girot Eminenz bei einem Zuckerbäcker etwas Backwerk einkausete, und sodann das Papier, in welchem es eingewickelt war, ausahe, fund er, daß es ein Brief von dem Herrn Cardinal Simoni, welcher die jezige Regierung tadelte. Er kehrte alsogleich zurück, kauste anderes Backwerk, und da er dieses in andere Briefe eingewickelt fande, und hörte, daß diese Schriften von einem aus dem Hause des Cardinal Calini, nachebeme er von hier abgereiset, ihme verkauft worden, so leste er sich einige Stücke davon aus gegen Bezahlung eines Römischen Thaler. Der Herr Cardinal Joh. Bapt. Rezzonico verfügte sich selbst diesen Abend zu diesem Zuckerbäcker, um sich aller dieser Schriften zu vers

<sup>\*)</sup> Zwei Erzherzoginnen.

<sup>\*\*)</sup> Oberfthofmeisterin.

sichern. Ich habe von guter Hand, daß einige merkwürdige Stücke, bas Conclave und jetzige Regierung betreffend, sich darunter befinsten. Doch glaube ich, daß ihr Hauptgegenstand die Unterdrückung der Jesuiten sein mag, dann er ihnen sehr zugeneigt war, welches eben nebst seiner Frömmigkeit mehr als seine Einsicht und Gelehrssamkeit, das Zutrauen der Zelanten Ihm zugezogen hat."

25. November 1780.

"Bor 3 Tägen hatte ich die Ehre, seiner pähstl. Heiligkeit das Porzellan und Bücher, was Ihre Majestät unsere allerhöchste Fran Höchstselber zu verehren beliebet haben, zu überreichen. Höchsteselbe sanden es sehr schön und bezeugten mir ihr ausnehmendes Vergnüsgen und Erkenntlichkeit hiefür." Weiteret Bericht: "daß der gegenswärtige Pahst, obwohl das von seinen Vorsahren nie geschehen — Vischösen ihre Taxen zurückgeben lassen und (Se. Heiligkeit) sagten mir bei dieser Gelegenheit, daß, wenn sie das eigen nicht mit des Erzherzogs Maximilian gethan haben, wäre es, weil sie geglaubt hätten, gegen die Verehrung eines so großen Prinzen zu sehlen, wenn sie ihm ein so geringes Geschenke, als die Taxen sind, sich zu maschen erkühnet hätten."

9. Christmonat 1780. Ueber den Tod Maria Theresia's: "Dieser Todesfall erreget hier die größte Betrübniß, denn nebst der Zuneigung und Verehrung für das kais. Hans hat auch die Frömsmigs und Freigebigkeit dieser Frau ihr eine allgemeine Verehrung zugezogen."

"Bischof Hai ist am 11. Dezember 1780 als Presbyter Olomucensis und Praeposit. Colleg. Eccles. Nicolsburg. zum Bischof von Königgrätz promovirt worden" \*).

20. Dezember 1780.

Bericht Herzans: "daß der Pabst die innigste Trauer über den Tod Maria Theresias empfunden und weinte", betreffs des Consisto=

<sup>\*)</sup> Siehe das Kapitel dieser Schrift: "Ein Theil des Destreichischen Epistopates gegenüber den neuen Verordnungen" — wo ans einem Hirtenbriese Han's zu ersehen ist — welche Gattung von Bischösen durch die Jutriken der damaligen "liberalen Partei" in den letzteren Lebensjahren der persönlich tatholisch gesinnten frommen und höchst verehrungswürdigen Kaiserin Maria Thezesia in den letzteren Regierungsjahren derselben ernaunt worden sind.

rinms und Requiems in der Kapelle aber sagte, "es sei nur für Könige und Kaiser — nie aber für Frauen in der pähstlischen Kapelle Requiem gehalten worden, und auch das Absterben einer Frau niemals im Consistorium angefündigt worden." Darüber schreibt Herzan: "so bat ich Se. Heiligkeit, diese Sache reislich zu überlegen, denn nebst dem, daß keine vernünstige Ursache dieser veralteten Entscheidung einzusehen wäre, und es daher in diesen aufgeklärten Zeiten (!) Sr. Heiligkeit bekannten erlauchten Einsicht keinen Ruhm zuziehete, zu besorgen wäre, daß Ihre Majestät der Kaiser, welcher Seine höchstselige Mutter so zärtlich geliebet, es ausehen könnten als einen Mangel der ihm gebührenden Verchrung." — Der Pabst entschied sich in dieser Andienz nicht näher, und Herzan bittet Kaunit den Bericht geheim zu halten.

# 17.

Rleiderordnung. Dennncirt ein Buch, das sich um die Iesuiten annimmt. — Verhandlungen wegen dem verlangten Ceremoniel sür die Kaiserin. Sucht den Raiser in dieser Angelegenheit nichts weniger als zu versöhnen; es wurde nie für verstorbene Königinnen das jetzt verlangte Ceremoniel beobachtet.

Um die unbedeutendsten Minutien kümmerte sich der Minister. Aus einem Brief des Cardinal Herzan an Kaunit, 30. April 1780 lesen wir folgendes: "Da den Hornung der Jahrestag der Wahl des heil. Vaters begangen wird, wo öffentliche Galla ist, so bitte Ew. Liebden, mich zu belehren, ob ich und auch die Andern, welche die Klage tragen, und von welchen schon hierüber angefragt worden bin, diese an diesem Tage ablegen sollen ober nicht."

- 27. Dezember 1780. Fragt in einem Briefe Herzan, ob das Requiem für Maria Theresia in der Kirche all' Anima solle feierstichst mit Pomp, Dekorirung oder einfach abgehalten werden, andere Höfe thun es feierlich, das kostet aber bei 6000 fl.
- 6. Fänner 1781. Danket Herzan für die Rückzahlung der Taxen vom Coadjutor Erzherzog Maxmilian von 8494 fl.
- 10. Jänner 1781. "Ich habe die Ehre, Ew. Liebden hier beizufügen eine Broschüre, wovon, wie man mich versichert, nur wenig Exemplare hier angekommen, und so die der unterdrückten Gesellschaft

Zugethanen sich einander mittheilen, um ihre Hoffnung aufrecht zu erhalten, ihrer Wiedereinsetzung. Der Verfasser davon soll der bekannte Exjesuit Benvenuti sein, so von hier geflogen und bei dem Fürsten Raziwill in Warschau sich aufhält. Der Ausspender aber soll der Prälat Bay, ein Florentiner, sein. Der Staatssekretarius sucht unter der Hand dieß Buch zu unterdrücken, die heftigen und beleidigenden Ausbrücke, welche dieses enthält, fordert es."

In einem Briefe vom 20. Jänner empfiehlt sich Herzan dem Schute des Ministers Raunit, erzählt die weiteren Verhandluns gen wegen eines Consistoriums und einer Kapelle für die verstor= bene Kaiserin, und "meint sich zu schmeicheln, daß der heil. Vater von der veralteten und mir nicht vernünftig scheinenden Ceremonicl= entscheidung in Betracht ber Haltung eines Confistoriums und Rapelle wegen den betrübtesten Todesfall Ihrer Majestät der Kaiserin Könis gin abgehen dürfte." Beiter im Briefe argwöhnet es bem Cardinal Herzan wieder, daß der Pabst kein Consistorium und Rapelle zu halten gesonnen sei. Kaunit solle ben Nuntius in Wien bearbeiten. Das Buch für die Jesuiten (Brief 10. Jänner 1781) sei nicht von Bay, sondern vom Abt Bufinelli, einem Furlaner, vertheilt worden er und der Drucker Perego, ein Mailander, seien verhaftet worden, weil man in Rom die Vorstellungen des Gefandten von Spanien und des Bernis von Frankreich so fürchtete." — Ferner wird bemerkt, daß man Consulen in verschiedenen Städten des pähftlichen Gebietes anstellen solle, um unterrichtet zu sein von Jenem, mas in diesen Orten sich zutrage, und besonders von jenen Begünstigungen, welche der hiesige (römische) Hof etwa andern erweise, so besonders in Kriegs= zeiten, seinen guten Nuten haben kann und auch die Absicht anderer Höfe sein mag, berlei Consuln zu halten.

Am 27. Jänner 1781 fürchtet Cardinal Herzan wieder: der Pabst werde keine Kapelle und Consistorium wegen des Todes der Kaiserin halten. Der Cardinal ist offenbar besorgt, seine Ministersstelle auch unter Joseph II. zu erhalten. Das geht aus dem Inshalt seiner Briefe hervor. "Der heil. Bater hat seinen ersten Ceresmoniarius, Herrn Dini, allein hierüber zu Rathe gezogen, dieser hat die gleichenden Fälle augeführt, nämlich jenen der Königin Isabella, König Ferdinand, des Katholischen Chefrau, der Königin Isabena,

Mutter des Karl V. und der Königin Maria von Engelland, für welche, ohngeachtet daß sie regierend waren, kein Consistorium und folglich keine Rapelle gehalten worden. Die Herren Cardinale, die sich nennende Zelanti selbsten, mißbilligen die Abneigung des Pabstes, abzugehen von einer ebenso veralteten als unvernünftigen und den gegenwärtigen aufgeklärten Zeiten widerstreitenden Satung der Bersammlung der Kirchengepränge\*). Seine Heiligkeit aber eifern dafür jo sehr, daß sie sogar den Prälaten, welche das Gluck haben, Unterthanen des Raifers zu fein, einen Berweis gegeben, daß sie für ihre Personen die Rlage angezogen, obwohl dieß auch Pralaten für ihre Aeltern thun, folglich um so mehr für die Landesfürstin, welche von einem jeden getreuen Unterthan als der Bater des Reichs an= zusehen und zu achten seie, meinem Ginrathen nach sie es zu thun sich schuldig glaubten." Herzan ist vom Diensteifer ale Gesandter zu halten) so mit fortgeriffen, daß er, statt zu vermitteln, was er der vorhergegangenen Fälle nach so leicht hätte thun können und wozu er als Cardinal doch sicher auch verpflichtet gewesen wäre — am Wienerhof nun recht ben Migmuth hervorruft, wobei er sich immer sehr patriotisch zu färben weiß.

In dem Brief vom 7. Hornung 1781 an Kaunit erzählt Herzan mit einer gewissen Satisfaktion, wie er den Riß aus patriotischer Dienstbeslickenheit immer weiter gemacht habe. "Der Herr Cardinal-Staats-Schretarius hat mir einen Besuch abgestattet, wo er mir nach einer langen Vorbereitung im Namen des heil. Vaters sagte, daß die Beispiele, welche man in den Ceremonielprotokollen liest, zeugen, daß niemals wegen dem Todesfall einer Souverännin, wenn sie auch regierend war, Consistorium und sodann Kapelle wäre geshalten worden, und daß Höchstdieselben keine Spur sinden zur Absänderung. Der Herr Cardinal setzte hinzu, er schmeichle sich, Ihre Majestät der Kaiser werde nicht entfremden die Beobachtung eines bei diesem Hof festgesetzten Gebrauchs, nach welchem überhaupt und besonders bei der Krönung einer Kaiserin das Ceremoniel zwischen den Landessürsten und Landessürstinnen verschieden ist. Ich zog

<sup>\*)</sup> Ift, wie schon bemerkt worden, eine schlechte Uebersetzung des: Congregatio Rituum.

hieraus die natürliche Folge, daß der Pabst das Consistorium und Kapelle nicht zu halten entschlossen sei."

"Seine Eminenz erwiederten mir, Höchstderselbe hatte dieses nicht ausgebrücket, und es ware gut, daß ich selber mit dem heil. Bater hiernber sprechen möchte, wessen Absicht scheinet, daß man ein Ausuchen hierum münsche; ich antwortete darauf, daß sobald mein Augenfluß dieß zulasse, ich um einen Gebor wegen verschiedener Anliegenheiten ansuchen werde, wo jedoch von diesem, wovon die Rebe ift, ich mich hüten werbe, eine Meldung zu thun; maßen hierzu keine Anweisung habe, mir war allein Wiffens, bag Seine Majestät der Kaiser gar keinen Zweifel getragen haben, daß der heil. Bater diese kleine Aufmerksamkeit für die Gedächtniß Gr. Aller= durchlauchtigsten Frau Mutter und in dieser gegen allerhöchst besseu Person haben werben, ich muthmaße aber, daß Sie derlei Mängel mit größter Gleichgiltigkeit ansehen werden \*). Die Haltung eines Confiftoriums mare, wie ich die Sache betrachte, ein Ehrenbezeugniß gegen das Sacrum Collegium, welches seiner Verfassung nach einen thätigen Einfluß in die Regierung, und nach dem Tridentinischen Concilium in allen wichtigen Angelegenheiten dem heil. Bater mit Rath an die Hand zu gehen hat, hiemit die nothige Folge ware, daß selbes von dem Hinscheiben und Thronbesteigung der Souveranen, welche die Stüten der Kirche sind, unterrichtet werde. Die Kapelle betreffend, könnten Guer Majestät den Abbruch des Todtenamtes durch die 17000 Welt- und Ordenspriester, so in ihren Staaten haben, reichlich ersegen \*\*), um Gr. Eminenz aber mit bem hergebrachten vollen Bertrauen zu sprechen, konnte ich ihnen nicht bergen, daß meine Ent= fremdung weit mehr wäre über die Misbilligung des heil. Baters,

<sup>\*)</sup> Wenn Herzan von dieser "Gleichgültigkeit" überzeugt gewesen war, wozu hat er dann so viel bittere Berichte gemacht, wozu hat er (20. Jänner 1781) Kaunitz eigens gebeten, er solle den Nunzius in Wien für die Aushebung des uralten Gebrauches (für gestorbene Fürstinnen keine Kapelle und Consistorium zu halten) bearbeiten?

<sup>\*\*)</sup> Diese Gattung Trotz beruht geradewegs auf Unverstand; benn es handelte sich hier nicht darum: ber verstorbenen Kaiserin Seelenmessen zu verweigern; sondern nur: nach altem Gebrauch daran festzuhalten: daß nur für Könige, nicht aber auch für Frauen eine Todtenseher in der pähstl. Capelle und im Consistorium gehalten werde.

daß die Prälaten die Alage für ihre Person (denn über die Liveri hält er sich nicht auf) angezogen haben, denn da Ihre kaiserl. Majesstät erlauben, daß Seine Unterthanen Sr. Heiligkeit dienen und ihren Unterhalt, ja ihre Belohnung selbsten, aus Allerhöchst dessen Erbsländern herholen, Sie sich billigst gewärtigen sollten, daß der römische Hof nicht nur allein billigen, sondern beloben sollte, daß diese in allen Gelegenheiten auf alle mögliche Art (!) ihre Abhängigs und Danksbarkeit gegen Allerhöchstdenselben an den Tag zu legen suchen; den Gebrauch belangend, auf welchen der Herr Cardinal vorzüglich berufte, so hätte dieser vorzüglich sein großes Gewicht, so oft er auf vernünftige Ursachen gegründet ist\*)."

"Der Herr Cardinal-Staats-Sekretarius, der sich diese entschies bene Sprache nicht erwartet, sagte mir, daß, wenn ich ihm erlaubte, als Pallavicini und als mein alter guter Freund mit mir zu sprechen, Er mir bekennen müßte, daß Er sich andere Besinnungen von mir gegen Rom versprochen habe. Ich widersetzte mit dem eigenen Verstrauen, daß der Pabst und der heil. Stuhl zählen könnten auf meine kindliche Verchrung und Ergebenheit, und daß ich allen Gelegenheiten entgegeneilen werde, diese an den Tag zu legen, so oft es sich mit dem allerhöchsten Dienste meines Herrn vereinigen lassen wird. Die Treue und Dankbarkeit verbinde mich hiezu, denn das Glück, sein Unterthan und seinem Dienste gewidmet zu sein, ich vorziche der erhabendsten Würde, mit welcher mich bekleidet sehe."

In diesen drei Zeilen sindet sich ein politisches und kirchliches Glaubensbekenntniß niedergelegt. Es gibt eine eigenthümliche Enterüstung, welche man mit dem Worte: "Livres-Zorn" bezeichnen könnte. Wozu hat sich Herzan denn so viel Mühe gegeben diese "erhabendste Würde" zu erlangen, wozu seine Ereiserung über den "ungeschickten Anstand" des Portugiesischen Gesandten (24. April 1779), der der Ernennung Hindernisse legte? Wollte denn Jemand die "Unterthanenstreue" Herzans verletzen, oder ihn gar zur Untreue verleiten? Die

<sup>\*)</sup> Wie sein sprach Herzan zu Maria Theresia's Zeiten, als er noch Auditor Rotae mar, mit ben Staatssekretären und wie grob spricht er zu Joseph's Zeiten, als Cardinal und Minister! Was sich der Staatssekretär bei bieser Unterredung über Herzan denken mußte, daran lag dem letzteren nicht viel, er strebte nur nach der "allerhöchsten" Zufriedenheit in Wien.

Psychologie des gemachten und mit Ostentation nach Wien berichteten dienstburen Zornes liegt auf der Hand. Herzan fährt fort:

"Nach einer Unterredung von anderen Sachen verließ er mich unter den lebhaftesten Bersicherungen der Freundschaft, so dieser würdige und für das kaiserl. Haus ergebene Cardinal allezeit mir bezeiget."

"Ich habe meine Pflicht geglaubt, Ew. Libden von dieser Unterredung umftändlich zu unterrichten, weil sie mich in meinen Wahn befräftiget, daß, wenn Sochdieselben dem pabstl. Herrn Runtius einige Worte hierüber zu sprechen auftändig glauben, diese vermögend senn werden, den Pabsten auf willfährige Gedanken zu führen, und dieses um so leichter, als kein Consistorium seit dem Todesfall weiland Ihrer ber Kaiserin Königin Majestät gehalten worden. Daß ich aber eine solche Sprache in dieser sehr wenig bedeutenden Sache geführt, ift, weil für den allerhöchsten Dienst nütlich erachtete, gleich im Unfang meines Ministeriums alle jene Hoffnungen, mit welchen dieser Hof (!) sich öftere einzuschläfern pflegt, abzuschneiben. Ich habe dem Herrn Cardinal Bernis (weilen die Sache fein Geheimniß verdient) im Bertrauen dieses mitgetheilet. Er hieße sehr gut meine entschiebene Sprache \*), und bedauerte sich bei mir, daß der Herr Cardinal= Staats-Scfretarius unterredungsweise zu erkennen gegeben habe bas große und enge Verbindniß so zwischen unserem und seinem Hofe fortwähret."

"Der französische Hof suchet hier an, zu Avignon die Lotterie einzuführen gegen einem jährlichen abzuführenden Bausch-Quantum, findet aber großen Anstand hierin."

<sup>\*)</sup> Cardinal Bernis war ingleichen so lange hochmüthig und gewaltthätig Rom gegenüber, bis er durch die französische Revolution gedemüthigt wurde; Herzan erwähnt in jener Zeit der Lamento's seines diplomatischen Genossen.

# 18.

Rußlauds Bestreben. Abschaffung der Ordensgenerale für Desterreich. Placetum regium. Aufstachelung des Kaisers wegen dem Ceremoniell für die Kaiserin. Klagen des Pabstes über die Berordnungen in Desterreich. Der Kaiser will von nun an die Bischofstühle und Abteien im Mailändischen besetzen. Herzan operirt in Rom sür dieses Borhaben auf eine den Pabst verletzende Weise. Abgang des Münzgeldes in Rom. Lameuto über 2 Prozent Agio.

- 7. März 1781. Die Kaiserin von Rußland will nur den schismatischen und lateinischen Ritus dulden, den griechische unirten nicht. Durch dieß Manövre sollten die unirten, die nicht gern den lateinischen Ritus annehmen, zum Schisma gezwuns gen werden.
- 25. März 1781. Die Kaiserin von Rußland will das Erzbisthum Polosco nicht mehr besetzen; die Pfarrer in den unirten Gemeinden von der Gemeinde wählen lassen, wo schon viele Abtrünnige sich befinden, die dann einen schismatischen Pfarrer wählen.
- 18. April 1781. Die kaiserlichen Verordnungen, daß kein Ordensgeneral aus Rom mehr die Klöster in Oestreich visitiren, nicht mehr mit ihnen in Verdindung stehen darf, dann das landessürstliche Exoquatur bei pähstlichen Bullen sendet der Nuntius aus Wien nach Rom. "Diese allerhöchsten Verordnungen erwecken hier viel Aufschen, und Sc. pähstl. Heiligkeit sollen hierüber sehr betroffen sein." Ueber Cardinal Conti heißt es: "Dieser erlauchte und von den Römischen Vorurtheilen (?) entblößte Mann hat sich hierüber ausgedrückt auf eine Weise, die seiner Denkungsart Ehre macht\*). Da die Herren Cardinäle insgesammt mißbilligten die Unterlassung des Consistoriums und Kapelle für die weiland Kaiserin Königin, so wird diesen zugemuthet, daß diese allerhöchste Beranlassung so zeitlich und auf diese Art-herausgekommen\*\*), welches den h. Bater

<sup>\*)</sup> Conti war eine Persönlichkeit von sehr untergeordneter Begabung; er hatte als Runzins in Portugal die Neronischen Gränel des "aufgeklärten" Pombal mit eigenen Angen gesehen, und stimmte doch noch mit der "Denkungsart" Herzans — es war ihm das Berständniß für den Principienkampf seiner Zeit gänzlich verschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Das heißt: Die allerhöchsten Berordnungen mären fo und fo getommen, nur erschienen sie durch diese Beranlassung der Berweigerung von Kapelle

wahrscheinlich bewegen dürfte, durch seine Willfährigkeit diesen Fehler anszuwetzen. Die fremden Minister haben von diesen Verordnungen schon vorläufige Nachricht und Abdrücke erhalten."

21. April 1781. Der Pabst könne die Zerreißung des Ordens= verbandes mit ben Generalen zu Rom nicht stillschweigend hinnehmen: "Der h. Bater beklagte sich jedoch in den gemäßigsten Ausbrucken über bas andere Defret, womit alle Bullen, Breven 2c., wenn sie auch dogmatisch sind, der Untersuchung einer weltlichen Stelle unterzogen werben. Hierauf habe ich geantwortet, mir scheine, daß ba unter dem Vorwande von dogmatischen Bullen auch andere durch verschiedene spitfindige Auslegungen könnten dazu gezählet werden, Se. Majestät der Raiser, um diesem vorzubengen, alle, ohne Ausnahme, der hiezu bestimmten Stelle vorzuzeigen anbefohlen habe, welche sodann nicht über das Dogma zu urtheilen, sondern ob nicht etwas, so allerhöchst ihren oberherrlichen Rechten zu nahe träte, darin enthalten sepe, zu untersuchen und zu berichten habe. Mit dieser meiner Erklärung schienen ber h. Bater zufrieden zu sein, nur fagte berselbe: daß ber Ausbruck hart und öffentlich, der Sinn aber verborgen sei" \*).

"Ich schmeichle mir, daß meine gegebenen Antworten von Seiner Majestät unserm allergnädigsten Herrn Gutheißen gewürdiget werden. Ich habe die Defreten nur zufälliger Weise und in Eile gesehen und hiemit die Worte nicht hinlänglich abwägen können, um ein förmliches Urtheil von ihrem Verstande zu schöpfen."

25. April 1781. "Hier läuft die Rede, daß der h. Bater, welcher morgen von hier abgehet, eine Congregation von 6 Cardisnälen zusammensetzen will, um sich zu berathschlagen über die zu machenden Schritte in Betreff der Absonderung der deutschen Ordenssgeistlichen von ihren auswärtigen Obern. Andererseits aber, und dieses scheint mir glaubwürdiger, versichert man mich, daß Se. päbstl.

und Confistorium zeitlich und auf diese Art. Daß "die Cardinäle insgesammt das Verhalten des Pabstes mißbilligten", dürfte eine diplomatische Uebertreibung Herzaus sein, der, wie ersichtlich — im allerhöchsten Dieust manches anders darstellte als es in Wirklichkeit war.

<sup>\*)</sup> Somit scheint der heil. Bater, wie Herzan sich schmeichelt, mit der Antwort des letztern nicht zufrieden gewesen zu sein.

Heiligkeit Sr. Majestät dem Kaiser hierüber zuschreiben werden. Leute\*), die von keinem Vorurtheil eingenommen sind, sehen dieses gleichgültig an und hegreifen, daß die Abhängigkeit der Religiosen von dem Oberhaupt der Kirche durch die Bischöfe, welche den Unsordnungen frühzeitiger vorkehren können, nütlicher selber sehen für die Kirchenzucht, als durch so weit entfernte Vorgesetzte, wie es die Generalen sind."

- 18. Heumonat 1781. Der Kaiser wünscht die Bissthümer und Abteien im Mailändischen, die bisher nach der Stipuslation der Pabst besetzte selbst zu besetzen. Der Pabst ist über den Vortrag des Herzan betroffen.
- 11. Heumonat 1781. "Euer Libden werden dero erlauchten Einsicht nach sich leicht vorstellen, daß dieses Gesuch für den hiesigen Hof eben so unerwartet als bitter sein muß, und daß der h. Bater sich Zeit nehmen wird zu einer entscheidenden Antwort, besonders da es jetzt um Beilegung der Zwistigkeit mit dem Neapolitanischen Hofe zu thun ist."
- 18. Heumonat 1781. Herzan sagt bem Pabst: "Die laubesväterliche Sorge so unser allergnädigster Herr tragen für das sowohl
  geistliche als weltliche Wohl Ihrer Unterthanen erweckte ihre Aufmerksamkeit auf die geistlichen Sachen in der Lombardei und die
  Sonderheit, daß in diesen Theilen der Monarchie allein Sie die Ernennung auf die Bisthümer und andere ansehnliche geistliche Pfründen
  nicht ausüben, veranlaßten sie, diese in ihrem Grunde einzusehen.
  Die Ueberzeugung, in welcher Sie wären von der erhabenen Denkungsart Sr. Heiligkeit und Ihre kindliche Verehrung gegen dieselbe
  entschlossen Sie, um die willsährige Abtretung oberwähnten Verleihungsrechtes zu bitten und hielt sie gesichert, daß Höchstdieselben
  nach dem Beispiele Ihrer Vorsahren dieses Kennzeichen Ihrer väterlichen Zuneigung für Ihre Majestät und das allerdurchlauchtigste
  Erzhaus gerne geben werden."
- "Sr. pabstlichen Heiligkeit waren dieses sehr empfindlich, so sie aber zu verbergen suchten; daß dieses sich aber auch auf die Bis=

<sup>\*)</sup> Unter ähnlichen Formen gibt Berzan gewöhnlich seine eigenen Rathschläge, um sich für die Döglichkeit, daß der Brief verloren ginge und in Bande tame für die er nicht bestimmt war — ein Hinterpförtchen offen zu lassen.

schreiben überlesen hatten, sagten Sie mir, Sie würden das kaiserl. Gesuch in Berathung ziehen, Se. Majestät würden aber von sich erstauchtest einsehen, daß hier um Borrechte zu thun wäre, welche nicht Ihnen, sondern dem heil. Stuhl eigen sind. Sie würden deren Gründe, welche sie nicht gegenwärtig haben, noch kennen — einsehen und sodann hierüber Seiner Majestät Ihre Meinung schriftlich zu eröffnen und mir diese mitzutheilen nicht ermangeln."

"Ich führte viele Beispiele berlei Industen aus den ältern und neuern Zeiten an, erhob, daß dieses selbst eine der herrlichsten Aussübungen der pähstlichen Rechte wäre\*), daß es um die Gleichheit zu thun seie eines kleinen Theils mit der ganzen Monarchie \*\*), und endlich gab ich zu erkennen, daß in den gegenwärtigen Umständen, da andere aus eigener Macht handeln \*\*\*), das Ansuchen von Sr. Majestät dem Kaiser — verdiene mit Erkenntlichkeit aufgenommen zu werden."

"Der heil. Bater hat mir barauf geantwortet, daß der Macht man sich weder entgegen setzen könne, noch gezieme, und daß in diesen Fällen, wenn man hiezu keine Gelegenheit gegeben, das Gewissen sicher bleibe. Die verschiedenen Gebräuche und die Umstände und Lage selbsten der Länder machten, daß, was in einem nicht allezeit, in dem andern könnte beobachtet werden. Wälschland wäre in geistlichen Sachen allezeit von den andern Ländern unterschieden gewesen. Se. Heiligkeit schienen mit meiner ehrerbietigen aber standhaften Sprache nicht gänzlich zufrieden zu sein, und ließen mir von weitem, doch mit der höslichsten Art hören, daß man Minister (d. h. Gesandter) sein könne, ohne alle Neuerungs-Maximen anzunehmen."

"Ew. Libben werden aus diesem Allen der tiefen Einsicht nach leicht ermessen, daß der heil. Vater sich ungern zu dieser Abtretung entschließen werde" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Alle Rechte aus der Hand zu gebeu!

<sup>\*\*)</sup> Ein sehr sonderbarer Grund. Wäre David ein Diplomat wie Herzan gewesen, so würde er dem Propheten Nathan auf seinen Bortrag (II. Buch der Könige, 12. Kap.) erwidert haben: "Der Reiche hat das Schässein des Armen nur genommen, um die Gleich heit herzustellen; denn eben weil der Reiche schon so viele Schase hatte, so mußte er sich dieses einen auch noch bemächtigen!"

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Grund, dem Pabst von einem Cardinal vorgebracht, mußte ben Pabst tief verleten.

- 25. Sommermonat 1781. "Da ich schon meine Briefe gesichlossen, erhalte ich das hier beiliegende Billet, womit erinnert wird, daß eben diesen Abend die Antwort Sr. pähstl. Heiligkeit auf das allerhöchste Schreiben von hier abgehe, der Inhalt davon ist mir gesteim gehalten worden, vielleicht weil dem Nuntius auch keine Eröffnung hievon geschehen. Die Abneigung, so der heil. Bater hat, um Rath einzuholen, macht mich besorgen, daß sie vielleicht ungeachtet der von mir gemachten Betrachtungen, nicht, wie ich es wünschte, zur vollkommenen Zufriedenheit unseres allergnädigsten Herrn seie. Inzwischen hat es an meinem Eiser nicht gesehlt, wie es nicht sehlen wird Ew. Libden an Vorschlägen, die Allerhöchsten Gesinnungen in Erfüllung zu bringen. Der mit vollkommener Hochachtung die Ehre habe zu bewahren" 2c.
- 29. August 1781. "Ungeachtet bes Geheimnisses, so man mir macht von dem Inhalt des pähstlichen Breves ist der Inhalt doch zu meiner Kenntniß gelangt. Mir däucht es sehr ehrerbietig zu sein, und ich weiß verläßlich, daß der heil. Vater dieses nachdrücklich und wiederholter Malen dem Prälaten Stay anempsohlen habe. Auch hat man sich gestießentlich der Worte: jam nobis amplius spoliari per nos apostolicam hanc sedem sua tam antiqua possessione etc. bedient, weil man sie, wie mich in Vertrauen verssichert, der Verehrung Ihrer des Kaisers Majestät die gemäßeste ersachtet, und wie ich muthmaße, hiedurch ein Thor zu einer weiteren Unterhandlung hat offen lassen wollen, im Falle, daß Ihre Majestät der Kaiser nicht, wie man sich schweichelt, von diesem Begehren absgehen sollten."
- 15. Herbstmonat 1781. Klagt Herzan über die schlechte Geldwirthschaft und gänzlichen Abgang baaren Geldes, so daß man beim Umsetzen von Papier in baares Geld 2 Prozent verlieren müsse. Was hätte Herzan erst zur Geldwirthschaft gesagt, wo man beim Umsetzen 30 Prozent und mehr verlieren muß.

# 19.

Der neue Eid für die Bischöfe in Desterreich. Brief Herzans an den Kaiser. Herzan spottet über die römische Politik. Audienz beim Pabst. Herzan vertheidigt die kaiserlichen Berordnungen beim Staatssekretär. Neue Unterhandlungen mit dem Pabst wegen Mailand. Herzan denuncirt ein Gebet, welches bei den Bedrängnissen des heiligen Stuhles vorgeschrieben wurde, und führt die Worte an, welche die gewaltsamen Vorgänge in Desterreich bezeichnen sollen.

29. October. Albano 10. Weinmonat. "Die letzten zwei kaiserl. Verordnungen in Betreff der Dispensationen und der den Bischöfen vorgeschriebene Eid, welche herausgekommen sehn sollen und wovon der Herr Cardinal-Staats-Sekretarius die Abschrift oder wenigstens den Inhalt haben soll, soll den heil. Vater unendlich bestroffen haben. Mir hat man bishero hievon nicht gesprochen, da Se. Heiligkeit dermalen nicht sichtbar sind."

Den 25. Weinmonat 1781. Schreiben des Cardinal Herzan an Joseph II.

"Allerdurchlauchtigster Großmächtigster und unüberwindlichster Römischer Kaiser, Allergnädigster Kaiser, König und Herr."

"Ich hatte die Gnade, in tiefster Ergebenheit zu erhalten das allergnädigste Rescript, womit Ihre k. k. Ap. Majestät Höchst Ihr Schreiben an den heil. Vater zu begleiten geruhet haben. Ich werde dieses in pflichtmäßiger Folge Euer Majestät höchsten Befehles nach Endigung der gegenwärtigen Berbstferien, mahrend welcher Se. Beiligteit nicht sichtbar sind, in meinem gefließend erbetenen Gehör Höchst= denenselben überreichen und mündlich mit jenen Vorstellungen begleiten, welche Guer Majestät Allerhöchster Absicht gemäß sein können. Ich bitte Eure Majestät unterthänigst, versichert zu sein, daß an meinem Eifer nicht ermangeln werde, daß die Sache einen schleunigen, und allerhöchst Ihrer Erwartung entsprechenden Ausgang gewinnen möge, worüber Ihrer Majestät durch Höchst Ihren Hof- und Staatskanzler Fürst von Raunit die schuldigsten Berichte zu erstatten die Ehre haben werde. Der in Erbittung Eurer Majestät fortsetzenden Allerhöchsten Suld und Gnade in tiefster Erniedrigung bei Guer t. t. Apost. Majestät 2c. — - Cardinal Herzan"\*).

<sup>\*)</sup> Dieses Schreiben liegt (wie in ähnlichen Fällen) auch in einer Abschrift bei, die der Cardinal dem Fürsten Kaunitz sandte — daß dieser den Brief an den Kaiser anch lesen könne.

Mutter des Karl V. und der Königin Maria von Engelland, für welche, ohngeachtet daß sie regierend waren, kein Consistorium und folglich keine Rapelle gehalten worden. Die Herren Cardinale, die sich nennende Zelanti selbsten, migbilligen die Abneigung des Pabstes, abzugehen von einer ebenso veralteten als unvernünftigen und den gegenwärtigen aufgeklärten Zeiten widerstreitenden Satzung der Bersammlung ber Kirchengepränge\*). Seine Beiligkeit aber eifern dafür jo sehr, daß sie sogar den Pralaten, welche das Gluck haben, Unterthanen des Raisers zu sein, einen Berweis gegeben, daß sie für ihre Personen die Klage angezogen, obwohl dieß auch Prälaten für ihre Aeltern thun, folglich um so mehr für die Landesfürstin, welche von einem jeden getreuen Unterthan als der Vater des Reichs auzusehen und zu achten seie, meinem Einrathen nach sie es zu thun sich schuldig glaubten." Herzan ist vom Diensteifer (sich als Gesandter zu halten) so mit fortgerissen, daß er, statt zu vermitteln, mas er der vorhergegangenen Fälle nach fo leicht hätte thun können und wozu er als Cardinal doch sicher auch verpflichtet gewesen wäre — am Wienerhof nun recht den Migmuth hervorruft, wobei er sich immer sehr patriotisch zu färben weiß.

In dem Brief vom 7. Hornung 1781 an Kaunity erzählt Herzan mit einer gewissen Satissaktion, wie er den Riß aus patriotischer Dienstbefließenheit immer weiter gemacht habe. "Der Herr Cardinal-Staats-Sekretarius hat mir einen Besuch abgestattet, wo er mir nach einer langen Vorbereitung im Namen des heil. Vaters sagte, daß die Beispiele, welche man in den Ceremonielprotokollen liest, zeugen, daß niemals wegen dem Todeskall einer Souverännin, wenn sie auch regierend war, Consistorium und sodann Kapelle wäre geshalten worden, und daß Höchsteselben keine Spur sinden zur Absänderung. Der Herr Cardinal setzte hinzu, er schmeichle sich, Ihre Majestät der Kaiser werde nicht entfremden die Beobachtung eines bei diesem Hof sestgesten Gebrauchs, nach welchem überhaupt und besonders bei der Krönung einer Kaiserin das Ceremoniel zwischen den Landeskürsten und Landeskürstinnen verschieden ist. Ich zog

<sup>\*)</sup> Ift, wie ichon bemerkt worden, eine ichlechte llebersetzung des: Congregatio Rituum.

hieraus die natürliche Folge, daß der Pabst das Consistorium und Rapelle nicht zu halten entschlossen sei."

"Seine Eminenz erwiederten mir, Höchstderselbe hatte dieses nicht ausgebrücket, und es ware gut, daß ich felber mit bem heil. Bater hiernber sprechen möchte, wessen Absicht scheinet, daß man ein Ansuchen hierum wünsche; ich antwortete darauf, daß sobald mein Augenfluß dieß zulasse, ich um einen Gehör wegen verschiedener Anliegenheiten ansuchen werde, wo jedoch von diesem, wovon die Rede ift, ich mich hüten werde, eine Meldung zu thun; maßen hierzu teine Anweisung habe, mir war allein Wiffens, daß Seine Majestät der Raiser gar keinen Zweifel getragen haben, daß der heil. Bater diese kleine Aufmerksamkeit für die Gedächtniß Gr. Allerdurchlauchtigsten Frau Mutter und in dieser gegen allerhöchst dessen Person haben werden, ich muthmaße aber, daß Sie derlei Mängel mit größter Gleichgiltigkeit ansehen werden \*). Die Haltung eines Confistoriums ware, wie ich die Sache betrachte, ein Ehrenbezeugniß gegen bas Sacrum Collegium, welches seiner Berfassung nach einen thatigen Einfluß in die Regierung, und nach dem Tridentinischen Concilium in allen wichtigen Angelegenheiten dem heil. Vater mit Rath an die Hand zu gehen hat, hiemit die nöthige Folge ware, daß selbes von dem Hinscheiden und Thronbesteigung der Souveranen, welche die Stüten der Kirche sind, unterrichtet werde. Die Kapelle betreffend, könnten Guer Majestät den Abbruch des Todtenamtes durch die 17000 Welt= und Ordenspriester, so in ihren Staaten haben, reichlich ersetzen \*\*), um Gr. Eminenz aber mit dem hergebrachten vollen Bertrauen zu sprechen, konnte ich ihnen nicht bergen, daß meine Ent= fremdung weit mehr wäre über die Misbilligung des heil. Baters,

<sup>\*)</sup> Wenn Herzan von dieser "Gleichgültigkeit" überzengt gewesen mar, wozu hat er dann so viel bittere Berichte gemacht, wozu hat er (20. Jänner 1781) Kaunitz eigens gebeten, er solle den Nunzius in Wien für die Aushebung des uralten Gebrauches (für gestorbene Fürstinnen keine Kapelle und Consistorium zu halten) bearbeiten?

<sup>\*\*)</sup> Diese Gattung Trotz beruht geradewegs auf Unverstand; benn es handelte sich hier nicht barum: ber verstorbenen Kaiserin Seelenmessen zu verweigern; sondern nur: nach altem Gebrauch daran festzuhalten: daß nur für Könige, nicht aber auch für Frauen eine Todtenseher in der pähstl. Capelle und im Consistorium gehalten werde.

baß die Prälaten die Klage für ihre Person (denn über die Liveri hält er sich nicht auf) angezogen haben, denn da Ihre kaiserl. Majesstät erlauben, daß Seine Unterthanen Sr. Heiligkeit dienen und ihren Unterhalt, ja ihre Belohnung selbsten, aus Allerhöchst dessen Erdsländern herholen, Sic sich billigst gewärtigen sollten, daß der römische Hof nicht nur allein billigen, sondern beloben sollte, daß diese in allen Gelegenheiten auf alle mögliche Art (!) ihre Abhängigs und Danksbarkeit gegen Allerhöchstdenselben an den Tag zu legen suchen; den Gebrauch belangend, auf welchen der Herr Cardinal vorzüglich besuste, so hätte dieser vorzüglich sein großes Gewicht, so oft er auf vernünftige Ursachen gegründet ist\*)."

"Der Herr Cardinal-Staats-Sekretarius, der sich diese entschiesene Sprache nicht erwartet, sagte mir, daß, wenn ich ihm erlaubte, als Pallavicini und als mein alter guter Freund mit mir zu sprechen, Er mir bekennen müßte, daß Er sich andere Gesinnungen von mir gegen Rom versprochen habe. Ich widersetzte mit dem eigenen Berstrauen, daß der Pabst und der heil. Stuhl zählen könnten auf meine kindliche Berehrung und Ergebenheit, und daß ich allen Gelegenheiten entgegeneilen werde, diese an den Tag zu legen, so oft es sich mit dem allerhöchsten Dienste meines Herrn vereinigen lassen wird. Die Treue und Dankbarkeit verbinde mich hiezu, denn das Glück, sein Unterthan und seinem Dienste gewidmet zu sein, ich vorziehe der erhabendsten Würde, mit welcher mich bekleidet sche."

In diesen drei Zeilen sindet sich ein politisches und tirchliches Glaubensbekenntniß niedergelegt. Es gibt eine eigenthümliche Entorüstung, welche man mit dem Worte: "Livrée-Zorn" bezeichnen könnte. Wozu hat sich Herzan denn so viel Mühe gegeben diese "erhabendste Würde" zu erlangen, wozu seine Ereiserung über den "ungeschickten Anstand" des Portugiesischen Gesandten (24. April 1779), der der Ernennung Hindernisse legte? Wollte denn Jemand die "Unterthauenstreue" Herzans verletzen, oder ihn gar zur Untreue verleiten? Die

<sup>\*)</sup> Wie fein sprach Herzan zu Maria Theresia's Zeiten, als er noch Auditor Rotae war, mit den Staatssckretären und wie grob spricht er zu Joseph's Zeiten, als Cardinal und Minister! Was sich der Staatssckretär bei dieser Unterredung über Herzan denken mußte, daran lag dem letzteren nicht viel, er strebte nur nach der "allerhöchsten" Zufriedenheit in Wien.

Psphologie des gemachten und mit Ostentation nach Wien berichteten dienstbaren Zornes liegt auf der Hand. Herzan fährt fort:

"Nach einer Unterredung von anderen Sachen verließ er mich unter den lebhaftesten Versicherungen der Freundschaft, so dieser würdige und für das kaiserl. Hans ergebene Cardinal allezeit mir bezeiget."

"Ich habe meine Pflicht geglaubt, Ew. Libben von dieser Unterredung umständlich zu unterrichten, weil sie mich in meinen Wahn beträftiget, daß, wenn Hochdieselben bem pabstl. Herrn Nuntius einige Worte hierüber zu sprechen auständig glauben, diese vermögend seyn werben, den Pabsten auf willfährige Gedanken zu führen, und dieses um so leichter, als kein Consistorium seit dem Todesfall weiland Ihrer der Raiserin Rönigin Majestät gehalten worden. Daß ich aber eine folche Sprache in dieser sehr wenig bedeutenden Sache geführt, ift, weil für den allerhöchsten Dienst nütlich erachtete, gleich im Aufang meines Ministeriums alle jene Hoffnungen, mit welchen dieser Hof (!) sich öftere einzuschläfern pflegt, abzuschneiden. Ich habe bem Herrn Cardinal Bernis (weilen die Sache fein Geheimniß verdient) im Bertrauen dieses mitgetheilet. Er hieße sehr gut meine entschie= dene Sprache \*), und bedauerte sich bei mir, daß der Herr Cardinal= Staats-Setretarius unterredungsweise zu erkennen gegeben habe das große und enge Verbindniß so zwischen unserem und seinem Hofe fortwähret."

"Der französische Hof suchet hier an, zu Avignon die Lotterie einzuführen gegen einem jährlichen abzuführenden Bausch=Quantum, findet aber großen Austand hierin."

<sup>\*)</sup> Cardinal Bernis war ingleichen so lange hochmüthig und gewaltthätig Rom gegenüber, bis er durch die französische Revolution gedemüthigt wurde; Herzan erwähnt in jener Zeit der Lamento's seines diplomatischen Genossen.

### 18.

Ruftlands Bestreben. Abschaffung der Ordensgenerale für Desterreich. Placetum regium. Aufstachelung des Kaisers wegen dem Ceremoniell für die Kaiserin. Rlagen des Pabstes über die Berordnungen in Desterreich. Der Kaiser will von nun an die Bischofstühle und Abteien im Mailändischen besetzen. Herzan operirt in Rom für dieses Borhaben auf eine den Pabst verletzende Weise. Abgang des Münzgeldes in Rom. Lameuto über 2 Prozent Agio.

- 7. März 1781. Die Kaiserin von Rußland will nur den schismatischen und lateinischen Ritus dulden, den griechische unirten nicht. Durch dieß Manövre sollten die unirten, die nicht gern den lateinischen Ritus annehmen, zum Schisma gezwuns gen werden.
- 25. März 1781. Die Kaiserin von Rußland will das Erzbisthum Polosco nicht mehr besetzen; die Pfarrer in den unirten Gemeinden von der Gemeinde wählen lassen, wo schon viele Abtrünnige sich befinden, die dann einen schismatischen Pfarrer wählen.
- 18. April 1781. Die kaiferlichen Berordnungen, daß kein Ordensgeneral aus Rom mehr die Klöster in Oestreich visitiren, nicht mehr mit ihnen in Verbindung stehen darf, dann das landes- fürstliche Exequatur bei pähstlichen Bullen sendet der Runtius aus Wien nach Rom. "Diese allerhöchsten Berordnungen erwecken hier viel Aufschen, und Sc. pähstl. Heiligkeit sollen hierüber sehr betroffen sein." Ueber Cardinal Conti heißt es: "Dieser erlauchte und von den Römischen Vorurtheilen (?) entblößte Mann hat sich hierüber ausgedrückt auf eine Beise, die seiner Oenkungsart Ehre macht \*). Da die Herren Cardinäle insgesammt mißbilligten die Unterlassung des Consistoriums und Kapelle für die weiland Kaiserin Königin, so wird diesen zugemuthet, daß diese allerhöchste Veranlassung so zeitlich und auf diese Art-herausgekommen \*\*), welches den h. Vater

<sup>\*)</sup> Conti war eine Persönlichkeit von sehr untergeordneter Begabung; er hatte als Runzins in Portugal die Neronischen Gränel des "aufgeklärten" Pombal mit eigenen Augen gesehen, und stimmte doch noch mit der "Denkungsart" Herzans — es war ihm das Berständniß für den Principienkamps seiner Zeit gänzlich verschlossen.

<sup>\*\*)</sup> Das heißt: Die allerhöchsten Berordnungen wären fo und fo getommen, nur erschienen sie durch diese Beranlassung der Berweigerung von Rapelle

wahrscheinlich bewegen dürfte, durch seine Willfährigkeit diesen Fehler auszuweten. Die fremden Minister haben von diesen Berordnungen schon vorläufige Nachricht und Abdrücke erhalten."

21. April 1781. Der Pabst könne die Zerreißung des Ordens= verbandes mit den Generalen zu Rom nicht stillschweigend hinnehmen: "Der h. Bater beklagte sich jedoch in ben gemäßigsten Ausbrücken über bas andere Defret, womit alle Bullen, Breven 2c., wenn sie auch dogmatisch sind, der Untersuchung einer weltlichen Stelle unterzogen werden. Hierauf habe ich geantwortet, mir scheine, bag ba unter dem Borwande von dogmatischen Bullen auch andere durch verschiedene spitfindige Auslegungen könnten dazu gezählet werden, Se. Majestät der Raiser, um diesem vorzubeugen, alle, ohne Ausnahme, der hiezu bestimmten Stelle vorzuzeigen anbefohlen habe, welche sodann nicht über das Dogma zu urtheilen, sondern ob nicht etwas, so allerhöchst ihren oberherrlichen Rechten zu nahe trate, darin enthalten sebe, zu untersuchen und zu berichten habe. Mit dieser meiner Erklärung ichienen ber h. Bater zufrieden zu sein, nur fagte derselbe: daß der Ansdruck hart und öffentlich, der Sinn aber verborgen fei" \*).

"Ich schmeichle mir, daß meine gegebenen Antworten von Seiner Majestät unserm allergnädigsten Herrn Gutheißen gewürdiget werden. Ich habe die Defreten nur zufälliger Weise und in Eile gesehen und hiemit die Worte nicht hinlänglich abwägen können, um ein förmliches Urtheil von ihrem Verstande zu schöpfen."

25. April 1781. "Hier läuft die Rede, daß der h. Bater, welcher morgen von hier abgehet, eine Congregation von 6 Cardisnälen zusammensetzen will, um sich zu berathschlagen über die zu machenden Schritte in Betreff der Absonderung der deutschen Ordenssgeistlichen von ihren auswärtigen Obern. Undererseits aber, und dieses scheint mir glaubwürdiger, versichert man mich, daß Se. pähstl.

und Confistorium zeitlich und auf diese Art. Daß "die Cardinäle insgesammt das Berhalten des Pabstes mißbilligten", dürfte eine dipsomatische Uebertreibung Herzaus sein, der, wie ersichtlich — im allerhöchsten Dieust manches anders darstellte als es in Wirklichkeit war.

<sup>\*)</sup> Somit scheint der heil. Bater, wie Herzau fich schmeichelt, mit der Antwort des letztern nicht zufrieden gewesen zu sein.

Heiligkeit Sr. Majestät dem Kaiser hierüber zuschreiben werden. Leute\*), die von keinem Vorurtheil eingenommen sind, sehen dieses gleichgültig an und hegreisen, daß die Abhängigkeit der Religiosen von dem Oberhaupt der Kirche durch die Bischöfe, welche den Unsordnungen frühzeitiger vorkehren können, nütlicher selber sehen für die Kirchenzucht, als durch so weit entfernte Vorgesetzte, wie es die Generalen sind."

- 18. Heumonat 1781. Der Raiser wünscht die Bissthümer und Abteien im Mailändischen, die bisher nach der Stipuslation der Pabst besetzte selbst zu besetzen. Der Pabst ist über den Vortrag des Herzan betroffen.
- 11. Heumonat 1781. "Euer Libben werden dero erlauchten Einsicht nach sich leicht vorstellen, daß dieses Gesuch für den hiesigen Hof eben so unerwartet als bitter sein muß, und daß der h. Bater sich Zeit nehmen wird zu einer entscheidenden Antwort, besonders da es jetzt um Beilegung der Zwistigkeit mit dem Neapolitanischen Hofe zu thun ist."
- 18. Heumonat 1781. Herzan sagt dem Pabst: "Die landes, väterliche Sorge so unser allergnädigster Herr tragen für das sowohl geistliche als weltliche Wohl Ihrer Unterthanen erweckte ihre Aufsmerksamkeit auf die geistlichen Sachen in der Lombardei und die Sonderheit, daß in diesen Theilen der Monarchie allein Sie die Ersnennung auf die Bisthümer und andere ansehnliche geistliche Pfründen nicht ausüben, veranlaßten sie, diese in ihrem Grunde einzusehen. Die Ueberzeugung, in welcher Sie wären von der erhabenen Denstungsart Sr. Heiligkeit und Ihre kindliche Berehrung gegen dieselbe entschlossen Sie, um die willsährige Abtretung oberwähnten Bersleihungsrechtes zu bitten und hielt sie gesichert, daß Höchstdieselben nach dem Beispiele Ihrer Borfahren dieses Kennzeichen Ihrer väterslichen Zuneigung für Ihre Majestät und das allerdurchlauchtigste Erzhaus gerne geben werden."

"Sr. pabstlichen Heiligkeit waren dieses sehr empfindlich, so sie aber zu verbergen suchten; daß dieses sich aber auch auf die Bis-

<sup>\*)</sup> Unter ähnlichen Formen gibt Berzan gewöhnlich seine eigenen Rathschläge, um sich für die Möglichkeit, daß der Brief verloren ginge und in Bände käme für die er nicht bestimmt war — ein Hinterpsörtchen offen zu lassen.

schreiben überlesen hatten, sagten Sie mir, Sie würden das kaiserl. Gesuch in Berathung ziehen, Se. Majestät würden aber von sich erstauchtest einsehen, daß hier um Vorrechte zu thun wäre, welche nicht Ihnen, sondern dem heil. Stuhl eigen sind. Sie würden deren Gründe, welche sie nicht gegenwärtig haben, noch kennen — einsehen und sodann hierüber Seiner Majestät Ihre Meinung schriftlich zu eröffnen und mir diese mitzutheilen nicht ermangeln."

"Ich führte viele Beispiele berlei Indulten aus den ältern und neuern Zeiten an, erhob, daß dieses selbst eine der herrlichsten Ausübungen der pähstlichen Rechte wäre\*), daß es um die Gleichheit zu
thun seie eines kleinen Theils mit der ganzen Monarchie \*\*), und endlich
gab ich zu erkennen, daß in den gegenwärtigen Umständen, da andere
aus eigener Macht handeln \*\*\*), das Ansuchen von Sr. Majestät
dem Kaiser — verdiene mit Erkenntlichkeit aufgenommen zu werden."

"Der heil. Bater hat mir darauf geantwortet, daß der Macht man sich weder entgegen setzen könne, noch gezieme, und daß in diesen Fällen, wenn man hiezu keine Gelegenheit gegeben, das Gewissen sicher bleibe. Die verschiedenen Gebräuche und die Umstände und Lage selbsten der Länder machten, daß, was in einem nicht allezeit, in dem andern könnte beobachtet werden. Wälschland wäre in geistlichen Sachen allezeit von den andern Ländern unterschieden gewesen. Se. Heiligkeit schienen mit meiner ehrerbietigen aber standhaften Sprache nicht gänzlich zufrieden zu sein, und ließen mir von weitem, doch mit der höslichsten Art hören, daß man Minister (d. h. Gesandter) sein könne, ohne alle Neuerungs-Maximen anzunehmen."

"Ew. Libben werden aus diesem Allen der tiefen Einsicht nach leicht ermessen, daß der heil. Bater sich ungern zu dieser Abtretung entschließen werde" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Alle Rechte aus ber Band zu geben!

<sup>\*\*)</sup> Ein sehr sonderbarer Grund. Wäre David ein Diplomat wie Herzau gewesen, so würde er dem Propheten Nathan auf seinen Vortrag (II. Buch der Könige, 12. Kap.) erwidert haben: "Der Reiche hat das Schässein des Armen nur genommen, um die Gleichheit herzustellen; denn eben weil der Reiche schon so viele Schafe hatte, so mußte er sich dieses einen auch noch bemächtigen!"

<sup>\*\*\*)</sup> Dieser Grund, dem Pabst von einem Cardinal vorgebracht, mußte den Pabst tief verleten.

- 25. Sommermonat 1781. "Da ich schon meine Briefe gesschlossen, erhalte ich das hier beiliegende Billet, womit erinnert wird, daß eben diesen Abend die Antwort Sr. pabstl. Heiligkeit auf das allerhöchste Schreiben von hier abgehe, der Inhalt davon ist mir geseim gehalten worden, vielleicht weil dem Nuntius auch keine Eröffnung hievon geschehen. Die Abneigung, so der heil. Bater hat, um Rath einzuholen, macht mich besorgen, daß sie vielleicht ungeachtet der von mir gemachten Betrachtungen, nicht, wie ich es wünschte, zur vollkommenen Zufriedenheit unseres allergnädigsten Herrn seie. Inzwischen hat es an meinem Eiser nicht gesehlt, wie es nicht fehlen wird Ew. Libden an Borschlägen, die Allerhöchsten Gesinnungen in Erfüllung zu bringen. Der mit vollkommener Hochachtung die Ehre habe zu bewahren" 2c.
- 29. August 1781. "Ungeachtet des Geheimnisses, so man mir macht von dem Inhalt des pähstlichen Breves ist der Inhalt doch zu meiner Kenntniß gelangt. Mir däucht es sehr ehrerbietig zu sein, und ich weiß verläßlich, daß der heil. Vater dieses nachdrücklich und wiederholter Malen dem Prälaten Stay anempsohlen habe. Auch hat man sich gesließentlich der Worte: jam nobis amplius spoliari per nos apostolicam hanc sedem sua tam antiqua possessione etc. bedient, weil man sie, wie mich in Vertrauen verssichert, der Verehrung Ihrer des Kaisers Majestät die gemäßeste ersachtet, und wie ich muthmaße, hiedurch ein Thor zu einer weiteren Unterhandlung hat offen lassen wollen, im Falle, daß Ihre Majestät der Kaiser nicht, wie man sich schmeichelt, von diesem Begehren absgehen sollten."
- 15. Herbstmonat 1781. Klagt Herzan über die schlechte Geldwirthschaft und gänzlichen Abgang baaren Geldes, so daß man beim Umsetzen von Papier in baares Geld 2 Prozent verlieren müsse. Was hätte Herzan erst zur Geldwirthschaft gesagt, wo man beim Umsetzen 30 Prozent und mehr verlieren muß.

# 19.

Der neue Eid für die Bischöfe in Desterreich. Brief Herzans an den Kaiser. Derzan spottet über die römische Politik. Audienz beim Pabst. Herzan vertheidigt die kaiserlichen Berordnungen beim Staatssekretär. Neue Unterhandlungen mit dem Pabst wegen Mailand. Herzan denuncirt ein Gebet, welches bei den Bedrängnissen des heiligen Stuhles vorgeschrieben wurde, und führt die Worte an, welche die gewaltsamen Vorgänge in Desterreich bezeichnen sollen.

29. October. Albano 10. Weinmonat. "Die letzten zwei kaiserl. Berordnungen in Betreff der Dispensationen und der den Bischöfen vorgeschriebene Eid, welche heransgekommen sehn sollen und wovon der Herr Cardinal-Staats-Sekretarius die Abschrift oder wenigstens den Inhalt haben soll, soll den heil. Vater unendlich bestroffen haben. Mir hat man bishero hievon nicht gesprochen, da Se. Heiligkeit dermalen nicht sichtbar sind."

Den 25. Weinmonat 1781. Schreiben des Cardinal Herzau an Joseph II.

"Allerdurchlauchtigster Großmächtigster und unüberwindlichster Römischer Kaiser, Allergnädigster Kaiser, König und Herr."

"Ich hatte die Gnade, in tiefster Ergebenheit zu erhalten das allergnädigste Rescript, womit Ihre f. f. Ap. Majestät Höchst Ihr Schreiben an den heil. Vater zu begleiten geruhet haben. Ich werde dieses in pflichtmäßiger Folge Euer Majestät höchsten Befehles nach Endigung der gegenwärtigen Berbstferien, mahrend welcher Sc. Beilig= teit nicht sichtbar sind, in meinem gefließend erbetenen Gehör Höchst= denenselben überreichen und mündlich mit jenen Vorstellungen begleiten, welche Guer Majestät Allerhöchster Absicht gemäß fein können. Ich bitte Eure Majestät unterthänigst, versichert zu sein, daß an meinem Eifer nicht ermangeln werde, daß die Sache einen schleunigen, und allerhöchst Ihrer Erwartung entsprechenden Ausgang gewinnen moge, worüber Ihrer Majestät durch Höchst Ihren Hof= und Staate= kanzler Fürst von Kannitz die schuldigsten Berichte zu erstatten die Ehre haben werbe. Der in Erbittung Eurer Majestät fortsetzenden Allerhöchsten Huld und Gnade in tiefster Erniedrigung bei Guer f. f. Apost. Majestät 2c. — - Cardinal Herzan" \*).

<sup>\*)</sup> Dieses Schreiben liegt (wie in ähnlichen Fällen) auch in einer Abschrift bei, die der Cardinal dem Fürsten Kaunitz sandte — daß dieser den Brief au den Kaiser auch lesen könne.

Albano 20. Weinmonat 1781. "Daß das Beantwortungs-Breve auf das k. k. Schreiben unsers allergnädigsten Herrens Erwartung nicht gemäß war, ist eine Folge der Entfernung, des heil. Baters, Rath einzuholen, welche Höchstdenenselben schon in mehreren Gelegenheiten unangenehme Folgen zugezogen hat. Die Politik des hiesigen Hofes wird insgemein sehr sein angesehen, mir däucht aber, Ener Libden im hergebrachten vollsten Vertrauen zu sprechen, daß man dermalen weder die ersten Begriffe davon hat" \*).

9. November 1781. Ein langer Bericht über die Audienz beim Pabste betreffs der Mailändischen Bisthümer und Abteien. Der Cardisnal bietet seine ganze Beredsamkeit auf, den Pabst zu bewegen, daß er in des Kaisers Forderung eingehe, der Pabst sagt: er könne kein Recht vergeben, welches nicht ihm (ad personam), sondern dem heiligen Stuhl eigen ist, auch geselle sich das Beispiel für andere Höse dazu "und der Entblößung von den Mitteln, die Mailändischen Prälaten so den heil. Stuhl und hiedurch der Religion dienen oder ins künftige dienen dürften, mit einem hinlänglichen Unterhalte zu versehen."

"Ich schluge in Betracht des ersteren den Ausweg vor, daß man der Verleihung den Anschein der Wiederherstellung eines schon vor Alten ausgeübten Rechtes geben könnte. In Betreff des andern sagte ich, daß mir Ihrer des Kaisers Majestät Sesinnung zwar unsbekannt — Ihre Großmuth und Freigebigkeit aber weltbekannt genug wären, um nicht zweiseln zu können, daß sein ganzes Vertrauen in jene zu setzen hinlänglich wäre, seine Wünsche, insoweit es die Umstände nur immer zulassen, können erfüllet, ja übertroßen zu sehen! — Mir däuchte diese der Größe des Kaisers gesmäßeste und zugleich unverfänglichste Sprache."

Der Pabst gab keinen Entscheib.

17. Wintermonat 1781. Herzan berichtet, wie er beim Cardinalstaatssekretär die Mailänderfrage, dann die sogenannte Gewissenfreiheit, und den neuen in Desterreich geforderten Eid der Bischöfe

<sup>\*)</sup> Der Cardinalstaatsselretär Consalvi, einer der ersten Politiker der Napoleonischen Zeit und des Wiener Congresses — schildert in seinen Memoiren Herzan: nur als Intrikanten bedeutend, als Politiker aber ganz unbedeutend. Da nun dem Consalvi Jedermann ein Urtheil über Politik zutrauen wird, was bei Herzan nicht der Fall ist — so wird es dem Leser leicht werden, sich über diese Frage zu entscheiden.

vertheidigt habe, über den Eid sagt Herzan: "daß der unbeschränkte Gehorsam, so in dem Eid der Bischöfe gegen den Souverain
gefordert wird, so wenig wider jenen, welchen sie dem sichtbaren
Oberhaupt der Kirche schuldig sind, auszulegen sei, als man hierorts
sich erkläret, daß jener so dem letzten in der Consecration abgelegt,
wider den, zu welchem ein jeder Unterthan gegen seinen Landesherrn
verpflichtet ist, zu verstehen seie."

Am 24. Wintermonat 1781 berichtet Herzan: Er werde dieser Tage mit dem Pabste betreffs der Mailandergeschichte verhan= beln — und auf ein Indultum antragen, erklärt des langen und breiten an Kaunit, wie er die Sache einfädeln wolle, um zum Ziele zu gelangen: "bamit aber biefe Concession, so nach ber hiefigen Sprache Indultum heißt, in den verehrungevollsten Ausbrücken abgefaßt werde, dieses wird meine Sorge sein, und überhaupt leisten mir Ew. Libden Gerechtigkeit, wenn sie versichert sein wollen, daß ich in dieser und allen übrigen Gelegenheiten die Vorrechte meines Souverains und Gutthäters nach meinen Kräften auf die nachbrücklichst und standhafteste Art zu besorgen- befließen bin." "Daß Ihre f. f. majest. Majestät nicht mehr erlauben wollen, daß die deutsche Jugend in das deutsch=ungarische Collegium hinkomme und dahero die in der Lombardei liegenden zwo Abteien dem zu diesem Endc zu Pavia zu errichtenden widmen wollen, werde ich dem Allerhöch= ften Befehl zur Folge, den Herrn Cafali, welcher dermalen deffen Aufsicht hat, erinnern. Das erste ist dem Systeme, eine allgemeine Lehre \*) zu haben gemäß, das andere aber hievon eine natürliche Folge und Em. Liebden meine Meinung hierüber zu eröffnen, so glaube ich, daß die Jugend in Pavia mehr als hier lernen wird \*\*). Diese Beranstaltung wird, obgleich kein unerwarteter, doch ein fehr empfindlicher Streich sein. Inzwischen die, welche nicht von Vorurtheilen eingenommen find, muffen beffen Billigkeit erkennen " \*\*\*).

<sup>\*)</sup> D. h. eine allgemeine öfterreichische Theologie, beren Inhalt und Ziel wir in bem Rapitel: "Erzichung des Clerus" attenmäßig schildern.

<sup>\*\*)</sup> Mehr lernte die Jugend in den Generalseminarien schon, aber mas? Es wird im selben Rapitel: "Erziehung des Clerus" zu lesen sein.

<sup>\*\*\*)</sup> Wer sich nicht vor der Theologie der t. t. Hofcommission beugte, war von "Borurtheilen" eingenommen. In dieser Richtung war Herzau der vorurtheilsfreieste Mann.

12. Christmonat 1781. Eine neue Unterredung Herzans mit dem Pabste in der Mailänder Angelegenheit. Der Pabst sagt: "daß das angezogene Princip, daß das Berleihungsrecht der Souveränität anklebend sei, unzuläßlich wäre und in der kathol. Kirche noch
nicht gehört worden. Ich antwortete: Ihre Borsahrer hätten mehrere
derlei Abtretungen gemacht, hiemit diese Niemanden befremden werde.
Sie widersetzen mir: Aber niemals in Italien; woranf ich sagte:
der Name des Landes scheine mir gleichgültig zu sein" u. s. w.
Herzan schreibt, daß es ihm lieber seie, "um Ew. Liebden freimüthig
meine Meinung zu sagen," wenn die Sache noch verzögert wird,
"ein Verschub von mehreren Tagen ist, däucht mir, gerne zu erdulden, wenn die Allerhöchsten Absichten erfüllet werden."

Am 26. Christmonat 1781 schickt Herzan ein Invito sagro (gedruckte Einladung zu Prozessionen in Rom) vom Römischen Carsbinal-Bicar Marcantonio Collonna vom 22. Dezember 1781, in welschem folgende Worte mit Röthel unterstrichen sind: (Benchè in tutt' i tempi abdiam bisogno di ricorrer supplichevoli al trono della Divina misericordia) per implorare il soccorso alle nostre particolari e universali miserie "e tanti altri gravissimi mali che da ogni parte opprimono il Publico ed il Privato" — "presenti calamità universali e particolari 2c." Offenbar will der Cardinal bei der unterstrichenen (hier mit gesperrter Schrift gedruckten) Stelle andeuten: daß auch die Desterreichischen Kirchenreformen zu diesen Calamitäten gerechnet werden.

## 20.

Herzan freut sich, daß sein Benehmen gegenüber dem Pabst, das Lob des Fürsten Raunitz und des Raisers errungen — und bittet dann im nächsten Briefe um die von Maria Theresia für dero Minister in Rom bestimmten 8000 Dukaten und klagt, daß er vom Pabst, trotz Empsehlung, keine Pfründe bekommt.

Am 2. Fänner 1782 beginnt Herzan: "Aus Ihrer Libden verehrtesten Zuschrift habe mit ausnehmendem Vergnügen und Danksbarkeit ersehen, daß mein Benehmen und geführte Sprache dero Beisfall verdient habe, welches mir im Voraus verspricht, daß es auch jenen Ihrer des Kaisers Majestät verdienen werde, welches der

Gegenstand meiner Wünsche und Bestrebens ist. Ich erstatte Ew. Libben meine schuldige Danksagung für die Mittheilung der allers höchsten Entschließung, betreff der Unterdrückung der Klöster derjenigen Orden beiderlei Geschlechts, welche das beschauliche Leben führen und dahero der bürgerlichen Gesellschaft durch ihr Gebet allein zu dienen bestießen sind. Daß diese mehreren Schwierigkeiten in der Aussführung wird ausgesetzt sein, ist leicht zu ermessen und wird deren Beilegung Ew. Libden große Einsicht und Erfahrenheit in ihrem Ganzen erfordern."

5. Fanner 1782 bedankt sich Herzan für die Uebersendung des Billets vom Nunzius in Wien an Kannitz und die Antwort Kaunistens auf dasselbe, "und wird dieses meiner zu führenden Sprache im Falle man mir hievon reden sollte, zur Richtschnur dienen."

Um 16. Juni 1782 bittet Herzan den Raiser um Auszahlung seines ihm von Maria Theresia bestimmten Gehaltes als Gesandter von 8000 Dukaten, der ihm in so lange versprochen wurde, bis er Pfründen aus der Lombardei im Aequivalent erhalten haben werde. Diese burch den Tod des Cardinal Castelli erledigte Pfründen aber habe er trot der Empfehlung an Se. Heiligkeit, ungeachtet der Berheißung nicht erhalten; "aus nicht wohl zu errathender Ursache nicht ver= liehen worden sind." "Außer diesen Gehalt besitze ich gar nichts, denn bas wenige, was ich von meinen Eltern hatte, ich als Auditor Rotae zugesett habe." "Diese Umstände und die bekannte Großmuth Em. Majestät geben mir die gesicherte Hoffnung, daß Allerhöchstderselbe, wie ich unterthänigst bitte, mir den mehrmal berührten Gehalt, welcher Ew. Majestät, in unumschränkten ehrerbictigsten Vertrauen zu eröff= nen, meine unvermeidlichen Ausgaben gar nicht übersteigt, allermildest zu bestätigen geruhen werden, welcher Gnade ich mich durch meinen Diensteifer und Treue würdig zu machen, lebenslang beflissen sein werde, der mich zu fortdauernder allerhöchster Huld empfehle und in tieffter Erniedrigung erftrebe."

In einem Schreiben vom 16. Jänner 1782 an Kaunit wird dieser um sein Fürwort angegangen — es kommt die Kaiserin von Rußland — Herzan muß Feste geben wie die andern Gesandten und hat kein Geld, im Eingang heißt es: "Ew. Libden ist bekannt, daß ich zu der Cardinalswürde aus selbst eigener Bewegung der höchstseligen Kaiserin erhoben wurde, dann, da ich aus lleberzeugung meines Gewissens und Schwäche der Gesundheit, mich niemals habe, noch würde entschließen können, ein Bisthum anzunehmen, würde auch um diese Würde anzuhalten mich nicht erkühnt haben."

### 21.

Die projectirte Reise des Papstes nach Wien. Herzan ist sehr dagegen: sucht den Pabst zu verkleinern und ihm allerhand Motive unterzulegen. Charakterisirt dem Fürsten Kaunitz alle Personen, welche das Geleite des Pabstes bilden, und gibt ein Mittel an, durch dessen Anwendung der Kaiser die Reise des Pabstes noch auf halbem Wege — aufhalten und rückgängig machen könnte.

19. Jänner 1782. "Am 16. wurde auf ein Mal zu Rom kundbar der Antrag des h. Baters, sich nach Wien zu begeben, um mit Ihrer t. f. Majestät persönlich über die gegenwärtigen Auliegenheiten Fast alle nahmen diese Meuigkeit als eine jener unzähl= baren Erfindungen auf, so man hier hört, und ich war von dieser Man scherzte hierüber, obwohl dieses mit solchen wahrschein= Zahl. lichen Umftänden begleitet wurde, daß es den Schein der Wahrheit Man fragte mich scherzweise über die Antwort unseres Hofes, und ich sagte, daß die Verehrung des Raisers gegen das sichtbare Oberhaupt der Kirche und die Person des Pabstes nicht zweifeln ließ, wenn der Antrag wahr wäre, daß Allerhöchstdieselbe sich beehrt finden würde von derlei Besuch, und daß Se. Heiligkeit alle Merkmale der Verehrung gewißlich da erhalten würden, welche Ihrer erhabensten Würde gebühren und welche Sie gewiß von Seiten keines Hofes größer erwarten könnten. Diese zufällig übereinstimmende Antwort mit dem, was ber Herr Nuntius an verschiedene Personen diesen Abend hieher geschrieben, machte glauben, daß ich von der Sache unterrichtet mare, und man murbe hierin um so mehr befräftiget, als da etwelche diese unerwartete pabstliche Entschließung nicht glauben wollten, ich sagte, daß mir die Absicht dieser Reise noch mehr unbegreiflich, als mir diefer Entschluß unglaublich seie. Den anderten Tag barauf zweifelte kein Mensch mehr baran, barum die auswärtigen Minister zu Wien es anher auch geschrieben und die des Pabstes hier kein Geheimniß mehr daraus machen. Schwächere

Röpfe, von welchen die Zahl hier eben nicht klein ift, sehen diesen Antrag ale einen Bug bee erhabenften Apostolischen Gifere an. Die Bescheidenen aber als eine jener Lebhaftigkeit, und wenn die schuldige Chrerbietung es erlaubt, so zu sagen, jener Unüberlegung, so man öfter hier wahrnimmt. Inzwischen meiner Meinung ist, und biefer sind auch mehrere einsichtige Männer, welche die Gedenkungsart Gr. Beiligkeit wohl kennen, daß Höchstdieselben diesen Schritt gemacht, bag man Sie nicht hier einer Unempfindlich= und Achtlosig= teit beschuldige, und Sie sagen können, daß Ihrerseits Sie an nichts haben ermangeln lassen, ja selbst bereitwillig gewesen wären, nach Bien zu gehen, um die Neuerungen in geistlichen Sachen, denn diese man hier so benamset, beizulegen, und vielleicht schmeicheln Sie sich auch (mit was für einem Grund aber unterziehe ich Ew. Libben Einsicht), hierdurch vorzubeugen, dem so sehr befürchteten Nachtheil in Ihren Unterhandlungen mit bem Neapolitanischen Hofc. Zu biesen Entschluß mag endlich auch beigetragen haben die Ruhmgierde, denn wenn Gr. Heiligkeit durch ihre Reise gelingen könnte, zu bewirken, daß Ihre Majestät Ihre Veranlassungen widerruften, Sie sich einen Namen in der Geschichte der Zeit machen würden. Gestern Abend hat man schon die Bewerkstelligung dieser Reise in Zweifel gesetzt, weil hievon nicht die erwünschte Wirkung man sich zu versprechen anfängt \*\*).

23. Janner 1782. Berichtet, es verlaute, der Kaiser Joseph wolle für künftiges Jahr eine Zusammenkunft mit dem Pabste in Italien arrangiren, um so einen Ausweg zu finden. Auch wenn der Kaiser erklären würde, daß er unausweichlich auf seinen gefaßeten Maßregeln verbleibt, wird der Pabst dennoch nach Wien gehen, "dann die Ausschließung der Unterhandlung das Auflehen frei läßt, welches gleich dem ersten eine Pflicht des obersten Hirtenamtes sei."

<sup>\*)</sup> Was P. Ph. Wolf in Geschichte der Beränderungen, Germanien 1795. E. 416, erzählt, stimmt weder mit den hier angeführten Thatsachen, noch mit der Zeit überein. Auch vieles Andere wird in diesem besagten historischen Werk durch die vorliegenden Altenstücke als falsch sich herausstellen. Die Berunglimpfung: "Bins wolle aus Ruhmbegierde nach Wien gehen", ist nur das Resultat einer bedauernswerthen Wohldienerei, welcher es vor allem Andern zu thun war: in des Kaisers Gunst zu verbleiben.

- "Man sagt, Se. Heiligkeit thue ganze Nächte in der Peterstirche im Gebete zubringen, damit diese Reise die ihren Wünschen entsprechende Wirkung habe. Ich übergehe die verschiedenen Betrachstungen, so man über diese Reise macht."
- 6. Hornung 1782. "Der heil. Bater hat durch Billeten verschiedene Herren Cardinale berathschlaget über seine Reise nach Wien. Mehrere sollen Ihnen eingerathen haben, nachdem Ihre Majestät ausdrücklich sich erkläret, von ihren erlassenen Berordnungen nicht abzugehen; die anderen Anliegenheiten aber eben so gut schriftslich als mündlich können abgehandelt werden, diese Reise nicht zu unternehmen. Andere aber sollen der Meinung gewesen sein, daß ungeachtet diese Reise fruchtlos sein werde, um nicht zu ersscheinen, als wenn sie einen Antrag gemacht hätten, den sie nicht willens wären, zu erfüllen, Höchstdieselbe diese dennoch unternehmen sollen. Welchem einige beisetzen, daß die Stimme des Hirten mehrmalen unerwartete Früchte gehabt habe. Die hier anwesenden fremsen Minister, gleichwic sie vorhin angepriesen haben die Entschließung des heil. Baters, so sind sie jetzo der Meinung, daß auf die kaisersliche Untwort die Bescheidenheit erfordere, davon abzugehen."
- 16. Hornung 1782. Berichtet Herzan alles, was er über die Reise, das Nachtquartier, und die mitgehenden Persönlichkeiten erfahren.
- "Diese Auswahl überhaupt findet keinen Beifall allhier und vermehrt noch mehr das allgemeine Mißbilligen des Entschlußes dieser Reise. Reiner unter ihnen ist von Seburt, und den Mons. Marucci und Nardini allein ausgenommen, werden sie hier für sehr schwache Köpfe angesehen, also daß sie dem Lande wenig Shre machen werden. Bon ihrem Charakter sodann insbesondere zu reden, so wird der Batriarch von Konstantinopel Mons. Marucci für einen frommen, gottesfürchtigen Mann angesehen. Er begleitet seit mehreren Jahren mit Ruhm die Stelle eines Bicegerenten. Man sagt, er wäre in der Gottesgelehrtheit und besonders in der Mystif sehr wohl ersfahren, kennt aber übrigens die Welt nicht, wie keiner von dem ganzen Hosstat. Der Erzbischof Centesimo ist ein frommer Mann, der Brälat Nardini, Sekretär der lateinischen Briese, hat in den Legalsachen viele Kenntnisse, der Mous. Dini, ein Lucceser, jeto erster Ceremoniarius, ist jener, wessen Meinung der heil. Bater nach Hin-

Scheiben der höchst seligen Raiserin Königin, über die Haltung der Exequien abgefordert hat. Diese allein ist eine hinlängliche Probe seiner wenigen Renntnisse in der Geschichte und schwachen Einsicht. Der Mons. Bonzetti ist von Sr. Heiligkeit für die Reise zum Capellano segreto und Beichtvater ernannt worden. Diese Bestimsmung wird von allen getadelt. Für den Kammerdiener Steffano Brandis hat Se. Heiligkeit eine besondere Zuneigung; des Bernardino Calvesi, andern Kammerdiener, bedienen sie sich wegen seiner guten, der Höchst Ihrigen ziemlich ähnlichen Handschrift, zum Schreiben."

"Einige einsichtsvolle und für den allerhöchsten kaiserlichen Dienst Gutgesinnte hoffen noch immer, daß Ihre Majestät unser allergnäs digster Herr diese Reise auf eine ihrem erhabenen Ansehen gemäße und zugleich verbindliche Art hintertreiben werden. Ein Kurir, der entgegengeschickt würde, womit Eure Majestät Sr. Heiligkeit vorsstellig machten die Gefahr, so Ihre kostbare Gesundheit in dieser Witterung leiden könnte, daß sofort die Staats-Anliegenheit fordern, daß Allerhöchstdieselbe eine kleine Reise in diesem Augenblick untersnehme, und sie dahero Ihre Heiligkeit ersuche, diese Reise auf eine bequeme Zeit zu verschieben, welchem noch beigesetzt werden könnte, daß Sie den heil. Vater solche abzukürzen besorgt sehn würden, um hierdurch denselben mit dieser Hoffnung zu nähren, erfüllete nach ihrer Meinung diesen Wunsch"\*).

### 22.

Confistorium vor der Reise nach Wien. Referirt was der Pabst als Ursache seiner Reise angegeben habe; daß man sich in Wien darnach richten könne. Herzan schmäht wiederholt auf die Reise.

27. Hornung 1782. "Am 25. dieses hielte der heil. Bater Consistorium. Nachdem Höchstdieselbe die Kirchen vorgetragen deren Berzeichniß beilege, so hielten sie eine kurze, wohl abgewogene und zugleich verbindliche Rede an das heil. Collegium. Die Ursachen, warum Sie keinen Cardinal mit sich nehmen, wären die wenigen

<sup>\*)</sup> Somit hatte es der Raiser gar nicht nöthig (wie Wolf erzählt) Herzan zu besehlen: er solle dem Pabst die Reise ausreden — das that Herzan schon aus freiem Willen hinlänglich.

Personen, aus welchen sie ihr Gefolge zusammenzusetzen glaubte, das Berlangen, allein die Bürde der Beschwerlichkeit der Reise zu tragen, und die Beschwärniß, welche sie in der Auswahl gefunden hätten, denn sie alle Cardinäle gleich lieben und schätzen." Die Geschäfte sollen während des Pabstes Abwesenheit ihren Fortgang nehmen.

"Die Betrachtung ihres Alters und die Beschwerlichkeit der Reise hätte sie veranlaßt, im Falle der Vorsehung gefällig wäre, sie vor ihrer Zurücktunft von diesem Zeitlichen zu sich zu berusen, mit einem Breve festzusetzen, daß in diesem Falle das Conclave sollte zu Rom gehalten werden, und endlich schloß sie ihre Rede mit ihrer Ausempfehlung in das Gebet der Herren Cardinäle, wessen sie sich verssichert halten von der mit der Höchst ihrigen übereinstimmenden Zusneigung, Freundschaft und Liebe."

"Die Auswahl der Personen, die die Ehre haben, vom Gefolge Gr. Heiligkeit zu sein, besonders des Beichtvaters Ponzetti, hat die Bourbonischen Minister eine Ueberraschung zu Gunsten der Jesuiten besorgen gemacht, und machte baber ber Herr Carbinal Bernis und der spanische Botschafter dem heil. Vater Vorstellungen hierüber. Höchstselbe haben beiden Ministern Ihre hierowegen schon vielmahl gegebenen Bersicherungen, nichts wider das Unterdrückungsbreve Clemens XIV. vorzunehmen, erneuert. Da die Rede auf ihre Abreise fiele, so haben sie, wie ich im Bertrauen und sicher weiß, dem spanischen Herrn Botschafter gesagt, daß die Absicht Ihrer Abreise nach Wien nicht eine Unterhandlung über die kaiserlichen Beranlassungen in geistlichen Sachen zum Gegenstand habe, sondern Bitte und Anflehen allein; und follten fie auch der Zufriedenheit beraubt sein, daß diesce die Wirkung habe, welche sie sich von der Güte des Berzens und Religionseifer versprechen, so werden fie doch jene haben, ihre Hirtenpflicht erfüllt zu wissen. Sie hätten sich auch um so weniger jene Reise entbehren können, ale Ihre Majestät auf eine so verbindliche und schmeichelnde Art angenommen habe ihren Antrag, nach Wien zu kommen, daß sie sogar ein Berlangen barnach bezeugten, wo sie die Worte des kaiserlichen Schreibens auführt: "grato ac laeto animo acceptamus" — "jucundum nobis erit atque exoptatum S. V. coram intueri etc. und dieses mit den ehrerbietigsten Ausbrücken gegen unsern allergnädigsten Herrn. lleberhaupt thut man hier sehr sorgfältig vermeiden alle Ausbrücke, welche unsern Hof mißfallen könnten, dann auch die sogenannten Eiferer dem heil. Vater sollen anempsohlen haben, alle Ihre Schritte und Worte so abzuwägen, daß sie Ihre kaiserl. Majestät nicht irritiren mögen."

"Es sind hier öffentliche Gebete, dem Gebrauche nach angekündigt worden, wie der hier beiliegende Abdruck answeiset. — Der größere Theil tadelt diese Rede als fruchtlos und wegen der unglücklichen Answahl des Gefolges, welche die Verehrung gegen den hiesigen Hof vermindern wird. Die fremden Minister begreisen nicht, wie man vernünftiger Weise auf die Antwort Ihrer des Kaisers Majestät habe diese Reise anrathen können. Ich, der die Anerdietung nach Wien zu kommen, wie Ew. Libden aus mehreren meinen Schreiben werden zu entnehmen beliebt haben, für nicht wohl überlegt, wenn mir erlaubt ist zu sagen, angesehen, kann deren Bewerkstelligung noch minder gut sinden, ja weder begreisen. Mir däucht, daß die Eigensliebe die Ruhmbegierde als einen Gewissendang ausehen macht."

"Ich glaube nicht zu übergehen, Ew. Libden durch diese sichere Gelegenheit zu erinnern, daß durch den obengedachten Herrn Ponzetti und Herrn Mario Falconieri vermuthlich der geheime Briefwechsel geschehen dürfte"\*).

27. Hornung 1782. "Der heil. Vater ist heute nach 7 Uhr Frühe von hier abgegangen." (Folgt die Beschreibung der 3 Wagen.)

"Ihre Russisch kaiserliche Hoheiten haben Höchstdenselben noch die Aufmerksamkeit bezeigt, sich in der Sakristei zu finden um Seiner Heiligkeit eine glückliche Reise anzuwünschen."

# 23.

Entsetzen Herzans, als der Kaiser über ihn sagt: er sei noch zu viel Cardinal (für den heiligen Stuhl eingenommen). Seine Bersicherungen, daß bei
ihm der Dienst des Hoses das erste sei, dem jede andere Rücksicht
weichen müsse, daß er gegen die alten Prätensionen Roms sei u. s. w. Setzt
sich durch seine Versicherungen bei Kannitz und dem Kaiser wieder in Gunst.

Ein Schreiben an Kaunitz von Herzan mit der Inhalts= aufschrift:

<sup>\*)</sup> Dieser Wink Herzans an Raunit war anßerordentlich freundlich. Raunitz wird ihn verstanden haben.

"Rom, 1. März 1782. Beantwortung einer Erinnerung Celsissimi (b. h. des Kaisers) an ihn, daß er zu viele Rücksicht auf seine Stellung als Cardinal nehme:

### "Monsieur,

"Le peu de mots italiens, que Votre Altesse a eu la bonté d'ajouter de sa main à la dépêche, m'ont rempli de la plus véritable reconnaissance. Vos conseils sont des loix pour moi. L'admiration, la vénération et si Vous permettez que je m'exprime ainsi, l'amitié véritable que je Vous ai vouée pour ma vie, doivent garantir cette vérité."

"Ces mêmes sentimens, et cette confiance sans bornes, font, que je supplie Votre Altesse d'ajouter à ce trait d'amitié la grâce de me donner à connoître en quoi je puisse paroître vouloir faire trop le Cardinal?"

"L'envie de me conformer à Ses lumières justifie la prière que je Vous fais avec toute l'instance possible. S'il s'agit du zèle pour le service de Sa Majesté, ma conscience me rend témoignage, qu'on ne le peut pas pousser plus loin que je le fais, et l'opinion presque générale d'ici que je suis l'auteur, ou tout au moins un de ceux, qui ont influé de plus par leurs conseils dans les différentes résolutions prises chez nous en matière ecclésiastique, en est une preuve convainquante. Ainsi je serois bien malheureux si l'on croyoit à Vienne, que j'avois trop d'attachement pour la Cour de Rome\*), dans le moment, où la fermeté de mon language me fait envisager ici comme un des ennemis secrèts. Si je n'ai pas exposé mon sentiment sur les résolutions prises, qu'on me communique pour regler mon language après, c'étoit par soumission \*\*). Il m'a paru,

<sup>\*)</sup> Diese Beschuldigung war wohl die allerungerechteste, die man dem Cardinal Herzan machen konnte. Herzan war ein gewöhnlicher Diplomat dama-liger Zeit mit der und für die "Denkung sart" seines Chefs Kaunit; der Purpur diente, wie bei Bernis, dazu — überall eintreten zu können und alles für die betreffenden Minister und Höse auszuspioniren — jedenfalls für einen Cardinal der heil. Römischen Kirche eine klägliche Rolle. Aber es waren eben Kron-Cardinäle, denen die irdische Krone Alles — und die himmlische — mindestens sehr wenig gegolten hat.

<sup>\*\*)</sup> Herzan hätte also sämmtliche Prozeduren in Wien auch noch gehörig loben, und sein Entzücktsein über dieselben aussprechen sollen. Dieser obige

que ce seroit manquer de respect que de hazarder des reflexions sur une chose faite et sans en avoir eu des ordres. Cependant si Votre Altesse l'ordonne, je le ferai à l'avenir avec cette naïveté et franchise, que je l'ai fait dans plusieurs occasions, et qui est de mon caractère. Je ne réponds point pour sa justesse n'étant pas assez aveugle de mon amour propre, pour m'en flatter; mais elle sera toujours celle que j'envisage comme telle, et c'est l'unique chose, à quoi un honnêt-homme est tenu. Combien je suis éloigné des anciennes prétentions de la Cour de Rome, je crois avoir donné des preuves convainquantes en plusieurs occasions. Mes sentimens étant Cardinal sont les mêmes, qu'ils étoiens lorsque j'étois chanoine et même avant, et le seront jusqu'à ma mort."

"Etant dans la maxime de me servir toujours des termes les plus honnêtes que les circonstances permettent, quand il s'agit de parler de quiconque je l'observe par préférance lorsqu'il s'agit du chef de l'église et d'un Souverain et proportion gardée même vis-a-vis des Cardinaux. Mais je ne tais rien de ce qui puisse intéresser, à mon avis, le bien du Service de ma Cour, auquel tout autre réflexion doit céder; et je crois que cela, connaissant votre façon de penser\*) meritera votre approbation. Si enfin je manque en matière du cérémoniel, je Vous avouerai ingenuëment, que je ne m'y entend point de tout, et que, si je manque, c'est sûrement contre mon intention."

"Voilà mon respectable Protecteur mes réfléxions sur ses différens objets sur lesquels il m'a paru que pourroit tomber l'avertissement que Vous me faites la grâce de me donner, et dont je Vous rends mille très humbles remercimens. Vous souppliant de nouveau de m'honorer de vos lumières des-

Brief Herzans und das Schreiben des Fürsten Kaunitz, auf welches er eine Antwort ist, charafterisiren beide Theile hinlänglich, des Schlagschattens der das bei auf den Kaiser fällt, gar nicht zu gedeuten. Offenbar war der Kaiser durch die fortwährenden Lobhudeleien über seine aufgeklärte Denkungsart, seinen Scharfsinn, seine Weisheit und Einsicht ziemlich verwöhnt worden.

<sup>\*)</sup> So gibt Bergan das damals in Wien übliche Wort: Denkungsart

quelles je profiterai avec cette reconnaissance qui égale à ce sincère attachement et véritable respect avec lesquels je suis inviolablement Monsieur etc."

Noch eine Bitte, daß er (Herzan) nicht eigenhändig geschrieben, wegen seiner Augenkrankheit.

# 24.

Rannitz verlangt eine Kritik über seinen bekannten, groben und übermüthigen Brief (in welchem dem Staat das Recht zugeschrieben wird, den ganzen kirchlichen Organismus zu zerstören) an den Nunzius Garampi. Die Kritik fällt außerordentlich gelinde aus, und es folgt derselbigen die Bitte um Besürwortung von wegen des noch ausständigen Gehalts.

6. März 1782. Kaunit verlangte die Ansicht Herzans über das Schreiben Kaunitzens an den Nunzius Garampi in Wien\*). Herzan schreibt hierüber wie folgt:

"Da Em. Libben meine Meinung hierüber abverlangen, so ersöffne Hochbenselben mit jenem vollkommensten Vertranen, welches ich in dero erhabenstes Gemüth setze, zwei Betrachtungen, welche ich hierüber gemacht habe. Die 1., daß die Ankündigung der Lehre Jesu Christi, gleichwie sie selbst ein Werk Gottes ist, ihre Gesetz, wenn sie auch wirklich die landesfürstliche Gewalt, welche von Gott herssließt, eingeschränket hätten, müsse mit Verehrung angenommen wersben. Diese ist eine pure theologische Betrachtung — dann die Meisnung Ew. Libben, daß diese Lehre nichts der landesfürstlichen entgegenhalte, so unwiderlegbar ist, daß sie vielmehr ungezweiselt die mächtigste Stütze der Throne seie. Die Besohns und Bestrasung auch für das künstige Leben, unter welchen sie die Unterwürsigkeit gegen die Souveränen anbesiehlt, und so sie die Unterwürsigkeit gegen die Souveränen anbesiehlt, und so sie bis auf die Gedanken selbst erstrecket, hält dieselbe sicher, daß kein wahrer Christ sich ihren Gesetzen auch nicht im Geheimen entziehe."

"Anderte Betrachtung. Das Wasser, Brot und Wein und die heiligen Dele, in welchen die Materie, und die Worte, in welchen

<sup>\*)</sup> Dieser II. Seite

<sup>\*)</sup> Dieser Briefwechsel ist vielfach publicirt, so jüngst in Ritter: Raiser II. Seite 239.

die Form der Sakramente bestehet, die Art sie zu administriren, die Messe zu lesen 2c. 2c. sind äußerliche Dinge, welche baher ber Kirche allein unterliegen, dahero den Beisat: "was mit dem Dogma uns zertrennlich und unmittelbar vereinigt ist", zugesetzt erwun= schen hätte, und dieses ber Schwachen und nicht Gutdenkenden wegen. Inzwischen erkenne ganz wohl, daß da Ew. Libden kein theologisches, sondern ein Ministerialdefret geschrieben, und zwar an einen pabstlichen Runtius, hiemit Ihnen beeben diese Materie bekannt ist, dieser Unterschied von sich zu verstehen wäre. Ich habe meinen vertrauten Freund, wessen ich mich bedient habe, um in Geheimen unterrichtet zu sein von dem, mas man hierüber spreche, die lettere Antwort gegeben. Ew. Libben ebles Gemüth macht, baß Gie billigen, bag man sich ganz Ihnen mit Aufrichtigkeit eröffne. Ich bewerkstellige dieses und hoffe, daß mir bieses dero so kostbare Freundschaft und Buneigung nicht vermindern werde. Der heil. Bater foll brei Cardinals= hüte mitgenommen haben, welche, wie man fagt, Höchstderselbe den Herren Cardinalen Firmian, Bathyany und Frankenberg zu Wien zu ertheilen gesonnen sen."

"Ew. Libben erlauben, daß ich hier erneuere meine inständige Bitte, mir dero vermögendstes Fürwort bei Sr. Majestät angedeihen zu lassen, damit die von mir gebetene Bestätigung meines Gehaltes baldig erfolgen möge. Ich habe schon, wie ich Ew. Libben zu erswähnen die Ehre hatte, einen Theil des mir geschenkten Schmuckes veräußert, und jetzo befinde ich mich in der Nothwendigkeit, auf 5 p. C. noch Schulden zu machen, um nur jene auf dem Platz zu vermeiden, zu welchen aus vielen Betrachtungen und besonders des Dienstes selbst, mich nicht entschließen kann. Des Kaisers Großmuth machet mich dieses hoffen, besonders wenn ich mir schmeicheln darf, Ew. Libben Unterstützung, um welche nochmalen bitte, und für welche meine lebhafteste Erkenntlichkeit eben so unauslöschlich sehn wird, als jene Hochachtung vollkommen ist, mit welcher ich" u. s. w.

<sup>\*)</sup> Diese lange hinhaltung mit dem Ministergehalte scheint nicht ohne Absicht gewesen zu sein. Herzan sollte fühlen, daß er Beamteter sei. Man gab ihm daher auch von Desterreich aus keine äquivalenten Pfründen; denn dieser Umstand würde ihn zu selbst ft ft än dig gemacht haben — man wollte ihn aber eben in voller Abhängigkeit erhalten.

8. März 1782. Kommt das Defret an Herzan mit der Aus weisung auf seinen Gehalt.

### **25.**

Reise Bergans nach Wien. Ueber seinen Aufenthalt daselbst.

- 8. März 1782. Berichtet Herzan, daß so wie seine Augensentzündung besser, er sogleich auf Besehl des Kaisers seine Reise nach Wien antreten, aber wahrscheinlich erst einige Tage nach Sr. Heiligsteit dort eintressen werde, "wenn ich gleich Gesahr laufen sollte übler Folgen für mein Gesicht." "Bitten und Anslehen, wie ich Ew. Libben schon ein anderesmal zu schreiben die Ehre hatte, damit Ihre Majestät Ihre Berordnungen in geistlichen Sachen ändere oder wenigstens lindern möge, ist der Gegenstand der Reise des heil. Baters. Die letzte in Betress der Klosterfrauen, welche hier den größten Eindruck gemacht, dürfte einer der vorzüglichsten Gegenstände sein. Ich glaube dieses hier beisetzen zu sollen, damit, wenn allenfalls vor meiner Ankunft der heil. Bater hievon spräche, Ihre Majestät, unser allergnädigster Herr davon vorläusig unterrichtet sehen."
- 12. März 1782. Berkündet Herzan durch einen Eurier seine am heutigen Tage begonnene Abreise von Rom nach Wien, und "werde keine Zeit verlieren, um chestens mich zu den Füßen Unseres Monarchen zu legen\*), wo ich zugleich das von mir so sehnlich erswünschte Glück haben werde, Ew. Libden die Gesinnungen meiner lebhaften Erkenntlichkeit" 2c. 2c.

In Wien erwartete Herzan am Ofterfeste mit den andern ans wesenden Cardinälen und Bischöfen in der Stephanskirche den Pabst — als er dahin kam um die Pontisikalmesse zu feiern. Auf dem Wege zum Passionschor und von da in den sogenannten Speisechor an der Evangelienseite des Hochaltars ging der Pabst zwischen Batzthyanh, Cardinal und Primas von Ungarn, und zwischen Herzan. Beide trugen die Enden des Pluviales, waren als Diakonen in Dalmatiken gekleidet und hatten weißdamastene Mitren auf dem Haupt.

<sup>\*)</sup> War damale gewöhnlicher Styl — Cardinale aber bedienten sich desfelben in der Regel nicht.

Die kirchlichspolitische Wirksamkeit Herzans — zu welcher er offenbar nach Wien berufen war, braucht teine Erklärung. In welchem Sinne er hier mündlich wirkte, davon geben seine schriftlichen Arbeiten das unumstößlichste Zeugniß. Herzan war auch mit Raunit und Migazzi bei jener Conferenz, in welcher ber Raiser dem Pabst unter andern bezüglich Herzans sagte: "Was die von mir gefaßten Ent= schlüsse bezüglich Rirchen und Klöstern in meinen Staaten betrifft, so wird, wie ich glaube, der Cardinal Herzan, mein Abgesandter bei Eurer Heiligkeit, Ihnen dieselbe kundgemacht, und Sie überzeugt haben, daß meine Absicht dabei gut sei." Während der An= wesenheit des Pabstes wurden Unterhandlungen zwischen dem Nunzius Garampi und dem Cardinal Herzan gepflogen — die natürlich zu keinem Resultate führen sollten — und daher auch zu keinem führten. Nachdem Herzan in Wien im "allerhöchsten Dienst" seine Aufgabe gelöst hatte, begab er sich wieder nach Rom, suchte aber auch eine Zusammenkunft mit dem Pabst in seinem Diensteifer zu einer Auskundschaftung des Pabstes zu benützen, wie dieses die fol= genden Berichte nachweisen.

# 26.

Herzans Rückreise. Aussorschung des Pabstes. Berfängliche Antwort auf Ansfragen von Ordensgeistlichen in Roveredo. Audienz beim Pabst. Der verstätherische Sekretär in der Nunziatur zu Wien. Herzans mehr hochmüthige als wahrhafte Aeußerung hierüber.

Roveredo vom 11. Mai 1782. (Also mährend der Rückreise des Pabstes.) "Ich traf zu Brixen ein, als der heil. Bater von dannen abzugehen im Begriffe war. Höchstderselbe nahme dieses, so zwar gänzlich zufällig ware, als eine besondere Aufmerksamkeit auf, und bezeugte mir auf die gnädigste Art sein Wohlgefallen hierüber. Ich benützte dieses, um in Erfahrung zu kommen\*), was für

<sup>\*)</sup> Herzan handelt hier in seinem Auskundschaften offenbar in einem höheren Auftrage, das geht deutlich genug aus unserer quellengetreuen Beilage hervor unter der Kapitelaufschrift: "Pius VI. in München auf Befehl Josef II. beaufsichtigt"; ein Attenstück, welches die obige Stelle in Herzans Bericht in der volltommensten Beise ergänzt und auch erklärt.

- "Man sagt, Se. Heiligkeit thue ganze Nächte in ber Peterkirche im Gebete zubringen, damit diese Reise die ihren Wünschen entsprechende Wirkung habe. Ich übergehe die verschiedenen Betrachtungen, so man über diese Reise macht."
- 6. Hornung 1782. "Der heil. Bater hat durch Billeten versschiedene Herren Cardinale berathschlaget über seine Reise nach Wien. Mehrere sollen Ihnen eingerathen haben, nachdem Ihre Majestät ausdrücklich sich erkläret, von ihren erlassenen Berordnungen nicht abzugehen; die anderen Anliegenheiten aber eben so gut schriftslich als mündlich können abgehandelt werden, diese Reise nicht zu unternehmen. Andere aber sollen der Meinung gewesen sein, daß ungeachtet diese Reise fruchtlos sein werde, um nicht zu ersscheinen, als wenn sie einen Antrag gemacht hätten, den sie nicht willens wären, zu erfüllen, Höchstdieselbe diese dennoch unternehmen sollen. Welchem einige beisetzen, daß die Stimme des Hirten mehrmalen unerwartete Früchte gehabt habe. Die hier anwesenden fremben Minister, gleichwie sie vorhin angepriesen haben die Entschließung des heil. Baters, so sind sie jetzo der Meinung, daß auf die kaisersliche Antwort die Bescheidenheit erfordere, davon abzugehen."
- 16. Hornung 1782. Berichtet Herzan alles, mas er über die Reise, das Nachtquartier, und die mitgehenden Persönlichkeiten erfahren.
- "Diese Auswahl überhaupt findet keinen Beifall allhier und vermehrt noch mehr das allgemeine Mißbilligen des Entschlußes dieser Reise. Reiner unter ihnen ist von Geburt, und den Mons. Marucci und Nardini allein ausgenommen, werden sie hier für sehr schwache Köpfe angesehen, also daß sie dem Lande wenig Shre machen werden. Bon ihrem Charakter sodann insbesondere zu reden, so wird der Batriarch von Konstantinopel Mons. Marucci für einen frommen, gottesfürchtigen Mann angesehen. Er begleitet seit mehreren Jahren mit Ruhm die Stelle eines Bicegerenten. Man sagt, er wäre in der Gottesgelehrtheit und besonders in der Mystik sehr wohl ersfahren, kennt aber übrigens die Welt nicht, wie keiner von dem ganzen Hosstaat. Der Erzbischof Centesimo ist ein frommer Mann, der Prälat Nardini, Sekretär der lateinischen Briefe, hat in den Legalssachen viele Kenntnisse, der Mons. Dini, ein Lucceser, jeto erster Ceremoniarius, ist jener, wessen Meinung der heil. Bater nach Hin-

scheiden der höchst seligen Raiserin Königin, über die Haltung der Exequien abgefordert hat. Diese allein ist eine hinlängliche Probe seiner wenigen Kenntnisse in der Geschichte und schwachen Einsicht. Der Mons. Bonzetti ist von Sr. Heiligkeit für die Reise zum Capellano segreto und Beichtvater ernannt worden. Diese Bestimmung wird von allen getadelt. Für den Kammerdiener Steffano Brandis hat Se. Heiligkeit eine besondere Zuneigung; des Bernardino Calvesi, andern Kammerdiener, bedienen sie sich wegen seiner guten, der Höchst Ihrigen ziemlich ähnlichen Handschrift, zum Schreiben."

"Einige einsichtsvolle und für den allerhöchsten kaiserlichen Dienst Gutgesinnte hoffen noch immer, daß Ihre Majestät unser allergnäsdigster Herr diese Reise auf eine ihrem erhabenen Ansehen gemäße und zugleich verbindliche Art hintertreiben werden. Ein Kurir, der entgegengeschickt würde, womit Eure Majestät Sr. Heiligseit vorsstellig machten die Gesahr, so Ihre kostbare Gesundheit in dieser Witterung leiden könnte, daß sofort die Staats-Anliegenheit fordern, daß Allerhöchstdieselbe eine kleine Reise in diesem Augenblick untersnehme, und sie dahero Ihre Heiligkeit ersuche, diese Reise auf eine bequeme Zeit zu verschieben, welchem noch beigesetzt werden könnte, daß Sie den heil. Vater solche abzukürzen besorgt sehn würden, um hierdurch denselben mit dieser Hoffnung zu nähren, erfüllete nach ihrer Meinung diesen Wunsch"\*).

#### 22.

Confistorium vor der Reise nach Wien. Referirt was der Pabst als Ursache seiner Reise angegeben habe; daß man sich in Wien darnach richten könne. Herzan schmäht wiederholt auf die Reise.

27. Hornung 1782. "Am 25. dieses hielte der heil. Bater Consistorium. Nachdem Höchstdieselbe die Kirchen vorgetragen deren Berzeichniß beilege, so hielten sie eine kurze, wohl abgewogene und zugleich verbindliche Rede an das heil. Collegium. Die Ursachen, warum Sie keinen Cardinal mit sich nehmen, wären die wenigen

<sup>\*)</sup> Somit hatte es der Raiser gar nicht nöthig (wie Wolf erzählt) Herzan zu befehlen: er solle dem Pabst die Reise ausreden — das that Herzan schon aus freiem Willen hinlänglich.

- "Man sagt, Se. Heiligkeit thue ganze Nächte in der Peterstirche im Gebete zubringen, damit diese Reise die ihren Wünschen entsprechende Wirkung habe. Ich übergehe die verschiedenen Betrachstungen, so man über diese Reise macht."
- 6. Hornung 1782. "Der heil. Bater hat durch Billeten versschiedene Herren Cardinale berathschlaget über seine Reise nach Wien. Mehrere sollen Ihnen eingerathen haben, nachdem Ihre Majestät ausdrücklich sich erkläret, von ihren erlassenen Berordnungen nicht abzugehen; die anderen Anliegenheiten aber eben so gut schriftslich als mündlich können abgehandelt werden, diese Reise nicht zu unternehmen. Andere aber sollen der Meinung gewesen sein, daß ungeachtet diese Reise fruchtlos sein werde, um nicht zu ersscheinen, als wenn sie einen Antrag gemacht hätten, den sie nicht willens wären, zu erfüllen, Höchstdieselbe diese dennoch unternehmen sollen. Welchem einige beisetzen, daß die Stimme des Hirten mehrmalen unerwartete Früchte gehabt habe. Die hier anwesenden fremden Minister, gleichwie sie vorhin angepriesen haben die Entschließung des heil. Baters, so sind sie jetzo der Meinung, daß auf die kaisersliche Antwort die Bescheidenheit erfordere, davon abzugehen."
- 16. Hornung 1782. Berichtet Herzan alles, mas er über die Reise, bas Nachtquartier, und die mitgehenden Persönlichkeiten erfahren.
- "Diese Auswahl überhaupt findet keinen Beifall allhier und vermehrt noch mehr das allgemeine Mißbilligen des Entschlußes dieser Reise. Keiner unter ihnen ist von Geburt, und den Mons. Marucci und Nardini allein ausgenommen, werden sie hier für sehr schwache Köpfe angesehen, also daß sie dem Lande wenig Shre machen werden. Bon ihrem Charakter sodann insbesondere zu reden, so wird der Patriarch von Konstantinopel Mons. Marucci für einen frommen, gottesfürchtigen Mann angesehen. Er begleitet seit mehreren Jahren mit Ruhm die Stelle eines Bicegerenten. Man sagt, er wäre in der Gottesgesehrtheit und besonders in der Mystik sehr wohl ersfahren, kennt aber übrigens die Welt nicht, wie keiner von dem ganzen Hosstaat. Der Erzbischof Centesimo ist ein frommer Mann, der Prälat Nardini, Sekretär der lateinischen Briese, hat in den Legalsachen viele Kenntnisse, der Mons. Dini, ein Lucceser, jeto erster Ceremoniarius, ist jener, wessen Meinung der heil. Bater nach Hin-

Scheiden der höchst seligen Raiserin Königin, über die Haltung der Exequien abgefordert hat. Diese allein ist eine hinlängliche Probe seiner wenigen Renntnisse in der Geschichte und schwachen Einsicht. Der Mons. Bonzetti ist von Sr. Heiligkeit für die Reise zum Capellano segreto und Beichtvater ernannt worden. Diese Bestimsmung wird von allen getadelt. Für den Kammerdiener Steffano Brandis hat Se. Heiligkeit eine besondere Zuneigung; des Bernardino Calvesi, andern Kammerdiener, bedienen sie sich wegen seiner guten, der Höchst Ihrigen ziemlich ähnlichen Handschrift, zum Schreiben."

"Einige einsichtsvolle und für den allerhöchsten kaiserlichen Dieust Gutgesinnte hoffen noch immer, daß Ihre Majestät unser allergnäs digster Herr diese Reise auf eine ihrem erhabenen Ansehen gemäße und zugleich verbindliche Art hintertreiben werden. Ein Kurir, der entgegengeschickt würde, womit Eure Majestät Sr. Heiligkeit vorsstellig machten die Gefahr, so Ihre kostbare Gesundheit in dieser Witterung leiden könnte, daß sofort die Staats-Anliegenheit sordern, daß Allerhöchstdieselbe eine kleine Reise in diesem Augenblick untersnehme, und sie dahero Ihre Heiligkeit ersuche, diese Reise auf eine bequeme Zeit zu verschieben, welchem noch beigesetzt werden könnte, daß Sie den heil. Bater solche abzukürzen besorgt sehn würden, um hierdurch denselben mit dieser Hoffnung zu nähren, erfüllete nach ihrer Meinung diesen Wunsch"\*).

#### 22.

Consistorium vor der Reise nach Wien. Referirt was der Pabst als Ursache seiner Reise angegeben habe; daß man sich in Wien darnach richten könne. Herzan schmäht wiederholt auf die Reise.

27. Hornung 1782. "Am 25. dieses hielte der heil. Bater Consistorium. Nachdem Höchstdieselbe die Kirchen vorgetragen deren Berzeichniß beilege, so hielten sie eine kurze, wohl abgewogene und zugleich verbindliche Rede an das heil. Collegium. Die Ursachen, warum Sie keinen Cardinal mit sich nehmen, wären die wenigen

<sup>\*)</sup> Somit hatte es der Kaiser gar nicht nöthig (wie Wolf erzählt) Herzan zu befehlen: er solle dem Pabst die Reise ausreden — das that Herzan schon aus freiem Willen hinlänglich.

Personen, aus welchen sie ihr Gefolge zusammenzusetzen glaubte, das Verlaugen, allein die Bürde der Beschwerlichkeit der Reise zu tragen, und die Beschwärniß, welche sie in der Auswahl gefunden hätten, denn sie alle Cardinäle gleich lieben und schätzen." Die Geschäfte sollen während des Pabstes Abwesenheit ihren Fortgang nehmen.

"Die Betrachtung ihres Alters und die Beschwerlichkeit der Reise hätte sie veranlaßt, im Falle der Borsehung gefällig wäre, sie vor ihrer Zurückunft von diesem Zeitlichen zu sich zu berusen, mit einem Breve sestzusetzen, daß in diesem Falle das Conclave sollte zu Rom gehalten werden, und endlich schloß sie ihre Rede mit ihrer Ansempsehlung in das Gebet der Herren Cardinäle, wessen sie sich verssichert halten von der mit der Höchst ihrigen übereinstimmenden Zusneigung, Freundschaft und Liebe."

"Die Auswahl der Personen, die die Ehre haben, vom Gefolge Gr. Heiligkeit zu sein, besonders des Beichtvaters Ponzetti, hat die Bourbonischen Minister eine Ueberraschung zu Gunsten der Jesuiten besorgen gemacht, und machte baber ber Herr Carbinal Bernis und der spanische Botschafter dem heil. Vater Vorstellungen hierüber. Höchstfelbe haben beiden Ministern Ihre hierowegen schon vielmahl gegebenen Bersicherungen, nichts wider das Unterdrückungs= breve Clemens XIV. vorzunehmen, erneuert. Da die Rede auf ihre Abreise fiele, so haben sic, wie ich im Bertrauen und sicher weiß, dem spanischen Herrn Botschafter gesagt, daß die Absicht Ihrer Abreise nach Wien nicht eine Unterhandlung über die kaiserlichen Veranlassungen in geistlichen Sachen zum Gegenstand habe, sondern Bitte und Anflehen allein; und sollten sie auch der Zufriedenheit beraubt sein, daß dieses die Wirkung habe, welche sie sich von der Güte des Herzens und Religionseifer versprechen, so werden fie doch jene haben, ihre Hirtenpflicht erfüllt zu wissen. Sie hätten sich auch um so weniger jene Reise entbehren können, als Ihre Majestät auf eine so verbindliche und schmeichelnde Art angenommen habe ihren Antrag, nach Wien zu kommen, daß sie sogar ein Verlangen darnach bezeugten, mo sie die Worte des kaiserlichen Schreibens auführt: "grato ac laeto animo acceptamus" — "jucundum nobis erit atque exoptatum S. V. coram intueri etc. und dieses mit den chrerbietigsten Ausbrücken gegen unsern allergnäbigsten Herrn. Ueberhaupt thut man

hier sehr sorgfältig vermeiden alle Ausdrücke, welche unsern Hof mißfallen könnten, dann auch die sogenannten Eiferer dem heil. Vater
sollen anempfohlen haben, alle Ihre Schritte und Worte so abzuwägen, daß sie Ihre kaiserl. Majestät nicht irritiren mögen."

"Es sind hier öffentliche Gebete, dem Gebrauche nach angekündigt worden, wie der hier beiliegende Abdruck ausweiset. — Der größere Theil tadelt diese Rede als fruchtlos und wegen der unglücklichen Auswahl des Gefolges, welche die Verehrung gegen den hiesigen Hof vermindern wird. Die fremden Minister begreisen nicht, wie man vernünftiger Weise auf die Antwort Ihrer des Kaisers Majestät habe diese Reise aurathen können. Ich, der die Anerbietung nach Wien zu kommen, wie Ew. Libden aus mehreren meinen Schreiben werden zu entnehmen beliebt haben, für nicht wohl überlegt, wenn mir erlaubt ist zu sagen, angesehen, kann deren Bewerkstelligung noch minder gut sinden, ja weder begreisen. Mir däucht, daß die Eigensliebe die Ruhmbegierde als einen Gewissensdrang ausehen macht."

"Ich glaube nicht zu übergehen, Ew. Libden durch diese sichere Gelegenheit zu erinnern, daß durch den obengedachten Herrn Ponzetti und Herrn Mario Falconieri vermuthlich der geheime Briefwechsel geschehen dürfte"\*).

27. Hornung 1782. "Der heil. Bater ist heute nach 7 Uhr Frühe von hier abgegangen." (Folgt die Beschreibung der 3 Wagen.)

"Ihre Russisch kaiserliche Hoheiten haben Höchstdeuselben noch die Aufmerksamkeit bezeigt, sich in der Sakristei zu finden um Seiner Heiligkeit eine glückliche Reise auzuwünschen."

# 23.

Entsetzen Herzans, als der Raiser über ihn sagt: er sei noch zu viel Cardinal (für den heiligen Stuhl eingenommen). Seine Versicherungen, daß bei
ihm der Dienst des Hofes das erste sei, dem jede andere Rücksicht
weichen müsse, daß er gegen die alten Prätensionen Roms sei u. s. w. Setzt
sich durch seine Versicherungen bei Kannitz und dem Kaiser wieder in Gunst.

Ein Schreiben an Kaunitz von Herzan mit der Inhalts= aufschrift:

<sup>\*)</sup> Dieser Wink Herzans an Raunit war außerordentlich freundlich. Raunitz wird ihn verstanden haben.

Ihrer Majestät Gegenstand hierbei wäre blos der Civil=Contrakt, welches aber, wie Ew. Libden von sich einsehen werden, den heiligen Vater nicht beruhiget hat."

"Die Unruhe und Bestürzung des Gemüths Sr. Heiligkeit schien mir so groß, daß ich gedeihlicher glaubte, von meinem Auftrag nicht weiter zu sprechen, und dieses auf ein anderes Mal zu versschieben."

### 28.

Diöcese Passau, ihre Zertheilung\*). Der Ernennungsstreit für's Mailändische. Geheimnisvolles Geschent zum Grabmahl Clemens XIV. Joseph will den apost. Bitar von Aquileja, Graf Strasoldo, absetzen, weil er den Verordnungen nicht gehorsam gewesen. Herzaus Verhandlungen beim Pabst. Der Kaiser ernennt ohne zu fragen für Maisand einen Bischof.

- 9. April 1783. Gibt Herzan den canonischen Modus der Errichtung neuer Diöcesen an und berichtet: "Se. Heiligkeit besorgen (durch die Zertheilung der Diöcese Passau) das Reich hiedurch wider sich aufzubringen. Diese meine Muthmaßung gründet sich auf den Eindruck, den, wie mir einer im Vertrauen gesagt hat, die von Ihrer Majestät entschlossene Absönderung der Diöcese von fremden Bischösen im Reich gemacht haben soll, und welcher von dem preußischen Hoss soll angeblasen und unterstützet werden, doch dieses ist eine bloße Muthmaßung von mir."
- 24. Mai 1783. "Der Todesfall des Herrn Cardinal Pozzosbonelli, Erzbischofs von Mailand, ist mir durch den Herrn Grasen von Wilzek unverweilt erinnert worden. Ich werde zu Folge Ew. Libden Auftrags meine wachsame Aufmerksamkeit auf die etwan zu geschehenden Bewegungen und Versuche des hiesigen Hoses verdoppeln, und obgleich man niemals für eine dritte Handlung gutstehen kann, so bin ich dennoch der gesicherten Meinung, daß Se. Heiligkeit einen neuen Erzbischof zu ernennen um so weniger wagen werden, als Sie

<sup>\*)</sup> Wir werben später ein paar interessante Dokumente über die Diöcese Passau in Bezug auf ihren ehemaligen Antheil der heutigen Wiener Diöcese bringen. Diese Dokumente werden zur Erklärung obenstehender Berhandlungen dienen, wir haben dieselben in dem reichen Manuscriptenschatz der Münchener Hof- und Staatsbibliothek gefunden.

vorsehen können, daß diese Ernennung ohne alle Wirkung sehn würde. Ich beforge aber, daß die in dem vorigen Jahre zwischen Pabst und Raiser gewechselten "Noten" von dem Ernennungsrecht der Bisthümer in der Lombardei gehandelt und von Ihrer Majestät sich dieses als Landesfürsten ausdrücklich vorbehalten worden, Se. Heiligkeit zwar auf das Ultimatum nichts erwiedert, erwähntes Recht aber nicht eingestanden haben, Sie den zu ernennenden Herrn Erzbischof zu Mailand eben so wenig, als die Bischöse der Kirche, welche der Neapolitanische Hos juris patronatus regii erkläret hat, und die sich bereits auf 17 belausen, bestätigen werden."

"Dieses war die Ursache, warum ich die Entscheidung dieser Angelegenheit für weit wesentlicher, als jene der Abteien bestrachtet habe, denn da diese keinen Einfluß in die Seelsorge haben, Ihrer Majestät allezeit freigeblieben senn würde, jene Beranlassungen damit zu treffen, welche Allerhöchstdieselbe für das beste der Religion dieses Staates erachtet hätten."

- 31. Mai 1783. "Von einer unbekannten Person, so man den König von Spanien zu sehn glaubet, sind 12.000 römische Thaler an den Volpati hergeschickt worden zur Errichtung eines Grabmahls zu Clemens XIV. seeligen Gedächtniß, da aber diese nicht hinreichend sind, es in der Peterkirche zu bewerkstelligen, so wird dasselbe in jener der 12 Aposteln (seines Ordens) errichtet werden\*).
- 6. August 1783. Graf Philipp Strasoldo, apostolischer Vikar von Aquileja soll, weil er den Verordnungen in publico nicht geshorsam, auf Verlangen des Kaisers abgesetzt werden und der Pabst soll diese Absetzung auf sich nehmen.

Herzan schreibt an Kaunitz, daß dieß nicht wohl gehen wird, "denn da der Römische Hof die Aushebung der Befreiungen als eine Berletzung seiner vorzüglichsten Rechte ansieht, so wird dieser dies jenigen, so sie zu erhalten sich berufen, beloben, und nicht zur Abslegung ihrer Aemter anfrischen wollen, und dieses um so weniger, als er befürchten würde, daß es als eine Begebung angesehen und

Das damals projectirte Grabmal wurde in der Folge von Canova (in seinem 25. Lebensjahre) ausgeführt; es erhebt sich über dem Eingang zur Satristei obgenannter Kirche. Ueber dem Sartophage ist der Pabst sitzend darsgestellt, von den allegorischen Figuren der Unschuld und der Mäßigkeit umgeben.

(was bem Römischen Hof in allen Gelegenheiten sehr am Herzen liegt) von anderen als ein Beispiel angezogen werde. Wenn bieser sich aber auch hiezu beugen ließe, so würde es niemals, wie Ew. Libden Selbsterlaucht einsehen werden, auf ein Ministerialaufinnen, sondern durch Beibringung einer vertrauten Person erhalten wer-Diese zu finden ist aber um so schwerer, als Se. Heiligkeit dermalen keinen ihr Vertrauen schenken, und der Herr Cardinal= Staats-Sefretar, welcher Se. Heiligkeit derlei Betrachtungen von Amtswegen machen follte, wenig Gehör hat, furchtsam, und seiner langjährigen Krankheit wegen verdrießlich ist, auch die verschiedenen Wendungen in geistlichen Sachen, so in den t. t. Erblandern veranlasset werden, mit einem so bedrängten Gemüth und so schwarz ausieht, daß sich von ihm nicht zu versprechen, daß er in diesen Ausweg (so bescheiden er auch in sich ist) eingehen, und noch minder denselben Gr. Heiligkeit beizubringen sich würde zu entschließen wissen. Ich werbe in einer freundschaftlichen Unterredung den pabst= lichen Herrn Auditor diesen Ausweg als meine Meinung eröffnen, der Eifer, den er für den Dienst seines Herrn hat, wird ihn vermuthlich veranlassen, Ihm denselben zu hinterbringen."

20. Herbstmonat 1781. Herzan soll den vom Raiser für das Erzbisthum Mailand ernannten Domprobst Visconti dem Pabst bekannt machen. Dieser thut es in einer Audienz. Der Pabst aber sagt: das fordere Berathungen, es handelt sich hier nicht um die Tauglichkeit Viscontis zu dieser Stelle (der Pabst kenne übrigens diesen Visconti nicht) sondern um das Princip der Ernennung.

Herzan freut sich, daß der Pabst nicht eine definitiv abschlägige Antwort gab, und hofft durch seinen Ginfluß mittelst anderen Pralaten den Pabst zu bewegen, daß er dem Kaiser nachgebe.

25. Weinmonat 1783. "Die Gesundheit des heil. Baters ist die erwünschlichste, Höchstdieselbe gehen täglich frühe aus, und belustisgen sich mit dem Vogelfang und Besichtigung verschiedener Alterthümer, welche sie herstellen lassen."

29.

Aristotratischer Roman in Rom. Herzan stellt bem Pabst die Bestimmung der vom Kaiser projectirten Apostolischen Bikarien "auf die reizendste Art" vor. Berichtet über ein Consistorium. Der Kaiser kommt nach Rom. Bericht hierüber an Kaunitz. Der Kaiser bringt die Geschichte mit Mailand zum Abschluß. Kaunitz sobt Herzan, und Herzan bedankt sich dafür. Urtheil eines modernen Italieners über die österreichische Politik der Ausklärungsperiode.

8. Wintermonat 1783. Berichtet Herzan dem Fürsten Kaunitz einen Roman:

"Bor etlichen Tagen hat sich hier ein für mich sehr miß= fälliger Zufall ereignet. Der junge Herzog von Aquazparta ist seiner Frau Mutter von Tivoli, wo sie ein Lustschloß hat, entflohen, um sich mit der Tochter meines Kammermeisters, Grafen von Malatesta insgeheim zu verehelichen. Der Pfarrer war zu vorsichtig, um in die ihm gelegte Schlinge zu fallen, und das Bicariat davon unterrichtet worden, so ist erwähnter Herzog in das Haus der Priester der Mission gebracht, sodann aus jenem der Splvestriner, wohin er sich gerettet, in die Engelsburg übertragen worden. Seine vermeinte Gemalin hat man in das Kloster der Viperesche, deren Mutter aber in jenes alla Assunta mit meiner Bewilligung gesetzet. Die Ungleichheit der Geburt von Seite der Gräfin Malatesta, die Art dieses Vorganges, der hangende Checontract mit einer Tochter bes Fürsten Corsini und die ansehnlichen Häuser Orsini und Conti, mit welchem das von Aquazparta sehr eng verbunden ist, machen, daß dieser unbesonnene Jugendschritt sehr viel Aufsehen unbeschreibliche Schwachheit des Geistes des Grafen Malatesta läßt mich hoffen, daß er an dieser Sache kein Mitverständniß habe; sollte sich aber bas Wiederspiel zeigen, so bin ich entschlossen, ibn, so geneigt ich ihm wegen seiner tugendhaften Aufführung bin, seines Dienstes zu entlassen, um damit ein öffentliches Zeugniß meiner Migbilligung zu geben, und auf diese Art alle Gehässigkeit von mir abzulehnen."

6. Christmonat 1783. "Die Bestimmung der Apostolischen Bikarien habe ich dem heil. Bater auf die reizendste Art vorstellig gemacht, zugleich auch die Pflicht Seines Apostolischen Amts erhoben,

die Schäflein Jesu Christi, da die dermaligen Bischöfe sie zu weiden nicht vermögend sind, nicht ohne Hirten zu lassen"\*).

"Mit einem Wort: ich habe nichts übergangen, daß Sr. Majestät Willensmeinung erfüllet werde. Daß aber Se. Heiligkeit hierinnen vielen Anstand finden, und sich bestreben, alle Gehässigkeiten anderer Landesfürsten von sich abzuwenden, ist natürlich, und derowegen vorzusehen, daß, um sagen zu können, alles Mögliche gethan zu haben, Sie Ihre Vorstellungen Sr. Majestät entgegen nehmen werden, nach welchem aber zweisle ich nicht, daß Sie Allerhöchstselber willfahren werden. Es wird etwas Zeit und Geduld brauchen, das Werk aber ist so groß, daß es dieselben verdient."

17. Christmonat 1783. Herzan berichtet über ein stattgehabtes Consistorium. "Da die Errichtung der Bisthumer der Gesinnung unseres allergnäbigsten herrn gemäß und die Bestimmung der Apostolischen Bikarien nur ein von Allerhöchstdemselben vorgeschlagener Ausweg ift, so war mir vorzüglich am Herzen die nähere Gesinnung des heil. Vaters über den neu ernannten Erzbischof zu Mailand zu erfahren. Sie sagten mir, sie hätten sich gegen Se. Majestät ben Raiser in Ihrem Schreiben willfährigst erklärt, jenen vorzutragen, da aber dieses Ernennungsrecht von einem pähstlichen Indult entspringen muffe, und alle Höfe, die es besitzen, daherleiten, so konnten fie nicht zugeben, daß es ein der Souveränität anklebendes Recht wäre. Da diese Unterredung in dem Consistorium geschehen (wo dem Gebrauch nach einem jeden Herrn Kardinalen freistehet, über bas Vorfallende mit Gr. Heiligkeit in das Ohr zu sprechen) und dieses hiermit furz sehn muß, so antwortete ich, daß ich diese Vortragung für nahe ausehe. Worauf Sie mir erwiederten, daß man Ihnen nicht zumuthen könne, daß Sie selbsterwähnten Grundsatz annehmen sollen. Dieses betrachte ich wie eine Capitulation, wo man sich zwar gefangen gibt, aber ben Abzug mit allen Ehren verlanget. Die von Em. Libben mir unter dem 4. laufenden Monats zu erinnern beliebte kaiserliche eigenhändige Beantwortung, womit Se. Majestät dem Babst alle Hoffnung benommen, fie von dem, in Anschung der mailandischen

<sup>\*)</sup> Es wollten während der Berhandlungen in den neugemachten Diöcesen Apostolische Bikarien vom Kaiser ernannt werden.

Bisthümer einmal festgesetzten und erklärten Entschluß wieder abzubringen, sollte vernünftiger Weis zu urtheilen den heil. Bater von den, die Eigenliebe zwar nicht schmeichelnden, aber unumstößlichen Wahrheiten, so ich höchstselben mehrmalen gesagt habe, überführen, und das, mas ich von der entscheidenden Sprache, so ich Em. Libben erbeten: gegen den Herrn Nunzius zu halten, gehoffet hatte, wird Höchstdenselben von sich einsehen machen die guten Folgen, welche ich mir vom erwähnten kaiserlichen Schreiben verspreche, und bin des sicheren Dafürhaltens, daß in dem nächsten Consistorium die königliche Ernennung ihren Erfolg haben wird. Es ist zu verwundern, daß die unfruchtbare Reise nach Wien und mehrere entscheidende Proben der Standhaftigkeit und Entschlossenheit unseres Monarchen den heil. Vater die Nothwendigkeit nicht habe einsehen machen, Allerhöchst ihren Verfügungen beizustimmen, und ich kann es nicht anders auslegen, als mit dem, daß ich es für einen Berschub ansehe, welcher allein die Ablehnung des Borwurfs zum Begenstand hat, nicht alle niöglichen Schritte zur Aufrechthaltung ber Rechte, in beren Besitz der heilige Stuhl sich bisher befunden, ge-Dieses ist (Em. Libben in jenem unbeschränkten macht zu haben. hergebrachten Vertrauen zu sagen) auch die Meinung der Herren Cardinale Bernis und Ritters Azara, welche (besonders der lettere) die Gedankensart Gr. Heiligkeit wohl kennen, und den ich, ohne den übrigen hier anwesenden Ministern zu nahe zu treten, für den ein= sichtigsten halte."

- 24. Christmonat 1783. "Ich habe das unaussprechliche Vers gnügen, Ew. Libben die höchst beglückte Ankunft unseres Monarchen in vollkommenstem Wohlsehn zu berichten. Das Volk hat sich auf den Straßen versammelt und ihm zugerufen: "Es lebe unser Kaiser Joseph."
- 31. Christmonat 1783. "Nach einer Unterredung des Kaisers mit dem Pabste wird geantwortet, daß der Pabst in Bezug auf Maisland nachgegeben habe: "Es bleibt jest nur noch übrig die Aussfertigung der Urfunde des abgetretenen Ernennungsrechtes auf die Bisthümer und anderen Pfründen in der Lombardei, welche den Namen eines freundschaftlichen Concordates führen wird, und ich nach den mir gegebenen schriftlichen Weisungen besorge, wo von

allen Ew. Libben zu unterrichten mir der Ehre vorbehalte. Rom ist erfüllet von Verwunderung über die Scharfsinnigkeit des Geistes und anderer erhabenster Eigenschaften unseres Monarchen" 2c. 2c.

- 17. Fänner 1784. Das Concordat bezugs Maisand ist in 4 Stunden abgeschlossen und wird von Herzan dem Kaiser Joseph bei seiner Rückfehr aus Neapel unterbreitet.
- 19. Jänner 1784. Der Kaiser selbst wird an der Stylisirung seine Aenderungen machen.
- "Das Beste des Allerhöchsten Dienstes und der Ruhm unseres allergnädigsten Herrn macht mich söhnlichst wünschen, daß dieser Berstrag zu Stande komme, denn hiedurch zu gleicher Zeit vielen Folgen, welche auch für den Staat sehr bedenklich sein würden, auf eine im Gewissen sichere und für Se. Majestät ruhmvolle Art vorgebogen wird. Ew. Libden werden beides nach Ihrer großen Kenntniß von Sich in seinem ganzen Umfange einsehen."
- 21. Jänner 1784. "Se. Majestät der Kaiser, nachdem Sie den ruhmvollen und vortheilhaften Vertrag mit dem Pabst, welchen Sie Ew. Libden zu schicken geruhet haben, gestern getroffen, und mir hierüber die förmliche Aussertigung aufgetragen, sind heute Früh im vollkommensten Wohlsein von hier abgereiset."
- 24. Jänner 1784. "Der heil. Vater glaubt überflüssig, daß dieser Vertrag mit Formalitäten ansgesertigt werde. Zu diesem kann beitragen (wie Ew. Libden von Sich einsehen werden) das Verlangen, daß dieser geheim bleibe. Dieses wird von Sr. Majestät Willensemeinung abhängen; in sich glaube ich es auch gleichgiltig: allein das Papier ist von weniger Dauer, als das Pergament, und Urkunden von derlei Natur müssen bis in die spätesten Zeiten dauern."
- 4. Hornung 1784. "Die freundschaftliche Beilegung der heikeligen Angelegenheit des Ernennungsrechts auf die Bisthümer und anderen geistlichen Pfründen ist das Werk Sr. Majestät des Kaisers, welches hier bei den einsichtigeren und unpartheiischen Mänsnern, und insbesondere von den fremden Ministern als der Scharfssinnigkeit des Geistes unseres Monarchen würdig angepriesen wird. Das wichtigste in dieser Sache, wie Ew. Libden Ihrer gewöhnlichen Klugheit nach wohl erwägen, war freilich das Ernennungsrecht auf

die Bisthümer, und dieses ist auch, warum ich diesen Vergleich söhn= lichst gewünscht habe."

- 14. Hornung 1784. "Man kann hier nicht genug bewundern die großmüthige Denkungsart des Kaisers unsers allergnädigsten Herrn bei Gelegenheit des zwischen Rußland und der Pforte gesmachten Friedens, wo Sr. Majestät Menschenliebe die Ersparung der Vergießung des Blutes der Abtretung mehrerer Provinzen vorsgezogen habe."
- 6. März 1784. Herzan dankt Kaunitz für sein Lob, weil dieser einsieht, daß (bezugs des Vertrages) "meine diensteifervollen Bemühungen nicht ohne Frucht waren und Ihren Beifall verdient haben."

Folgende Erläuterung über die damals dem Pabst abgenommene Ernennung der Lombardischen Bischöfe dürfte hier am Platze Als der Herausgeber dieser Schrift im Frühjahr und Herbst sein. 1858 (also eben vor dem Jahre 1859, in welchem die Lombardei für Desterreich bas zweite Mal verloren ging) in Mailand und anderen Städten Lombardo-Venetiens war, kam er einmal mit einem gelehrten und Desterreich im Ganzen freundlich gesinnten Mann über die firchlichen Zustände daselbst zu sprechen. Dieser war über dieselben nach allen Richtungen hin sehr gut orientirt, und bemerkte eben über die Ernennung der Bischöfe daselbst folgendes: "Der Pabst hätte mit seinen Ernennungen sicher Desterreich mehr genützt, als Desterreich sich selber genützt hat. Die Regierung war in der Regel zu= frieden, für Bischoffige Männer zu finden, die ihr ergeben waren, ob Clerus und Volk sie haben wollte, ob sie bei diesen Anklang fanden, und diesen Bischöfen zugethan sein könnten, darum kummerte man sich wenig, oft sogar mit einer unklugen verlegenden Berachtung (insultante disprezzo). So wurde der Erzbischöfliche Stuhl in Mailand, das Patriarchat in Benedig mit Deutschen besetzt (Gaisruf, Phrker). Die Unzufriedenheit hierüber wirkte nachhaltig, und währte auch noch fort, nachdem der Eine starb, der Andere weiter versetzt Auch durch Ernennung unbeliebter Italiener hat sich die Regierung auf biesem Gebiete eine Mißstimmung zugezogen. Phrker soll nach einigen in Benedig gemachten Erfahrungen der Regierung in Wien selber den Rath gegeben haben — in Zukunft die italienischen Bisthumer nicht mehr mit Deutschen zu besetzen." -

Zum Beweis, wie es dieser Mann mit Desterreich ehrlich meinte, mögen noch folgende seiner Bemerkungen dienen: "Bekommen wir, wie es angestrebt wird, die Piemontesen als Herren, so wird der erste Akt die Beraubung der Kirchengüter sein; darum wird auch jeder Katholik bedauern, wenn Desterreich hier Mißgriffe macht und seinen Feinden in die Hände arbeitet. So ist der neue Münzsuß (eben damals eingeführt) vom Minister Bruck eine Erfindung, die der größte Feind Desterreichs für Italien nicht sinnreicher hätte aussfindig machen können."

Diese Erläuterung eines Desterreich freundlichen Italieners möge zugleich die ephemerische Politik der Aufklärungsperiode durch schlagende Beispiele kennzeichnen.

### 30.

Der Erzbischof von Mailand kommt nach Rom. Herzan sucht in der Bulle für Mailand jeden Schatten von pähstlicher Gnade auszutilgen, und alles für die Macht des Kaisers zu thnn. Herzan entschuldigt sich, weil er für den neuen Erzbischof von Mailand vom Pabste die Ernennung zum Prelato domestico und Protonotario begehrt, und sagt zum Schlusse, daß die meisten Würden großentheils auf einen Wahn sich gründen.

24. März 1784. "Der ernannte Herr Erzbischof von Mailand ist den 22. Abends hier eingetroffen, und hat mir turz darauf jeinen Besuch abgestattet. Den folgenden Tag früh habe ich ihn dem Herrn Cardinal=Staate=Sekretarius vorgestellet, welcher mir so= dann dem Nachmittag das Billet, womit Se. Heiligkeit erwähnten Herrn Erzbischof zu Ihren Prelato domestico e Protonotario Apostolico de' partecipanti sopra numero zu ernennen geruhen, überschicket. Ich habe Se. Heiligkeit kurz nach der Abreise des Kaisers um diese auch seinen Vorfahren erwiesene Ehrenbezeugung anergangen. Sie bewilligten mir diese und trugen dem Herrn Cardinal=Staate=Sekre= tarius auf, ihm das gewöhnliche Billet gleich bei dessen Ankunft zu übersenden, allein das schwache Gedächtniß dieses Herrn, wovon ich Em. Libben mehrmalen Erinnerung zu machen Gelegenheit gehabt, machte, daß, wenn ich ihn nicht erinnert hätte, das obgleich vorbe= reitete Billet wäre vergessen worden. Heute Früh hat der Erzbischof seine Audienz, ich habe ihm freundschaftlich meine Gedanken mitgetheilt von der Sprache, so er zu führen hat, im Fall die Rede auf den vormaligen Gebrauch, die Erzbischöfe zur Cardinalswürde zu ersheben, siele, und überhaupt gebe ich mir in Befolgung Sr. Majestät allerhöchsten Befehls alle erdenkliche Mühe, damit gedachter Herr Erzbischof hier auf das ansehnlichste und beste behandelt werde. Das Bild, so Se. Majestät mir von ihm zu machen geruhet haben, ist redend."

- 3. April 1784. Herzan berichtet, daß er sich um die Stylissirung der Bulle für den Erzbischof von Mailand gekümmert, es müße hineinkommen "ad nominationem Augustissimi Caesaris, Regis, Ducis Mediolani," man wollte aber auch hinzusetzen "vigore indulti", "sobald dieses zu meiner Kenntniß kam, widersetze ich mich mittelst eines Billets an den Mons. Auditor Campanelli es solle gesetzt werden "vi concordati amicabilis."
- 5. Mai 1784. Der Kaiser und Kaunit wollten wissen, warum Herzan für den neuen Erzbischof von Mailand die oberwähnte Ersnennung begehrt hat, Herzan antwortet:
- "Da Se. Majestät mir aufzutragen geruhet hatte, bedacht zu sehn, daß ber neuernannte Herr Erzbischof von Mailand hier gut behandelt werde, so glaubte ich, meine Pflicht zu sehn, zu trachten, daß selber besonders, da er die Ehre hat, der erste von Sr. Majestät ernannte zu sehn, die eigenen Borzüge, welche Seinen Borsahren bewilligt worden, auch genieße, und daher zum Prelato Domestico und Protonotario Apostolico ernannt würde. Die ersteren sind mehr als die Camerieri segreti, die, wie Ew. Libden bekannt ist, bei diesem Hose das sind, was bei den andern die Kammerherren. Sie haben den Zutritt in das innerste Borgemach Sr. Heiligkeit, und die Uditori di Rota fremder Nationen genießen das Vorrecht, daß, sobald der Minister sie Sr. Heiligkeit vorgestellet und das Ernennungsschreiben überreichet hat, ihnen auf dessen Vorspruch die prelatura domestica verliehen wird, auf deren Erhaltung die Minister besacht sind."

"Die Protonotari apostolici partecipanti und sopranumerari non partecipanti, zwischen welchen kein anderer Unterschied ist, als daß jene den Genuß eines vacabile haben, sind die ersten Prälaten nach den Bischöfen, und gehen den Uditori di Rota und allen übrigen Prälaten vor; ihre Anzahl ist zwar unbestimmt, aber niemals zahlreich, wie der hiesige Hofkalender p. 72 zeuget: diese Würde pflegt den päbstlichen Reffen und jenen bewilliget zu werden, die ein ans sehnliches Amt bekleiden, als dem Tesoriere, dem Maestro di Camera, den Prälaten=Sefretarien der ersten Cardinals=Congregationen, beneu, welche einmal de numero de' partecipanti gewesen, und endlich jenen, die der Pabst besonders unterscheiden will. Diese vom Pabst selbst ernannten Protonotari Apostolici haben nichts gemein mit jenen, welche hier und in partibus mit so großer Leichtigkeit gemacht und hier eben nicht mehr als bei uns geschätzet werden. Die Päbste und bekanntlich Benedikt XIV. pflegten den von ihnen ernannten neuen Erzbischöfen von Mailand in Rücksicht des Ansehens dieses Stuhles, wenn diese nicht Cardinale ober Bischöfe maren, diese Würde zu bewilligen, um ihnen hiedurch den Vorsit in der Rapelle und Vorzug über alle übrigen Pralaten zu geben, benn sonst sie sich bis zu ihrem Vortrag und Consecrirung gleich ben übrigen anderen ernannten Erzbischöfen und Bischöfen mit dem Range eines Domherrn oder aber jener anderen geiftlichen Würde, welche sie begleiten, begnügen müßten." -

Diese Auseinandersetzung machte Herzan, weil es in Wien vom Kaiser und von Kaunit ihrem Shsteme nach unlieb gesehen wurde, daß der Erzbischof von Mailand diese Gnadenbezeugungen vom Pabste bekomme, Herzan sagte auch, nur sein Diensteiser habe ihn zu diesem Schritte bewogen und nicht ein Vorurtheil. Als Herzan sah, daß der Wind in Wien darüber schief gehe, wollte er sich sogleich rehabilitiren und schrieb an Kaunitz: "denn ich so sehr, als Jemand es kann, überzeugt bin, daß der Glanz und das Ansehen der meisten Würden zum großen Theil auf einen Wahn sich gründet."

## 31.

Manövres um den Erzbischof von Görz zur Abdankung zu bringen. Aufsehen zu Rom über kais. Verordnungen in Mailand. Herzan verlangt: man soll bei der Hosstelle in Wien den pähstl. Bullen mehr Ausmerksamkeit zuwenden, und gibt Mittel hiezu an. Prälat Dugnani weist ein Bisthum im Mailändischen zurück. Der weiße Zelter aus Neapel.

12. Mai 1784. "In dem gestern gehabten Gehör habe ich Se. Heiligkeit um die Annehmung der Resignation des Herrn Erz-

bischofs von Görz anergangen. Die von mir in dem Billet, wovon ich Ew. Libden die Abschrift einzusenden die Ehre hatte, unterzeichneten Worte haben die von mir erwartete Würkung gehabt. Se. Heiligkeit finden eine Unbeständigkeit der Gedenkungsart dieses Prälaten und eine Schwäche, die ihm ihre Schätzung entzogen hat."

- 2. Brachmonat 1784. "Es sollen einige Verordnungen in geistlichen Sachen in Mailand herausgekommen sehn, und hievon, wie man mir gestern gesagt, sich einige Abdrücke hier befinden, welche viel Aufsehen erregen. Ich weiß, daß der heilige Vater einige Täge hier sehr übler Laune seh, ob aber diese Verordnungen Ursache sehen, und was sie für einen Eindruck auf Höchstselben gemacht hatten, ist mir unbekannt."
- 5. Brachmonat 1784. "Der heil. Vater, wie ich vernehme, soll über die zu Mailand heransgekommenen Edikte betroffen sehn, besonders über die Aushebung der pähstlichen Clausur. Ich habe diese noch nicht gesehen, und glaube nicht anständig zu sehn, wenn sie mir nicht zufällig in die Hände fallen, mir hierum eine Bewegung zu geben, und dieses um so mehr als die gedruckten Zeitungsblätter sie vermuthlich nächstens bringen werden."
- 19. Juni 1784. "Dem Herrn Cardinal Bernis (Botschafter von Frankreich) ist bereits die Liste der Prälaten, so man für die tauglichsten zum Nuntius in Frankreich hält, mitgetheilt worden. Mir hat man bisher diese Aufmerksamkeit noch nicht bezeuget, allein dieses befremdet mich nicht."
- 23. Inni 1784. "Daß bei der Hofftelle (zu Wien) in Einssicht der Bullen nicht allezeit die gehörige Aufmerksamkeit gepflogen worden, kann vielleicht daher rühren, daß diese, weil sie mit gothischen Buchstaben geschrieben worden, nicht wohl lesbar sind, und daß vielleicht von den Bischöfen übergangen worden, die Transsumpta, welche gut leslich sind, mit einzusenden. Ich bemerke dieses allein, damit Ew. Libben, wenn Sie es für gut befinden, dieses in Zukunft veranlassen können."

"Wer Ew. Libden aufmerksamen und thätigen Geist kennt, wie ich das Glück habe, verwundert sich nicht über die Wachsamkeit der Hochderselben Aufsicht anvertrauten Niederlande." Es ist besonders interessant, hier zu ersehen, daß Kaunitz es war, der den Kaiser bezugs der Niederlande inspirirte.

"Der k. k. Agent Brunati hat mir das Mandatum (betreffs des neuen Erzbischofes von Mailand) übergeben. Da ich in diesem nichts gefunden, was wieder den freundschaftlichen Bertrag, und nicht dem allgemeinen Gebrauche bei allen Kirchen, und besonders bei jenen der kaiserlichen Erbländer gemäß wäre, so habe ich jenem den Lauf gelassen. Mit gleicher Ausmerksamkeit werde ich die Schedula und Bulle durchgehen, weil diese den übrigen Kirchen in der Lombardei zur Richtschnur dienen werden."

Dem Prälaten Dugnani wurde vom Kaiser durch Herzan das Bisthum Lodi angetragen, er erwiederte "daß sein ängstiges Gewissen ihn zur Seelsorge unfähig mache" — und schlug das Bisthum aus, jedenfalls eine angenehme und wohlthuende Erscheinung inmitten des damaligen Staatsclerus.

- 25. Juni 1784. "Heute Frühe ist Consistorium gehalten, und darinnen der Herr Erzbischof von Mailand von Sr. Heiligkeit vorsgetragen worden. Sie haben bei dieser Gelegenheit des freundschaftslichen Vertrags mit diesen wenigen Worten erwähnt: Ernennt von des Kaiser Königs Majestät als Herzog von Mailand vermög des aus den bekannten Bewegursachen gemachten Konkordats."
- 3. Heumonat 1784. "Der Herr Contestabile Colonna hat dem Gebrauche nach im Namen des Königs von Neapel den weißen Zelter Sr. Heiligkeit überreichet, und sodann die gewöhnlichen Besleuchtungen und Feuerwerke gehalten."
- 10. Henmonat 1784. "Daß der Herr Erzbischof von Görz anherkommt, davon habe ich Se. Heiligkeit verständiget. Ich begreife nicht, wie es einen Anstand finden kann, sein anwachsendes Alter zur Resignationsursache anzusühren. Wenn er anherkommen wird, werde ich mich befleißen, ihn von der Nothwendigkeit derselben aus kanonischen Gründen zu überführen."

Drohungen an den Pabst mit dem Losreißen von Rom. Herzan thut Alles was Kaunit will. Die höchste Leistung Herzans in seinem blinden, ministeriellen Eifer, gänzliches Bergessen daß er Cardinal ist. Bearbeitung des armen Grafen von Edling, Erzbischofs von Görz, zur Resignation desselben. Komische Gründe dafür. Fernere Mittel, um zum Ziele zu gelangen. Sieg (der Diplomatie) ohne Ehre.

17. Juli 1784. Em. Libden 2. Schreiben vom 28. Juni, wo ein kaiserliches an den Pabst beigeschlossen war, habe ich einen Posttag (d. h. zu beautworten) verschoben, weil ich nicht wohl gewesen, und der Ausdruck: "ich zweifle ob es geschehen seh, weil in Dero Antwort= schreiben nichts davon vorgekommen", mich bemüßiget hat, alle Ew. Libden vorhergehende Schreiben und meine Antworten darauf in Bezug auf das zu errichtende Bisthum Tarnow zu überlesen, denn ich nicht begreifen konnte, wie ich sollte übergangen haben in jenen, eine Sache von solcher Wichtigkeit zu berühren, als die Haltung einer Provinzialspnode zur Bestätigung der Bischöfe ist \*); ein Ausbruck, welcher, ich kann es Ew. Libden nicht bergen, mir um so empfindlicher war, als mein bekannter Diensteifer und Treue, ja meine persönliche Berehrung selbst gegen Hochdieselbe allen Zweifel über die genaueste Erfüllung meiner Weisungen ausschließen sollten, und ich mir von Dero erprobten Freundschaft und Güte geschmeichelt, bag, wenn ich die Erfüllung dessen, wovon die Rede ist, wirklich mit Stillschweigen übergegangen hätte, Sie derselben dennoch gesichert sehn würden." "Inzwischen werden Em. Libben aus den Artikeln Ihres Schreibens, und meinen barauferstatteten Antworten, so ich hier auführe, hievon überzeugt senn."

Ew. Libden haben mir unterm 23. Brachmonat 1783 zu schreiben beliebet:

""Des Pabstes bekannter Charakter und Gemüthsart läßt mich hoffen, daß er nach einer eben so viel Ernst als Zutrauen bezeigenden Sprache endlich nachgeben werde. Im wiedrigen Falle, den ich doch

<sup>\*)</sup> Dieser Passus findet seine Erklärung im sogleich folgenden angeführten Brief des Fürsten Kannit an Herzan.

nicht vermuthe, murde das ausgiebigfte Mittel fenn, demfelben auf eine schickliche Art die Gefahr einsehen zu machen, welcher eine längere unverdiente Weigerung ihn aussetze, indem man sich badurch genöthiget finden werbe, in die Fußstapfen älterer Zeiten zurückzutreten, einen Provinzialsynodum zu versammeln, und von diesem, wie es nach ber vormaligen Kirchendisciplin geschah, die Consecration des neuen Bischofe, ale worin auch die kanonische Confirmation bestehet, zu erwarten. Ich erkenne wohl, daß dieses ein äußerstes Mittel mare, und weil es eine seit mehr als 6 Jahrhunderten in der occidentas lischen Kirche allgemeine bestehende Communions- und Verbindungsart der Bischöfe mit dem pabstlichen Stuhle, folglich eines der ficht= barften Bänder der Bereinigung unferer Rirche auflösen wurde, möglichst zu vermeiden seh: aber auch die Reflexion allein, "daß selbiges möglich ist, und daß ein Beispiel davon in den heutigen Zeiten die unangenehmsten Folgen für Rom haben kann, soll daselbst billiges Nachdenken verursachen; ich halte mich versichert, der Babst werbe es nicht darauf ankommen lassen. Dermalen haben Em. Eminenz von einem solchen Exorcismus (!) noch keinen Gebrauch zu machen, sondern werden allein den heil. Bater, wie ich oben erinnert habe, dahin zu leiten suchen, daß er die Folgen seiner allfälligen Un= biegsamkeit in gegenwärtigen Zeitumständen selbst einsehe, und bei sich überlege."" —

"In meiner, unter dem 19. Heumonat hierauf erstatteten Antwort Nr. 48 sagte ich: ""Hierauf stellte ich Se. Heiligkeit vor, jene Folgen, welche eine weitere Verweigerung nach sich ziehen könnte."" Höchstderselbe widersetzte mir hierauf, daß nur jene Beispiele (denn ich jene der alten Zeiten und der Karolingischen Könige von weitem berührte) angeführt zu werden verdienen, welche den Kirchensatzungen gemäß sind."

"Und ferner in eben diesem Berichte Nr. 48: "Ich habe sodann dem pähstlichen Auditor Campanelli, welcher derlei Angelegenheiten zu besorgen hat, hierüber gesprochen, ihn noch deutlicher einsehen gemacht die Folgen (d. i. jene, wovon Ew. Libden oben Erwähnung gemacht haben) so eine derlei Verweigerung nach sich ziehen könnte, und ihm die Beförderung dieses Geschäfts mit aller Lebhaftigkeit anempsohlen."

"Dieses habe ich nur noch beizusetzen, daß ich die Folgen, so ich den Herrn Campanelli vertraulich, aber ohne Zurückhaltung und mit Nachdruck eröffnet hatte, auch dem Herrn Cardinal Staatssekretär durch den bekannten, gutgesinnt- und diensteifervollen Mailändischen Prälaten beigebracht habe, dessen ich mich öfters bediene, weil er über den Geist Sr. Eminenz vieles vermag, denn die zwischen uns vormalige Freundschaft und enge Verbündniß seit der ihm gehaltenen standhaften Sprache, als es das erste Mal um die Ernennung auf die Pfründen in dem Mailändischen zu thun war, sehr erkaltet, wo nicht gar erloschen ist."

"Doch muß ich ihm Gerechtigkeit lassen, daß, ob er gleich die kaiserlichen Verfügungen in pabstlichen Sachen alle mißbillige, dennoch in verschiedenen Gelegenheiten den heil. Vater zur Nachgiebigkeit angefrischet hat."

"Ew. Libden werden vergeben, wenn ich mich etwas zu lange über diesen Gegenstand ausgebreitet habe, meine Ehre fordert diesen Zweifel von mir abzulehnen. An Geist, Kenntnissen und Geschicklich- keit bekenne ich, daß mir viele überlegen sind, allein an Treue und genauer Beobachtung meiner Aufträge, glaube ich mit Zuversicht sagen zu können, daß ich keinem weiche."

"Der Herr Erzbischof von Görz ist hier angelanget, ich habe heute Früh eine lange Unterredung mit ihm gehabt. Er besteht fest darauf, daß er keine kanonische Ursache zu resigniren, und seine Schäslein zu verlassen habe, die er so liebe, und von welchen er so geliebt wird. Weine Vorstellung, daß man im Alter nicht stille stehen kann, und das was Papianus von den 60 Jahren saget, sind nicht hinlänglich sein Sewissen zu beruhigen, daß er sein anwachsendes Alter als Ursache zur Resignation angebe. Ich habe auch die kanonische Ursache der Abneigung des Volkes angeführt, welches der Souverain vorstellet\*), daß ein Bischof ohne Schutz des Landesfürsten wenig Gutes wirken kann; (?) daß seine Geringschätzung

<sup>\*)</sup> Herzan wurde in seinem 65. Jahre zum Bischof von Steinamanger ernannt, und das eigentliche Volt und der Clerus hatte sicher keine Freude über diese Ernennung — aber weder Alter noch Volk hielt ihn ab, die Diöcese anzunehmen. Ueberhaupt ist die Logik des Cardinal Herzan zumeist in einem sehr bedenklichen Zustande.

auch jene ber andern mit sich zieht, und daß hiermit die Liebe, so er zu seiner Heerde traget, zu dieser Resignation verbinde. Allein, alles dieses hat wenig Eindruck auf seinen Geist gemacht, und er glaubt um kein Aergerniß zu geben, nichts anderes thun zu können, als es sich gefallen zu lassen, wenn der Pabst als oberster Kirchenhirt ihn seiner Kirche entlediget, ohne daß er eine Ursache vorzuwenden habe. Vielleicht werde ich ein anderes Mal glücklicher sehn."

"Rünftigen Dinstag werde ich selben Gr. Heiligkeit vorstellen."

21. Heumonat 1784. "Nachdem ich mich gestern Früh bemüht hatte, den Herrn Erzbischof von Görz, obgleich vergebens, sein furchtsames und wankendes Gemüth zu beruhigen, habe ich ihn dem heil. Bater vorgestellet, als welcher auf Befehl von des Kaisers Majestät anher gekommen wäre, um seine Resignation zu berichtigen, worüber ich mir sodann mit Sr. Heiligkeit zu sprechen die Ehre vorbehielte." \*)

"Sie fragten ihn dann, was ihm zu seinem Unterhalt bleiben würde. Ich antwortete nach bem, was Ew. Libden mir unter dem 24. Brachmonate zu erinnern beliebt hatten, 8000 fl., das ist beisnahe 4000 Studi. Ferners: Ob er sich künftig zu Görz aufhalten würde? Worauf ich sagte, daß mir die Gesinnung Ew. Majestät zwar unbekannt wäre, allein mich däucht, daß dieses Allerhöchstdenselben gleichgültig sehn würde. Ob aber die Auständigkeit des Herrn Erzsbischofes nicht selbst bringe, wenigstens die ersten Monate dort entsfernt zu sehn, würde er selbst beurtheilen. Nachdem der Pabst sich mit dem Erzbischof über seine Diöcese, seine Einkünste und gleichgültige Dinge unterhalten hatte, entließen Sie ihn mit der ihm wahrscheinslich nicht sehr angenehmen Versicherung, daß dieses Geschäft in seiner Ordnung würde eingeleitet werden."

"Nachdem er abgetreten, sagten Sie mir, daß, wenn er sich entschuldiget hätte, sein Bisthum zu resigniren, weil er keine kano-

<sup>\*)</sup> Herzan ließ den Grafen Edling nicht allein mit dem Pabste spreschen — das geschah offenbar im Auftrage des Fürsten Kaunitz. Der Erzbischof von Görz hätte dem Pabste Eröffnungen machen können, welche der Staatsstanzlei in Wien und dem Minister Perzan gleich unlieb gewesen wären. Die ganze Behandlung des armen Erzbischofs charakterisirt die Zeit und die Leute; so etwas wäre heut zu Tage nicht leicht mehr möglich.

tönnte, und sich in Demuth und Berehrung allem dem, was man mit ihm vornehmen würde, unterziehen wollte, so würden Sie, da er kein Berbrechen begangen, nicht im Stande gewesen sehn, in diese Resignation einzuwilligen, nach eingelegter Entsagung aber mußte er sich dieß gefallen lassen."

"Ich bestätigte Sr. Heiligkeit in diesem und wiederholte ihm alle die Beweggründe zur Annahme dieser Resignation, die ich Höchstelben zween Tage zuvor durch Ihren Herrn Auditor Prälat Camepanelli hatte beibringen lassen, und erbat Sie, zur Hebung aller ferneren Austände, anstatt des Ausdruckes der kanonischen Resignationseursache sich jenen ex causis nobis notis in der Bulle zu bedienen."

Folgt nun per longum wie Herzan dem Pabst einen Entwurf zum neuen Bisthum Tarnow sammt der Ernennung vorgebracht habe. "Inzwischen (sagte der Pabst) sollte ich um den erforderlichen Entwurf für dieses Bisthum schreiben."

"Diese willsährige Aeußerung machte, daß ich überflüßig geglaubt habe, das Zwangsmittel einer zu haltenden Provinzialspnode zu erstären, und dieses um so mehr, als (Ew. Libden im Bertrauen zu sagen) der pähstliche Herr Auditor, den ich vorläusig über diese Ansgelegenheit gesprochen, mich ersuchet hat, derlei Bedrohungen mich zu enthalten, auf welches ich ihm geantwortet, daß, da meine Beisungen hiezu ausdrücklich sind, die bezeugende Willfährigkeit des Pahstes allein mir diese bittern Drohungen verschieben machen könnte. Versmuthlich ist jene die Wirkung jetzt gedachter Unterredung gewesen."

"In dieser Meinung befräftiget mich, daß der Pabst das kaisers liche Schreiben zweimal überlesen, und obgleich er dergleichen that, sich nur bei dem ersten Theile desselben aufzuhalten, so scheinet mir doch wahrgenommen zu haben, daß (besonders das zweite Mal) erswähnte Bedrohung der Gegenstand der Ueberlesung gewesen sep."

"Inzwischen habe ich bennoch nicht unterlassen, die Abschrift dieses kaiserlichen Schreibens gedachten Herrn Auditor und den ans deren gutgesinnten (!) Prälaten lesen zu lassen, und habe allen Grund zu glauben, daß sie den besten Gebrauch hievon machen."

"Bevor ich abgetreten, fragte ich Se. Heiligkeit, was ich von Ihrer zu geben beliebenden Antwort auf den kaiserlichen Brief zu schreiben hatte? Sie sagten: Ihnen scheine, dieser ware eine Gattung Ernennungsschreiben, auf welche keine Antwort zu erfolgen pfleget. Da ich erwiederte, daß dieses ein vorläufiges hiezu ware, sagten Sie, Sie würden es also bei seiner Berichtigung beantworten. Diese Antwort, scheinet mir, wird wohl niemals erfolgen, weil der heil. Bater vermeiden wird, die Bedrohung einer zu haltenden Provinzialspnode zu berühren."

"Ich schmeichle mir, Ew. Libden werden gutheißen, daß, da scheine erlanget zu haben, was ich angesuchet, ich diese Drohung für den Fall eines nicht zu erwartenden neuen Anstandes zurückbehalten habe. Sollte jedoch Dieselben das Gegentheil urtheilen, so werde es unverzüglich erfüllen."

28. Heumonat 1784. "Der Herr Prälat Campanelli hat mir letthin im Vertrauen gesagt, daß er mit dem Herrn Erzbischof von Görz gesprochen und ihm klar gesagt, daß nach der von ihm gesmachten Erklärung sein Erzbisthum zu resigniren, welche von Sr. Heiligkeit und Ihrer des Kaisers Majestät angenommen worden, ihm nichts übrig bleibe, als diese nach der kanonischen Vorschrift zu vollziehen und dessen Gewissenszweisel auf eine eben so geschickte als standhafte Art zu heben sich bestissen, mir weiter in eben diesem Verstrauen gesagt, daß der Herr Erzbischof um ein Gehör angesucht, in welchem Se. Heiligkeit eben diese Sprache führen würde, und endlich mich ersucht, auf die Vollziehung dieser Resignation nicht zu sehr zu dringen, sondern einige Täge vorbeigehen zu lassen. Inzwischen habe ich doch geglaubt, nicht vorübergehen zu lassen, diesen vorgestern zu sagen, daß ich ihm freundschaftlich rathe, sein gegebenes Wort bald zu erfüllen"\*).

"Der Herr Cardinal von Bernis hat die so sehr erwunschene und vergnügliche Nachricht erhalten, daß der König seinem Herrn Neffen die Coadjutorie von Alby bewilliget. Er hat bereits über 30,000 in geistlichen Pfründen, hiemit durch den Zuwachs dieses Erz-

<sup>\*)</sup> Herzan verhinderte es, daß der Erzbischof von Görz mit dem Pabst allein sprechen könne, von vorneherein, und der Erzbischof von Görz war schwach genug, sich bei seiner ersten Audienz für die Begleitung Herzans herzlich und entschieden zu bedanken.

bisthumes, welches eines ber ansehnlichsten und einträglichsten ift, einer ber reichsten Prälaten jenes Königreiches sehn wird." \*)

4. Erntemonat 1784. "Dieser Prälat (der Erzbischof von Sörz), wie man mir sagt, beklaget sich, daß ich auf seine Resignation zu sehr dringe. Ich kann dieses nicht in Abrede stellen, allein von dieser hängt ab die Errichtung und Eintheilung mehrerer Bisthümer, welches unser allergnädigster Herr beschleunigt wissen will. Ich besleißige mich aber, diese Unannehmlichkeit durch hösliche und freundschaftliche Ausdrücke und andere Aufmerksamkeiten zu versüßen."

Herzan forscht den Mailänder Prälaten Caesare della Somaglia, den frommen und kenntnißreichen Mann aus, ob er vom Raiser ein Bisthum im Mailändischen annehme. — "Er erklärte mir ohne Umwege, daß er auf diese Würde nicht gedenke, noch anzunehmen sich entschließen würde, welches die darauf erfolgte Erledizung des Bisthums Plazenza erwiesen." —

14. Aerntemonat 1784. Endlich hat der Erzbischof von Görz auch formaliter vor dem Pabst und pähstlichen Auditor sein Bisthum zur Zufriedenheit Herzans resignirt. Herzan schreibt darüber: "Ob er einen Titulum in partibus ansuchen werde oder nicht, ist mir unbekannt und auch gleichgültig, mir ist genug, daß ich die Zusfriedenheit habe, Ew. Libden die Beendigung dieser Angelegenheit berichten zu können."

### **33**.

Bericht über ein Consistorium. Anstände wegen Linz und St. Pölten. Liste für die Nunziatur in Wien. Vorschlag, ein Odium vom Kaiser wegzunehmen und es der Römischen Curie aufzuladen. Eibels Schrift in Rom. Herzans Ansicht hierüber. Sucht in der Bulle von St. Pölten dem Papst noch einige Macht wegzunehmen. Neue Liste für die Nuntiatur. Borns: Monachologia. Herzan wird von Kaunitz wegen seiner Censur der pähstlichen Bullen belobet; und neunt dafür aus Erkenntlichkeit die Sprache in den Bullen: "hochlautend."

4. Herbstmonat 1784. "Die den 2. bei dem Herrn Cardinal Palavicini, Staats-Sefretär gehabte Versammlung der Herrn Car-

<sup>\*)</sup> Perzan berichtet bas mit einem Wohlgefallen, als ob die Rirche in Frankreich durch diese Rücksicht auf den Neffen, einen blühenden Zustand anzus hoffen gehabt hätte. Dieser Bericht an Kannitz war übrigens nicht ohne gewichtigen

binäle Albani Dekan, Conti, Zelada, Orsini und Negroni ist der Gegenstand der Unterredungen und dieses meines Schreibens. Da das gewöhnliche Segreto del Santo Ussicio hierauf gelegt wurde, so kann ich Ew. Libden nicht unterrichten, von was in gedachter Verssammlung gehandelt worden seh; daß es nicht dem Münzmangel, der Theuerung der Fische und des Fleisches abzuhelsen gewesen sehe, weiß ich zuverläßlich — es scheint, daß da eine Religionsangelegenheit untersucht worden seh. — Wird es mir gelingen, das Wahre hievon zu ersahren, so werde nicht unterlassen, dieses Ew. Libden zu berichten."

- 11. Herbstmonat 1784. Berichtet Herzan, es habe sich in der Versammlung der Cardinäle um eine zu Assissi gedruckte Schmähschrift gegen den Bischof von Pistoja in Toskana und um eine Genugsthuung des Großherzogs von Toskana gehandelt.
- 29. Herbstmonat 1784. "Der resignirte Herr Erzbischof von Görz findet sich, wie ich höre, sehr verlegen, wegen der Ungewißheit seines künftigen Aufenthaltes, und soll entschlossen sehn, mich hierüber zu berathschlagen, ich ersuche daher Ew. Libden, mich von der Gessinnung Sr. des Kaisers Majestät zu belehren."
- 10. Weinmonat 1784. Wegen der neuen Bischöfe zu Linz und St. Pölten gibt es Anstände; der Kaiser hat ihre Ernennung nicht einmal in eigenen Schreiben nach Rom gesendet, sondern ihrer nur in einem Briefe gelegentlich erwähnt, Herzan schreibt, daß die Bischöfe daher im letzten Consistorium nicht vorgetragen wurden: "An meinem Diensteiser hat es nicht gebrochen, diese Austöße zu überswinden, allein es ist zu erwägen, daß wir einen Pabst haben, der durch seine Kenntniß in der Rechtsgelahrtheit den Grund zu seiner Beförderung gelegt hat, welches machet, daß ihm die Aufrechthaltung der Rechtsformalitäten sehr am Herzen lieget."\*)

Grund; das Betteln um den ausständigen Gehalt — und die üblichen unterthänigsten Dankschreiben für denselben, mochten ihn öfter verdrossen haben, warum man ihm aber keine Pfründen statt des Gehaltes gab, das haben wir anderwärts besprochen.

<sup>\*)</sup> Somit prätendirte Herzan: es solle die Ernennung von Bischöfen nicht einmal mehr offiziell und eigens angezeigt werden, sondern der Pabst die Bischöse auf irgend eine beiläufige Erwähnung hin — sogleich gehorsamst prä-

Albano, 20. Weinmonat 1784. Liegt eine Lifte ber 4 von Rom aufgestellten Candidaten zur pabstl. Nunziatur bei, die Migri. Albani, Caprara, Busca, Millo. Der Raiser hatte früher erklärt — es sei ihm jeder Nunzius angenehm, welchen Se. Heil. zu schicken gefällig Herzan berichtet seine Unterredung mit dem Staats= Sefretarius: "Ich fragte Se. Eminenz, welcher von diesen vieren ber Ausgesehene mare? Sie sagten mir, der erste, nämlich der Monfgr. Albani, deffen Geburt und gute Gigenschaften sie mir erhoben. Geift und Wit hat dieser junge Prälat sehr viel, mangelt auch nicht an Renntnissen. Die Verwaltung der Annona, schwache Gesundheit und vielleicht eigene Neigung machen, daß man ihn wenig siehet, wenig= ftens unter dem großen Abel. Er foll ein fehr guter Wirth fenn, er ist höflich, und bezeiget sich gegen mich aufmerksam; er besitzet, wie Ew. Libden befannt ist, eine Abtei im Mailandischen, und hat sich daher als kaiserlicher Unterthan zu betrachten. Ich werde mich bemühen, mir genaue Kenntniß seiner Denkungsart einzuholen, und hiervon Em. Libden Bericht erftatten."

Rom, 30. Oftober 1784. Herzan spricht über einen Vertrag mit Karl VI., daß in Kirchensachen (in Deutschland) geschlossene Verträge von dem heiligen Stuhl bestätiget werden sollen, und knüpft daran die vertrauliche Betrachtung: "Ew. Libden werden noch in frischem Andenken haben, aus welchen politischen Betrachtung en der Herr Churfürst von Mainz nicht hat wollen zur Einziehung der Karthaus und zweier Frauenklöster schreiten ohne vorläusige Einzwilligung Sr. des Kaisers Majestät und des heiligen Stuhls. Mir däuchten diese wohlgegründet, denn hiedurch der kaiserliche Hofnicht nur auf eine doppelte Art, was ihm nicht gefällig, im Reich verhindern, sondern das Gehäßige von sich ablehnen und auf den hiesigen laden kann."\*)

conisiren. Dem Manne, der in seiner Begeisterung für den allerhöchsten Dienst mit dem ganzen Recht aufzuräumen bereit gewesen war, konnte freilich an Rechtsformalitäten nichts gelegen sein.

<sup>\*)</sup> Obiger Rathschlag von einem Manne gemacht, der Cardinal war — ist sehr charatteristisch; daß er ein dem Pabst ausgedrungener Cardinal war, ändert nichts an der Sache — ein Mann von Charatter hätte die Doppelstellung nicht angenommen, oder dieselbe, wenn das Balanciren mit Gewissen und Ehre in Zwietracht getommen — ausgeben müssen. Welche zarte Sorgfalt: "Gehässi-

"Ich vernehme, daß der Monf. Albani vor weniger Zeit keine Neigung gezeigt hat, sich für die Nunziaturen gebrauchen zu lassen."

6. Windmonat 1784. Ueber die neuen Bisthümer Linz und St. Pölten.

"Ich habe die Shre gehabt, Ew. Libden zu unterrichten von der Unzufriedenheit des heil. Vaters mit Ihrem Herrn Nunzius, daß die letzten Prozesse der Herren Bischöfe nicht nach Vorschrift des Consistorialdetrets sind abgefaßt worden, seitdem bin ich in Erfahrung gekommen, daß man diesem Prälaten jene zur Verbesserung zurücksgeschicket hat — ich sehe diesen Prozessen mit großem Verlangen entsgegen. Inzwischen beschäftige ich mich mit der Verminderung der Taxen."

20. Windmonat 1784. "Hier ist das Werken, so der Herr von Eibel über die Ohrenbeichte herausgegeben, vor einigen Tagen censoriret und mit einem früher herausgegebenen verboten worden. Ich habe erwähntes Werken nicht gesehen, allein insgemein und auch von jenen, welche von allen Vorurtheilen entsernt sind, höre ich, daß jenes Sätze enthält, welche anstößig und der römischen Lehre unseres Glaubens entgegen gesetzt sind. Uebrigens macht dieses nicht viel Ausschen, denn in allen Ländern fast alle Jahre Werke herausstommen, welche sodann von dem heil. Stuhl censuriret und verboten werden. Inzwischen ist mir leid, daß es in den gegenwärtigen Umsständen geschehen, und weil es allezeit dem Versasser, den ich als einen gelehrten Mann habe rühmen hören, aber nicht persönlich kenne, muß empfindlich fallen"\*).

ges" "zum Besten des allerhöchsten Dienstes" "dem Römischen Hose" aufzuladen. Run spricht aber Herzan, auch wenn es pure Kirchenangelegenheiten betrifft, immer nur vom "Römischen Hose." Diese Ausdrucksweise auch für kirchliche Angelegenheiten zu gebrauchen, war in Wien erfunden worden, und sollte jede Bergewaltigung beschönigen, indem der "Römische Hos" dem irgend eines Churstürsten gleichgestellt und der Bedeutung des kirchlichen Primates dabei gar nicht erwähnt wurde.

<sup>\*)</sup> Joh. Balentin Eibel, geb. zu Wien 1741, war schon Proses der Gesellschaft Jesu (aber ohne höhere Weihen). Er wurde aus wichtigen Gründen entlassen, noch bevor er die theol. Studien begounen; nun hielt er sich an die Austlärer, wurde ein Schüler des Sonnenfels, endlich Prosessor des Kirchenrechts in Wien und als solcher einer der wüthendsten Kirchenstürmer. Er schrieb folgende Pamphlete: "Was ist der Pabst?" — "Was ist der Bischos?"

- 27. Windmonat 1784. Ueber das Defret zur Errichtung bes Bisthums St. Polten schreibt Herzan (ba ber Pabst noch immer zu viel Rechte in selbem Defret nach Herzaus Meinung beanspruche) Folgendes: "Da mir die Abschrift des Dekrets der Consistorial» Congregation, welche ich Euer Libben mit voriger Post einzusenden die Ehre hatte, bei Ablauf der Post überkommen, so hatte ich, um diese nicht zu versäumen, nicht die Zeit, es zu überlesen. Ich that es aber Nachts, und fand wider alle meine Erwartungen in dem X. Abschnitt den bedenklichen Ausbruck: Placuit insuper Sanctitati Suae ex sua benignitate et ex Indultu Apostolico perpetuo reservare" etc., welcher aus Enge der Zeit der Aufmerts famteit des Herrn Brunati (Defterreichischen Agenten) entflohen ift, ich habe daher ihm diesen erhoben und mitgegeben: auslöschen zu laffen, welches gleich und ohne Auftand auf die Art, wie fie in Beilage zu sehen, erfolget ist. Ich habe erwähntem Herrn Brunati noch einige andere, aber weniger bebenkliche Anmerkungen gemacht, bamit er diese abandern lasse, wenn sie nicht bloße Ausbrücke Styli sind, die auch bei der Errichtung der letten Rirchen in den f. f. Erb= ländern gebraucht worden. Man zweifelt noch immer ob Albani die Nunziatur in Wien annehmen werde; benn er müßte erst die höheren Weihen (vom Subdiakonat au) empfangen, und ist noch nicht sicher, ob er einen Beruf zum Priesterthum habe."
- 4. Christmonat 1784. Der Prälat Albani lehnt entschieden die Runziatur ab. "Seine Eltern, höre ich, finden sich in der tiefssten Bestürzung (sein Ontel war Cardinal-Detan) und in der That ist sehr tranrig, daß eine Wohlthat des Pabstes, durch welche das glänzendste Glück erwähntem Prälaten zuwachsen sollte, ihn in die betrübtesten Umstände versetze. Die Absicht Sr. Heiligkeit war die Allergnädigste, allein wie dieser Prälat in seinem Gewissen glaubt,

<sup>— &</sup>quot;Sieben Rapitel von Klosterleuten." — "Was ist der Ablaß?" — "Die Schädlichkeit der Ohrenbeicht." — Alle diese Hefte verrathen volltommene Feindschaft gegen das positive Christenthum, und eben so viel Unwissenheit. Der damalige Kritiker Oliva nannte Eibel einen "Koloß der Höslichkeit und Gelehrsamkeit" Oliva selbst war aber merkwürdiger Weise gar nicht höslich, und gelehrt wo möglich noch weniger. Das Bedauern Herzans, daß die Berurtheisung von Eibels Schrift dem Versasser, empfindlich fallen muß" ist sehr charakteristisch für Herzan.

die Weisungen dermalen nicht annehmen zu können, so handelt er als ein redlicher Mann und guter Christ: es nicht zu thun, auch mit Nachsetzung seines Glückes. Ob Se. Heiligkeit ihm eine neue Bedenkungsfrist geben wird ober nicht, ist mir unbekannt."

- 8. Christmonat 1784. Albani lehnt entschieden ab (er ist aus fürstlicher Familie, seine Mutter aus dem Hause Cibo). Herzan lobt ihn dem Pahst gegenüber: "Wenn der Prälat Albani in der That zweiselt, aber oder auch nur nicht gewiß ist, das halten zu können, was er seherlich geloben soll, so däucht er mir lobwürdig, eher alle Beförderungen und Vortheile zu opfern, als die Weisungen dermalen anzunehmen."
- 11. Christmonat 1784. Eine neue Lifte von Candidaten für die Wiener Nunziatur: Caprara, Busca, Millo, Lanzellotti. Herzan schreibt über Caprara: "Dieser Prälat wird mir von einer vertrauten wahrhaften und einsichtigen Person, bei welcher ich mich über dessen Charakter belehrt, beschrieben, als ein frommer, gottesfürchtiger und sehr redlicher Mann, dem nicht an Geist, noch weniger an Kenntsnissen mangle, er sehe bescheiden und die gute Einverständniß zu halsten sehr besorgt, wovon er in seiner gegenwärtigen Nunziatur (Schweiz) mehrere Proben gegeben habe. Er befindet sich gegenwärtig in Pisa und hat die Ehre, Sr. des Herrn Erzherzogs Großherzogs Königsliche Hoheit öfters aufzuwarten, welche nach Ihrer bekannten großen Einsicht des erwähnten Prälaten Charakter am gründlichsten beurtheilen könnten."
- 22. Christmonat 1784. "Ich lege Ew. Libden hier bei das Defret der Bücher, welche letztens verboten worden, lediglich, weil es auch begreift das Werkchen des Herrn v. Eibel über die Ohrensbeicht, dann derlei gar oft zum Vorschein kommet." Auf demselben Defret ist auch Born's: Monachologia verurtheilt, freilich unter dem Namen des P. Alohsius Merz, weil Born um einen billigen Witzu machen, den P. Merz, einen sehr gut katholischen und eifrigen Presdiger aus Augsburg als den Verleger auf den Titel drucken ließ.

Es ist hier nöthig, eine biographische und bibliographische Erläuterung zu geben.

Born, geboren 1742 zu Carlsburg in Siebenbürgen, studirte zu Wien bei den Icsuiten Humaniora und Philosophie, 1759 wurde der ausgezeichnete Student in den Orden der Gesellschaft Jesu aufgenommen, welchen er nach 16 Monaten wieder verließ. Er verlegte sich nun auf Naturwissenschaften, besonders auf Mineralogie und Seinen Namen als Schriftsteller im montanistischen Gebiete erwarb sich Born sehr merkwürdiger Weise durch die Herausgabe der von Poda, Professor an der Bergbau-Atademie zu Schemnig in Ungarn verfaßten Beschreibung ber bei den bortigen Bergwerken errichteten Maschinen. Dieser Poda war Priester des Jesuiten ordens - und mit der Arbeit dieses Mannes erscheint Born das erste Mal auf dem Büchermarkt. Später gab er einen Index Fossilium und verschiedene andere Schriften in seinem Fache heraus; wendete sich aber nebenbei der antifirclichen Strömung zu, und wurde noch unter Maria Theresia 1779 Hofrath. Freimaurer war er schon früher. Bei Josephs Regierungsantritt errichtete er sogleich die Loge zur wahren Eintracht; er starb 1791. Unter dem Troß der Pamphletisten mar er der Begabteste, er besaß Wit und Sathre wie kein anderer seiner Zeit, aber auch Bosheit, Berlogenheit und Entstellungskunft wie kein anderer. Das- obenerwähnte Pamphlet führt den sehr chnisch gehaltenen Titel: "Joannis Phisiophili Specimen Monachologiae, methodo Linæana, tabulis tribus æneis illustratum, cum adnexis thesibus e Pansophia P. P. P. Fast, Magistri Chori et Rectoris Ecclesiae Metropolitanae Viennensis ad St. Stephanum quas praeside A. R. P. Capistrano a Mulo S. Antonii lectore Theologiae ordinario, hora IV post prandium in vestibulo Refectorii Conventus defendent P. Tiburtius a vulnere Theresiæ et P. Theodatus a stigmatibus Francisci, fratres Conventualium Minorum. Augustae Vin-Sumptibus P. Aloysii Merz, Concionatoris Ecclesiæ Cathedralis." 4to. Pezzl in: Desterreichischen Biographien IV. Bb. 256. Seite sagt: "In Wien wurde die Schrift öffentlich erlaubt und von Tausenden gelesen: und im deutschen Reiche murde sie in das Deutsche übersett, und in London in ber Driginalsprache gedruckt." In ähnlichem Sinne schrieb Born barnach: Defensio Phisiophili, und: Anatomia Monachi. Born hat aus den Mönchen zuerst das widerlichste und verlogenste Zerrbild geschnitt, und dieses dann gegeißelt. Hören wir nur ein paar Stellen aus der Monachologia.

Er befinirt bas Wort Monachus: "Animal antropomorphum, cucullatum noctu ejulans, sitiens." Ueber ben heil. Dominicus heißt es: "Sequitur Monachus Dominicanus leges Dominici Hispani, qui primus in genus humanum annuente Summo Pontifice igne sæviit, et ne deessent qui rabiem hanc exterminatricem propagarent sæculo 13. ordinem instituit Monachorum igno et ferro doctrinam propagantium."

Die Trinitarier, einer der wohlthätigsten Orden seiner Zeit, werden wegen der Loskaufung der Christensklaven auf eine Weise geslästert und verhöhnt, welche eine sittlich verkommene Natur des Autors offen zur Schau trägt:

"Monachus Trinitarius Carnem humanam appetit, nundinatione hominum occupatus, Europæos spoliat, praedamque piratis Africæ et Asiæ advehit servos emturus."

Wer das Sammeln in Europa, um arme Christenstlaven mit dem gesammelten Gelde loskaufen zu können "Berauben der Europäer", ein "Berlangen nach Menschenstleisch", ein "Zuführen des Raubes an die Afrikanischen und Asiatischen Piraten" nennen kann, mit dem kann sich ein vernünstiger Mensch in keine weitere Erörterung mehr einlassen. Ueber die Stifter des Servitenordens heißt es: "Monachus Servita septem mercatoribus Italis originem debet, inde avaritiæ et usurae studium primum coenobium speciei hujus in suburdio florentino, inde luxuria." Ueber die Trappisten: "Grex Monachorum, quos aut persidus et vesanus amor aut omnium rerum amissio et desperatio recuperandi aut vitæ tædium in coetum unum congregavit." Dem Churmeister Fast bei St. Stephan werden zum Schlusse verschiedene Behauptungen zugeschrieben, die sich aber total entstellt und versbreht erweisen.

Cardinal Migazzi reichte eine Vorstellung an den Kaiser Joseph bezüglich dieses Pamphletes ein, die sehr würdig gehalten ist und den Kaiser auf die Lügen, Verläumdungen und Folgen dieser öffentlich verbreiteten Schrift aufmerksam macht\*). — Die Vorstellung war erfolglos. Das Buch wurde frei verkauft.

<sup>\*) &</sup>quot;Kardinal Migazzi gehorsamste Vorstellung an Se. Röm. t.t. Majestät Joseph II. in Betreff des Buches: Monachologia." In: "Neueste Sammlung

25. Christmonat 1784. "Der Monsignor Caprara, wie ich in diesem Augenblick verständigt werde, hat seine Bestimmung mit Erkenntlichkeit augenommen."

29. Christmonat 1784. "Aus Guer Libben schätzbarsten Schreis ben, unterm 13. d. M., habe mit Vergnügen ersehen, daß die von mir veranlaßten Abanderungen in den zur Ginsicht eingesandten Consistorialdekreten Dero Beifall verdient. — Daß die Sprache in den Bullen hochlautend ift, ift unbeftreitbar. Die mahre Größe eines Christen und um so mehr eines Dieners ber Kirche und ihres sichtbaren Oberhauptes soll freilich in der Demuth bestehen \*), indessen ist bennoch jene dermalen weit mässiger, als sie vormals gewesen, und insbesondere gegen den kaiserlichen Hof, es sepe, weil man selbsten von hier aus die Unanständigkeit davon einsiehet, ober weil man von Seite des Hofs hierauf mehr Acht hat. Uebrigens ist dieß ein Geschäft, welches dem Monsignor Negroni, Konsistorialsekretär, und seinen Untergebenen anvertraut ist. Bon bem begränzten Geiste des Ersten habe ich mehrmahlen Gelegenheit gehabt zu sprechen. Mit Einem Worte, Euer Libben konnen versichert sehn, daß ich wach= jam bin auf alles das, mas den allerhöchsten Dienst betrifft; allein ihre Dunkelheit und daß ich neu bin in der Expeditions-Angelegen= heit, macht, daß meiner Aufmerksamkeit leicht etwas entwischen könnte."

jener Schriften, die von einigen Jahren her über verschiedene wichtigsten Gegenstände zur Steuer der Wahrheit im Drucke erschienen sind (im eilsten Bande). Angeburg beim Oberpostamt und bei Bullmann. 1784."

<sup>\*)</sup> Diese rührende Ermahnung, die Demuth betreffend, hätte sich Herzan wohl vorerst selbst zu Herzen nehmen dürfen; denn auch er war "Diener der Kirche" und wie hochmüthig sprach er mit dem Staatssekretarius als dem Stellsvertreter seines kirchlichen Oberhauptes, nach dem Brief vom 7. Hornung 1781 (Seite 59) und auch bei vielen andern Gelegenheiten.

## 34.

Allerhand Spionagen. Lobt des Kaisers "einsichtsvolle Politik." Lobt die Hofcommission in Wien, daß selbige den pähstlichen Bullen im Interesse der landesherrlichen Gewalt zu Leibe geht. Bewundert den Kaiser. Läßt die Bücher der
Sogretaria del Monte ausspioniren, ob nicht eine Geldsumme zu einer Heiligsprechung aus Galizien dort deponirt sei, welche Summe der Oesterreichische Fiskus heranshaben möchte. Entdeckt die Gelder, welche das Kloster Alt-Sandez
in Rom zur Heiligsprechungsseier einer Nonne angelegt. Schlauer Rath: die
kais. Regierung soll beim Zurückverlangen dieses Geldes von der Heiligsprechung
teine Erwähnung machen.

- 5. Jänner 1785. "Da die Datarie dis übermorgen geschlossen bleibt, so habe nicht vermöget in Geheim jene Kenntnisse noch einzuholen, welche mir erforderlich sind, um Euer Libben meine unsmaßgebliche Meinung auf die Anfrage des Mailander Subernium einzuschicken."
- "Es haben sich ganz unverhofft einige Anstände erreget über das Errichtungsbekret von Linz. Ich habe den Herrn Konsistorial= Sekretarius Prälaten Negroni zu mir berufen, ihm hierüber mit vie= lem Ernst gesprochen, und in meiner Gegenwart die eingeschlichenen Ausbrücke corrigiren lassen; wie verschieden ist dieser von seinem Onkel dem Herrn Cardinal."
- Majestät in dem mit dem Pabst gemachten Vertrag war, wie Euer Libden bekannt ist, das Ernennungsrecht der Bisthümer und anderen Pfründen in der Lombardei für Höchstselbe und ihre durchlauchtigssten Nachfolger auf eine gütliche Art für ewige Zeiten sestzusetzen, und hiedurch allen Weitläusigkeiten und hieraus entspringenden nachstheiligen Folgen für die Religion auf eine standhafte und ruhmvolle Art vorzubeugen, in Bezug aber auf die Aussertigungen und Zahlungssgebühren (über welche ich keine Weisung hatte) handelte sie freigebigst, welches die Einsichtigen und besonders die fremden Minister als einen Zug der einsichtsvollen Politik unseres Monarchen, wie ich in mehseren Schreiben erhoben, ansahen und bewunderten." Des weiteren solgt nun die Stipulation bei den Besetzungen, welche jetzt Destersreich nichts mehr angehen.
- 15. Wintermonat 1785. "Uebrigens ist die Verwahrung, welche erwähnte geistliche Hofcommission (in Wien) bei dem kaiserl.

tönigl. Placito vorschlägt, bas ausgiebigste Mittel gegen alle Ausbrücke, welche immer in ben Bullen vorkommen, und Ihr scheinen ber landesherrlichen Gewalt entgegenzustreiten. Dessen hat sich in einigen Fällen bas Parlament zu Paris bedient, und was ich Euer Libben wiederholt versichern muß, ist, daß man schwerlich eine Bulle sinden wird, mit mehr abgemessenen Ausbrücken, als jene sind, welche auf Verlangen unseres Hoses bermalen ausgesertigt werden, und daß meiner Seits unmöglich mehr Fleiß und Ausmerksamkeit angewendet werden können, als geschiehet. Dieses ist eine Pflicht der Treue, welche die Dankbarkeit und Bewunderung gegen unsern Monarchen mich mit Freuden erfüllen macht. Euer Libben aber sind allzu einssichtig und die geistl. Hoseommission wird es auch an sich erkennen, daß es schwer sehe zu erhalten, daß ein Hos seine Sprache in Allem ändere"\*).

19. Wintermonat 1785. Der Kaiser will keinen Cardinal als Bischof haben. Sylva-wird nun von Herzan als Bischof fürs Mailandische wegen seiner "guten Denkungsart" empfohlen — Raunit soll aber schreiben, ob ihn der Kaiser sicher ernennt, denn in diesem Falle wird er auch nicht in petto Cardinal, um dem Willen des Raisers nachzukommen. Herzan soll auskundschaften, ob aus Polen ein Kapital zur Heiligsprechungsfeper ber sel. Kunigunde nach Rom geschickt worden sei; er berichtet, hie und da gesucht und nichts gefunden zu haben, "denn in den Büchern der Segretaria del Monte, welche ich in Geheim durch eine vertraute Person und die allein dieses vermöget, habe durchsuchen lassen, findet sich kein Capital anliegend zur Heiligsprechung ber sel. Kunigunde." Herzan ließ bei den verschiedenen römischen Cassen nachforschen, weiter berichtet er: "Inzwischen hat diese eigene vertraute Person mir versprochen, unter einem andern Vorwandt die Bücher in der Banco einzusehen, und gerathen, beforget zu fenn, zu entdecken wer diese Belber hier angeleget habe, und wer zu jener Zeit der Postulant erwähnter Heilig= sprechung gewesen sebe. Wenn mir wider mein Hoffen gelänge, eine daraufzweckende Nachricht einzuholen, so werde ich diese dem f. f. Herrn Agenten mittheilen, damit er seinen Auftrag erfüllen könne.

<sup>\*)</sup> Immer der "Hof", nun spricht aber in den Bullen der Pabst als das Oberhaupt der Rirche.

Von der Einsehung der Bücher aber, die unfruchtbar war, und ein sehr gefährliches Freundstück ist, habe ich nicht geglaubt, ihn zuunterrichten, nicht daß ich an seiner Verschwiegenheit zweisle, sondern weil ich versprochen es geheim zu halten, welches aber gegen Ew. Libden nicht statthaben kann."

"Ich lege Ew. Libben hierbei zween Auszüge, welche mir die andere unbäslich gewesene vertraute Person aus den Büchern der Datari geliefert hat, welche einen Bezug haben auf die Anfragen des königl. Governo zu Mailand, wie auch auf einen Brief des Freiherrn von Hompesch."

26. Fänner 1785. "Wider alle Hoffnung ist mir gelungen, die von dem Jungfrauenkloster zu Alt-Sandez hier angelegten Gelder zu entdecken. Ich lege Ew. Libden hier bei die umständlichen Nachrichten, die mir die vertraute Person eben jest mitgetheilt hat."

"Da biese eigenhändig sind, so werden Hochberselbe von Sich Erlaucht einsehen, die Nothwendigkeit, daß diese geheim bleiben, und hievon nur der nöthige Auszug weiter mitgetheilt werde. Die Zinssgelber werden jährlich von dem Angelo Marini wieder neu angesleget, und auf diese Gelber haftet die Verbindlichkeit jährlich 18 Skudi der polnischen Nationalkirche abzureichen. Ein günstiger Umstand der sich bei diesen Gelbern sindet ist, daß die Klostersrauen bei ihrer Anlegung sich vorbehalten haben, die freie Veräußerung des Kapistales und der Zinsgelder ohne Beneplacito Apostolico und Mandato di Giudice, welche bei allen Luoghi di Monte erfordert werden, allein der Monte\*) wird diese Gelber anderen als eben jenen zu zahlen großen Anstand nehmen, und der Umstand, daß sie zu einer Heiligssprechung gewidmet sind, dürste es noch mehr erschweren. Inzwischen Wühe und Zeit solle auch diese heben."

2. Hornung 1785. "Der Herr Bischof von Linz hat bei dem heil. Stuhle angesuchet, daß die Würden und Domherren seines Kapitels sich der Pontificalien (die ersteren) 2c. 2c. bedienen dürfen. Ich sege Ew. Libden die Abschrift der Verleihungsbulle hier bei, welche nach den von mir veransaßten Abänderungen einiger Aussdrücke, mir scheint, daß sie nichts austößiges enthalte."

<sup>\*)</sup> Monte: Leihhaus, Pfandhaus, wo auch Gelber beponirt werben.

23. Hornung 1785. Räth Herzan, wenn die Regierung das Geld für die Heiligsprechung zurückverlangt, daß keine Erwähnung von dieser Heiligsprechung in dem Gesuch zu thun wäre, "denn dieses die Ausfolgung erschweren dürfte."

### 35.

Linz. St. Pölten. Der Pabst in Terracina und Gast bei Cardinal Bernis. Ppern. Ueber die Bulla: Unigenitus ist in den Schulen "ein allgemeines Stillschweigen zu beobachten, um alle Erhitzungen der Beister zu vermeiden." Herzan gebraucht seine gewöhnlichen Redekünste gegen den Pabst, wegen des Bischosseides. Droht mit der künstigen Nichtbestättigungslassung der Bischöse vom heil. Stuhl; schreibt auch dem Fürsten Kannitz der Herr Auditor des Pabstes "sen seicht in der Gottesgelehrtheit." Andienz beim Pabst. Herzans Sophismen, er sagt: "Die Gesinnung des Jansenius habe sch anz aufgehört" n. s. w. Berichtet dem Fürsten Kannitz, daß er Sr. Heiligkeit dem Pabst nicht gedroht habe, weil dieses könnte nur "als ein Schreckbild angesehen werden" und dann vergebens wäre. Lobt den Kaiser beim Pabst als einen "scharssinnigen Monarchen" — was getrensich im Berichte niedergeschrieben wird.

- 29. Hornung 1785. "Eben jetzt erhalte ich die Errichtungssbullen (von Linz und St. Pölten), welche die Ehre habe, Ew. Libden hier beizulegen. Sie sind in der Wesenheit übereinstimmend mit den Defreten, denn sie, wie Dieselbe Ihrem Gebrauch nach einsichtig ermessen haben, abzuändern nicht mehr die Zeit erlaubte. Durch die Verwahrungen bei dem k. k. Placet wird denen darin nicht gut befundenen Ausdrücken leicht fürgesehen werden können."
  - 11. Mai 1785. "Der heil. Vater ist vorgestern Früh um 9 Uhr nach Terracina abgegangen. Sie haben sich zu Albano, bei dem Herrn Cardinal Bernis, welcher den Sommer und Herbst dort zuzubringen pflegt, aufgehalten, um die Chokolade dort zu nehmen, von welcher Ehre Se. Eminenz sehr geschmeichelt ist."
  - 25. Mai 1785. "Der heil. Bater ist im besten Wohlseyn, vorsgestern Abends ganz zufrieden über die Austrocknungsarbeit der Pontinischen Pfützen, von Terracina nach Rom zürückgekommen. Unterwegs hat er abermals den Cardinal Bernis mit seinem Besuch in dessen Bisthum Albano beehrt, wo ihm mit Erfrischungen aufgewartet wurde."

18. Juni 1785. "Vorgestern Früh hat mir der k. k. Agent gemeldet, daß der Proceß für den neu ernannten Bischof von Dpern angekommen seh. Kurz barauf ist ber Herr Prälat Campanelli auf Befehl des Pabstes zu mir gekommen, um mir bessen Befremdung und Bestürzung barüber zu erkennen zu geben, daß oberwähnter Herr Bischof das bisher gewöhnliche Formulare, welches alle Bischöfe auch unter Ihrer Majestäts Regierung ohne Austand beschworen, von dem Niederländischen Gonvernement abzulegen verboten worden sen; es ware um eine Bulla dogmatica zu thun, daß also Se. Beiligkeit ihn in dem bevorstehenden Consistorio nicht vortragen könnten, benn es wäre mir bekannt, daß eines der Gegenstände Ihrer Unterhandlungen mit Ihrer Majestät in Wien die Bulla Unigenitus gewesen sen, daß Höchstgedacht Sc. Majestät ihrer großen Klugheit nach die Triftigkeit ihrer bringenden Vorstellungen eingesehen, und sich erklärt hätten, daß künftighin zwar in ber Schule eine Renntniß von solcher wurde gegeben werden, außer diesem aber, um alle Erhitzungen der Geifter zu vermeiden, ein allgemeines Stillschweigen hierüber beobachtet werden soll."

"Gedachter Herr Auditor erhob, daß es um eine Kirche zu thun sen, in welcher eben die Irrlehre ihren Ursprung genommen hat, beretwillen dieser besondere Eid in den Niederlanden Frankreich, wohin sie sich ausgebreitet hatte, eingeführt werde, und gab mir die besondere Empfindlichkeit Gr. Heiligkeit barüber zu erkennen, daß der von dem Niederländischen Gouvernement ergangene Verbot ausdrücklich auf die Bulla Unigenitus sich beziehe, mithin die Nachgiebigkeit des heil. Stuhles ein Sieg für die Utrechter und Jansenisten wäre: Sie ersuchten mich daher, Sr. k. k. Majestät diese ihre Bestürzung vorzulegen, von deren bekannter Billigkeit sie eine Abanderung hierüber zu erhalten sich sicher schmeichelte. Ich habe hierauf geantwortet, daß mir der Verbot und die hierauf erfolgte Unterlassung bekannt sen, und ich Befehl habe Se. Heiligkeit anzugehen, daß ben herren Bischöfen in den Nieberlanden derlei besonderer Eid nicht mehr vorgelegt werde; diesen hätte ich bisher zu befolgen verschoben, weil ich auch zuversichtlich geglaubt habe, daß man hier Ortes die geschehene Unterlassung mit Stillschweigen übergehen wurde, welches ich meines Erachtens in den

gegenwärtigen Umständen für das angemessenste und dem Ansehen des heiligen Stuhles anständigste ausehe(!): es seh wahr, daß die Bischöfe bisher auch unter des Raisers Regierung solchen Eid abgelegt, allein diese Uebertretung höchst Ihrer Befehle, wäre dem Herrn Bischof von Antwerpen scharf verwiesen worden. Daß man, wenn eine Irrlehre bei einem Volke einschleiche, sich vorzüglich der ächten hierüber bei den Bischösen zu versichern suche, seh billig und in der Kirche üblich, allein die Vorsicht wäre überklüssig, wenn jene aushörte, und zu diesem ware eben das kräftigste, das von dem Raiser hierüber verordnete Stillschweigen."

"In Deutschland hätte Luthers und in Böhmen Huß Rezerei ihren Ursprung genommen, und boch forbere man weder von den Bischöfen des einen noch des anderen Landes einen besonderen Verdam= mungseid ab. Gr. Majestät mare bedacht, eine Gleichheit ber pabstlichen Verfassung in ihren Ländern einzuführen, hiemit auch bei dem Eide ber Bischöfe, welches mich baber glauben machte: daß der an das Niederländische Gouvernement auf die Bulle Unigenitus fallende Verbot ein Migverständniß und überhaupt von der Weglassung des Formulare zu verstehen sety. Diese Absicht Sr. Majestät, eine Gleichheit des Eides bei allen Bischöfen ihrer Monarchie zu erhalten, schließe ben Sieg erhitzter Gemüther bei Jansenius Lehre ganz aus, welches Sr. Heiligkeit besorgte, wenn sie von dem bisher gewöhnlichen besonderen Eide der Niederländischen Bischöfe abstünden. Aus diesem allen würde Sc. Heiligkeit leicht einsehen, wie wenige Hoffnung sen, daß des Raisers Majestät von ihrem Entschluße abweichen werde, ich würde aber von allen diesem, mas Höchstselbe mir eröffnen lassen, Höchstgebachte Se. Majestät zu unterrichten nicht ermangeln. Nach diesem habe ich bem Herrn Anditor als einen Ausweg freundschaftlich beigebracht: der Pabst soll den Herrn Erzbischof von Ppern, von bessen reiner Lehre er überzeugt ware, in dem Consistorium vortragen, und sodann, wenn er es dens noch nöthig glaubte, die erforderlichen Schritte hierüber für das künftige durch seinen Nunzius machen lassen: Dieser fragte mich, ob man in diesem Falle beisetzen könnte, daß der Bischof diesen Eid bei seiner Besitznehmung ablege, worauf ich erwiederte, daß, wenn bieses geschehe, man die Bullen zurückschiden murbe. (!) 3ch habe

sodann den Herrn Pralaten Campanelli nach Ew. Libben Auftrag bie Beschäftigung bes Nieberlandischen Gouvernements, im Bertrauen eröffnet, in Betreff ber Taxenverminderung, wo nicht gar Ausweichung der Bestätigung der Bischöfe von bem beiligen Stuhl und hierüber die Betrachtungen gemacht, welche die Wichtigfeit des Gegenstandes und dem Dienst unseres gnädigsten Herrn angemessen waren, endlich habe ich um Gehör angesucht, wo ich Se. Heiligkeit mit allem Nachdrucke hierüber sprechen und sodann Ew. Libben ben schuldigen Bericht hierüber erstatten werbe. Ein in dieser Anliegenheit für mich nicht günstiger Umstand ist, daß der Herr Auditor, welcher in den Rechten zwar große Kenntnisse hat, seicht in der Gottesgelehrtheit sen, daher ich mir, so gut gesinnt er auch ist, wenig vortheithaftes von ihm versprechen kann, denn diese Renntniß von sich selbst und seine Frömmigkeit mache, daß er zwar getreulich dem heiligen Bater das, was ich ihm gesagt habe, hinter= bringen, aber sich nie getrauen wird, in die Sache weiter einzugehen. Mich würde es nicht wundern, wenn der Pabst selbst hierüber an Se. Majestät schriebe."

22. Juni 1785. "In der vorgestern gehabten Audienz habe ich bei Sr. Heiligkeit angesucht, daß die Kirche von Ppern in dem bevorstehenden Consistorium vorgetragen und daß den neu ernannten Herren Bischöfen der Niederlande ins fünftige keine besondere Eideszformel mehr vorgelegt werde: das erste gründete ich auf das beste der Religion, welches fordere, daß die Kirchen nicht lange ohne Hirten verbleiben, das andere auf das Beispiel der übrigen Bischöfe der Monarchie, unter welchen Se. Majestät eine allgemeine Gleichheit eingeführt wissen wollten."

"Der Pabst sagte mir, daß er niemals einen Anstand nehme, die Bischöse vorzutragen, wovon ich mehrere Beispiele von den kaiserslichen Unterthanen hätte. Der Verschub aber in Betreff des Herrn Bischoses von Ppern komme nicht von ihm, sondern von einer Neuerung, wider einen vor so vielen Jahren und aus dringender Ursache von der Kirche eingeführten Gebrauch. Seine des Kaisers Majestät, deren Scharssinnigkeit Höchstselber erhub, hätten die Tristigsteit der von ihm gemachten mündlichen Vorstellungen gegen Höchst Ihre Verordnungen betreff der Bulle Unigenitus eingesehen, und

von dem hierüber allgemein auferlegten Stillschweigen, die Schule ausgenommen, worin sie wollten, daß der nöthige Begriff von dieser gegeben werde: aus eben jenen Betrachtungen würden Sie mit gleicher Billigkeit die Nothwendigkeit einsehen, daß es in Betreff der Bisschöfe bei dem gewöhnlichen verbleibe: daß die besondere Berssicherung, so der heilige Stuhl von ihrer Gesinnung absordere, eine Privatsache seh, welche eben so wenig wider die Absicht des Kaisers streite, als sie von der größten Wichtigkeit für die Kirche wäre. In den Niederlanden hätten die irrigen Säte Jansenius ihren Ursprung genommen, mithin wäre nothwendig, daß auch dort besondere Vorssorge gebraucht würde."

"Ich stellte vor, daß in den Ländern, wo Huß, Luther und Cals vin's Retzereien ihren Ursprung genommen, die Bischöfe keine hierauf beziehende besondere Eidesformel ablegen, da doch die Gefahr alldort größer zu sehn scheine, maßen die Anhänger dieser Irrsehre mitten unter uns lebten."

"Hierauf widersetzte mir Se. Heiligkeit, die Verschiedenheit der Nationen und Umstände fordere verschiedene Vorsehungen: die alls hier angeführten Retereien wären durch die allgemeinen Kirchenräthe verdammt, die in dem allen Bischöfen gemeinen Eide enthalten sind, in den Niederlanden aber befände sich die Sache in einer ganz versschiedenen Lage."

"Ich erhob, daß die Gährung über die Sätze des Jansenismus aufgehört habe, mithin auch die hierauf gerichtete Vorsicht endigen sollte, und daß die reine Lehre und der Religionseifer des Herrn Grafen von Arberg Sr. Heiligkeit kundig wäre, mithin alle Besorgniß entferne."

"Allein Höchstelber sagte: die Gährung wachse und nehme ab, daß also nothwendig sen, sich auf alle Fälle in Sicherheit zu setzen, und daß die reine Gesinnung des gegenwärtigen Herrn Bischofes nicht hinlänglich wäre, eine Vorsorge auszuschließen, deren einer seiner Nachfolger nöthig haben könnte, und dieses alles wiederholten Sie mir auf meine verschiedenen Vorstellungen und schloßen mit dem, daß sie dem Herrn Cardinal Garampi- aufgetragen haben, die erfors derlichen Gegenvorstellungen hierüber Sr. Majestät zu machen, von deren bekannter Billigkeit Sie sich alles versprechen. Ich begnügte

mich also, Sr. Heiligkeit bei meinem Abtritte zu erbitten, die Wichtigsteit dieser Anliegenheit in reife Erwägung zu ziehen, ohne von üblen Folgen ausdrücklich zu sprechen, weil ich, und auch der Prälat, welchen ich wegen seines Diensteifers Ew. Libben öfters anzupreisen die Geslegenheit hatte und mich in dieser bediene, der Meinung sind, daß dieses könnte als ein Schreckenbild angeschen werden, und vielleicht der Eindruck der von mir dem Monf. Campanelli vertrauslich gemachten Eröffnung entkräftet würde."

"Die Beilegung dieser für den Pabst in mehreren Betrachtungen heiklichen Sache wird um so beschwerlicher, als diese sein Gewissen sehr beängstiget. Eine Erscheinung unsers großen und scharffinnigen Monarchen erwünschte ich sehr in dieser Gelegenheit, sein überwiegens der und zugleich einnehmender Geist würde das bewirken, was andere nur wünschen können, allein dieses sind Wünsche. Ich werde mit einigen Personen von dieser Anliegenheit sprechen, mit welchen sich der heil. Bater hierüber berathschlagen dürfte, und es wird an meinem Diensteiser nicht gebrechen, daß des Kaisers Absicht erfüllet werde."

29. Juni 1785. "Den 27. dieses Monats ist das angekündigte Consistorium gehalten worden. Se. Heil. berufte mich zu sich, bevor Sie die erledigten Kirchen vorzutragen anfingen und sagten mir: Sie wollten nicht übergehen, ehe Sie ihren Staats-Sekretarius öffentlich bekannt machten, diesen mir zu eröffnen, nämlich den Herrn Cardinal Buoncampagni, in welcher Auswahl Sie dem Urtheil Sr. des Kaisers Majestät gefolgt wären, ich habe darauf geantwortet, daß das Urtheil dieses scharssinnigen Monarchen Sr. Heiligkeit sicher hielte, daß diese Auswahl ihrer Erwartung entsprechen werde."

36.

Pacca nach Cöln. Seine Jugend und Carriere. Berdankt sein Glück dem Exiesniten Zaccharia. Herzan kritisirt das Consistorialdekret (aus Rom). Die Errichtung des Bisthums Budweis. Sazzaniga. Ein Handbillet des Kaisers betreffs Migazzi, dieser soll das Bisthum Waiten resigniren. Herzan beim Pabst gegen Migazzi. Herzan schreibt alles nach Wien, auch das, worüber ihm der Pabst aufgetragen: "keinen Gebrauch bavon zu mach en." Ueber des Cardinal Rohan Berhaftnehmung in Paris.

2. Inli 1785. "Ich habe in meinem letzten Schreiben Ew. Libben zu berichten die Ehre gehabt, daß der Herr Pralat Pacca

zum Nunzius in Köln ernannt worden sep. Da es aber zu thun war um einen, der erst vor 6 ober 7 Monaten aus der geiftlichen Atademie gekommen, nur 21 Täge sich in der Prälatur befunden so vermochte ich damals nicht seinen Charakter zu machen. Er ist von guten Abel und sein Oheim ist Komthur des Maltheserordens di giustizia, alle kommen in diesem überein, daß seine Sitten untadelhaft sind, und seine Kenntnisse sein Alter übersteigen, er soll bescheiben sehn und däucht mir furchtsam, allein hievon ist schwer zu urtheilen, da er nicht Zeit gehabt hat, seine Leidenschaften zu entwideln und ein so großes und ungewöhnliches Glück bei der Jugend oft eine unerwartete Beränderung machen kann, er hat sein Glück dem bekannten Exjesuiten Zacharia zu verdanken, welcher seine Sittsamkeit, unermübeten Fleiß und Gelehrsamkeit dem Pabste öftere angerühmet, und da ihm eben jeto ein Werkchen, so in Deutschland herausgekommen, und von den Nunzien handeln soll, zum Uebersetzen und Anmerkungen hierüber zu machen aufgetragen worden, so hat er dieses durch den erwähnten Pralaten, um Gr. Heiligkeit eine Probe von deffen Renntnissen zu geben, vollzogen."

- 6. Juli 1785. Schickt Herzan seine Kritik über das Decreto Consistoriale betreffs der Errichtung des Bisthums Budweis. Es sollen nur ein paar Punkte der Kritik Herzans gebracht werden: "§. IV sinden sich die Worte tribuit atque assignavit: verleihen was ein anderer schenkt, ist freilich lächerlich, allein dieses ist der gewöhnliche Ausdruck bei derlei Errichtungen in allen Ländern, inzwischen werde ich such en einen anderen auszufinden. §. V wird das Wort concessit gebraucht: ich denke über dieses, wie über die oberen, werde aber trachten, daß es weg bleibe."
- 30. Juli 1785. "Der Dominikaner P. Gazzaniga ist hier zum Theologus Cassinatensis erwählet worden." (War lange Zeit Professor an der Wiener Universität.)
- 3. August 1785. Herzan erhält ein kaiserliches Handbillet sammt Instruktionen des Inhaltes, er solle dem Pabste die aufgezwungene Resignation des Cardinal Migazzi auf das Bisthum Waiten mitztheilen. Herzan verspricht, die im Allerhöchsten Handschreiben zu seiner Belehrung mitgetheilten Ursachen auf die ihm möglichste Art zu benützen. "Die Zuneigung aber Sr. Heiligkeit gegen den Herrn

Cardinal Migazzi, welche sich auf die Erkenntlichkeit gründet, läßt leicht die Empfindlichkeit ersehen, so diese Nachricht bei Ihnen erregen wird, gleichwie auch Ihre Antwort, die sich auf das, daß die Administration des Bisthums Waiten ihm auf Ernennung und Ansuchen der höchstseligen Raiserin auf lebenslänglich verliehen worden, gründen wird, das beste mare, wenn ermähnter Herr Cardinal diese freiwillig aufgebe, es sollte boch nicht so viel kosten, eine so schwere Burde niederzulegen. Ew. Libben, denen bekannt ist, daß ich die ersten und besten Erz= und Bisthumer, die weiland die Raiserin Königin mir allermildest zugedacht hatte, in ehrfurchtsvoller Erniberi= gung abgebeten, bevor noch, als ich durch meine Gesundheits-Ge= brechlichkeiten in die Unmöglichkeit, eines zu verwalten, gesetzt worden bin, werden leicht erachten, wie sehr ich von dieser Wahrheit innerst überzeugt bin."

6. August 1785. "Ich habe gestern Früh meinen Auftrag erfüllet, das Gehör war so wie ich es vorgesehen, nur daß Se. pabstliche Beiligkeit mich mit der größten Gelassenheit haben ansreden lassen. Ich benützte die vom Raiser in höchstihrem Handschreiben an Ew. Libden angeführten Gründe, und insbesondere den Umstand, daß der Wienerische Kirchensprengel durch die Abtretung des Herrn Bischofes Fürsten zu Passau zweimal verdoppelt wurde, so wie es auch das Bisthum Waizen in wenigen senn wird, in Betrachtung der vielen Pfarreien, welche Sc. k. k. Majestät allda zum besten ber Religion und behufs des Unterrichtes dort zu errichten entschlossen sind, also daß ein besonders so belebter Herr, wie der Cardinal Migazzi ist, diesen zween Kirchen vorzustehen, nicht wohl vermöchte. Der heil. Bater hat mir hierauf geantwortet: er danke Gr. Majestät für biese freundschaftliche Erinnerung, daß sie die Mehrheit der Pfründen, welche eine Seelsorge vereiniget haben, in ihren Staaten für die Bufunft nicht mehr dulden wollten, wäre den kanonischen Satzungen gemäß, allein nach eben diesem, wie dem Raiser und allen fundig wäre, könnten die Kirchen nicht anders erledigt werden, als durch den Tobesfall bes Bischofs, bessen freiwillige Abtretung mit kanonischen Ursachen, ober aber Entsetzung wegen großen Berbrechen. Der Herr Cardinal habe diese Rirche auf Ernennung und Anempfehlung ber höchst seligen Raiserin von seinem Borfahrer Clemens XIII. erhalten,

und obgleich bei Berleihung einer zweiten Kirche man sich nach altem Herkommen bes Ausbruckes einer Abministration gebrauche, so wäre doch dieser von jenem einer Verleihung in der Wesenheit und seiner Wirkung in nichts verschieden, daher auch bei dieser ohne allen Unterschied das nämliche beobachtet werden, und alles mit den Feierlichkeiten geschehen müsse, welche bei Collation einer Kirche gewöhnlich sind. So viel Ihnen wissend wäre, habe erwähnter Herr Cardinal seine Pflicht rühmlichst erfüllet, und auch von den Einkünsten der Waizner Kirche einen guten Gebrauch gemacht."

Der Pabst erklärte, er könne unter diesen Umständen eine Ernennung für Waizen nicht bestätigen. "Bei dieser Gelegenheit lich er mir seine Empfindlichkeit über das Vorgefallene einsehen, und sagte mir sodann im vertraulichen Reden, und mit dem Beisate, daß ich keinen Gebrauch davon machen solle, daß dieses hier bei in- und ausländischen einen sehr großen Eindruck gemacht habe, welches ihm der Zuneigung und Verehrung wegen, so er gegen den Kaiser habe, weh thue."

- 13. Angust 1785. Berichtet Herzan, daß ce in Rom auch in Zusammenkünften gesagt werde: "der Cardinal Migazzi soll selbst Waizen entsagen, und so den Kaiser in den Stand setzen, einen andern dafür zu ernennen."
- 31. August 1785. "Es macht hier sehr vieles Aufsehen die öffentlich erfolgte Verhaftnehmung des Herrn Cardinal v. Rohan, die dem Herrn Cardinal v. Bernis nur in einer Nachschrift und mit dem Beisatze erinnert worden sehn soll, daß er nächstens das Umsständliche erfahren werde."
- 17. September 1785. "Der Herr Cardinal Bernis hat den Pabst auf Besehl des Königs von dem, was sich mit dem Herrn Cardinal Rohan zugetragen, unterrichtet, mit der Versicherung, daß man die Erhabenheit seiner Würde nicht außer Acht lassen werde, welches man aber hier so wenig für nothwendig halt, daß man vielsmehr der Meinung wäre, daß, wenn das Verbrechen der Nachsahmung der Schrist der Königen und die Entsremdung der 160,000 sich erweise, der Pabst ihn der Cardinalswürde entsetzen soll, die Herr Prinz Rohan auf eine so verabscheuungswürdige Art versprunner. Die theol. Dienerschaft ze.

unehrt hat. Der Herr Graf Vergennes nennt in seiner Depesche diese Angelegenheit une affaire inkernale."

- 24. September 1785. "Der Herr Cardinal Bernis ist gestern gestissen von Albano hieher gekommen, um die von ihm erbetene Audienz zu haben, ihr Gegenstand war die Anliegenheit des Herrn Cardinal von Rohan. Er hat sich hierüber gegen keinen herausgelassen, und nur einem vertrauten Freund gesagt, daß jene ein Seheimniß des Königs und der Königin, und zu erwarten seh, wenn sie diese eröffnen werden: er hätte Se. Heiligkeit ziemlich bezuhigt verlassen."
- 21. September 1785. Cardinal Bernis unterrichtet den Pabst, "daß der Cardinal Rohan das Parlament zu seinem Richter sich gewählt habe."
- 28. September 1785. Berichtet Herzan, der Pabst habe ihm bei einem Consistorium betreffs des Cardinal Rohan gesagt: "daß er in diesen Angelegenheiten nichts vernachlässige, was seine Pflicht fordere, um die Person des Herrn Cardinal Rohan werde er sich aber nie annehmen."
- 12. November 1785. Berichtet Herzan, der König von Frankreich habe in einem Briefe an den Pabst von der großen Unvorsichtigkeit des Cardinals Rohan in der Auswahl seiner Richter
  gesprochen.

#### 37.

Der Pabst soll sich auf eine nicht wohl erwogene Art über die Wiener Reise ausgedrückt haben. Reuer Nunzius für Brüssel. Königin von Sardinien gestorben. Tarnow. Rohan. Die Affaire mit dem Bischof von Laibach beginnt. Er soll die "dunklen Stellen" seines Hirtenbrieses aufklären. Suspension Rohans. Erklärung des Pabstes wegen des Bischofs von Laibach, welchen der Kaiser zum Erzbischof machen will. Der Hirtenbrief von Laibach ist Herzan selbst zu start und er erhebt (gegen Kaunit) bescheidene Bedenken darüber.

28. Dezember 1785. "Da in dem gewöhnlichen Danksagungscompliment, welches der Herr Cardinal Garampi in der Camera
de Paramenti nach empfangenem Cardinalshut erstattet, er die Wiener Reise Se. Heiligkeit berührt, als in welchem er Gelegenheit hatte, deren erhabene Eigenschaften zu bewundern, sollen Hochdieselbe, Art ausgedrücket haben. Meine Gesundheitszustände ließen mir nicht zu, dem Consistorium beizuwohnen, und die Personen, die ich hierüber befraget, haben es mir fast jede auf eine andere Art erzählet, eine Sache die mich aber nicht verwundert, da ein Jeder mit den Umstehenden zu sprechen pflegt, ohne auf derlei Gebrauchscomplimente acht zu geben."

- 18. Fänner 1786. "Der neue Nunzius nach Brüssel bereitet sich zu seiner Abreise, er wird sich zu Siena, seinem Baterland, einen Monat aufhalten, und sodann sich an seine Bestimmung verfügen. Daß jener keine Antwort erhalten auf das Schreiben, welches ich voriges Jahr von ihm einzusenden die Ehre hatte, da dennoch die anderen Herren Nunzien solche erhalten, betrübt ihn um so mehr als er Unterthan des Erzherzoges Großherzoges (von Toskana) ist, und dem kaiserlichen Hause sehre ergeben scheint, und hat mich ersuchet, ob dieses etwa herkomme aus einem freiwilligen Versehen: ich nehme mir daher die Freiheit, Ew. Libben zu ersuchen, mir hierüber zu schreiben, was ich zu seiner Beruhigung zu sagen habe."
- 4. Februar 1786. "Geftern sind die Exequien mit großer Feierlichkeit in der Piemontesischen Nationalkirche für die Königin (von Sardinien) höchsteliger Gedächtniß gehalten worden, mit Einsladung der Cardinäle, Protektoren, des Corps diplomatique und des Adels, welcher auf eine oder auf die andere Art von dem Sarsdinischen Hofe abhängt; die Auszierung der Kirche und des Todtensgerüstes soll prächtig gewesen sehn."
- 8. Februar 1786. Herzan zeigt an, daß man in Rom in der Errichtungsbulle des Tarnower Bisthumes Ausdrücke anführen will, welche die Canonici des unterdrückten Collegiatcapitels von Tarnow ihrer bisherigen Pfründen versichern. "Die Sache in sich ist wahr und billig, allein da sie in dem von mir Ew. Libden eingeschickten Dekret nicht enthalten, so bemühe ich mich, daß dieses wegbleibe."
- 15. Februar 1786. "Kardinal Rohan wird, da er sich das Parlament zu seinem Richter gewählt, und nicht das Cardinals-Collegium, welches sein eigentlicher Richter ist, nach einem Vorschlage einer Congregation der Cardinäle, von allen der Cardinalswürde anklebenden Vorrechten, Rechten, Ehren und insbesondere der voce

activa und passiva auf 6 Monate suspendirt. Die Herren Cardinäle Capi d'ordine werden jenem hievon die Nachricht ertheilen, wo sie sich aber enthalten werden des Titels Eminenz und Cardinal. Dieses ihr Schreiben wird durch den pähstlichen Internunzius zu Paris mit vorläufigem Einverständniß des Hoses in die Bastille überschicket werden. Die von Sr. Heiligkeit gehaltene Anrede soll sehr abgewogen gewesen sehn, und ist mir von den anwesenden Herren Cardinälen sehr belobet worden: sie wird, wie mir der Herr Cardinal = Staats= sekretär gesagt, gedruckt werden, in welchem Falle ich mir vorbehalte, sie Ew. Libben zu übersenden."

"Nichts konnte mir unerwarteter fallen, als das was Ew. Libden mir unter dem 30. v. M. von dem, von dem pähstlichen Runzius überreichten Breve, in betreff des Herrn Bischofs von Laibach zu erinnern belieben \*). Durch ein ehrerbietiges Schreiben dieses Prälaten an Se. Heiligkeit, wodurch die dunklen Stellen des Hirtenbriefes, wovon die Rede ist, ausgeleget und aufgeklärt werden, könnte vielleicht der kürzeste Weg sehn, den Anstand des Pahstes zu heben; inzwischen, da ich den Hirtenbrief nicht gesehen, so kann ich hierüber mit Sicherheit nichts vorschlagen."

- 22. Februar 1786. "Die von dem Pabste und dem heil. Collegium geschöpfte Suspension der Cardinalswürde des Herrn Prinzen von Rohan wird von dem hier sich so zahlreich befindenden französsischen Adel so allgemein belobet, daß ich vermuthe, daß selbe auch dem Hofe gefällig sehn wird."
- 1. März 1786. "Der Herr Cardinal-Staats-Sekretarins hat mir vor zween Tagen gesagt, daß der Pabst ein Breve an Se. des Raisers Majestät geschrieben, um Allerhöchst Ihroselben zu bezeugen seine Bereitwilligkeit, die Kirche zu Laibach nach Ihrem Verlangen zu einem Erzbisthum zu erheben, zugleich aber auch sein Mißvers gnügen zu bezeugen, daß er dieses zu verschieben sich bemüßiget sinde wegen den Irrsähen, welche der Herr Bischof zu Laibach gelehret, damit nicht seine Erhebung zur Erzbischöflichen Würde für jener Gutheißung angeschen würde, daß dieses Breve aber nach dem, was

<sup>\*)</sup> Carl Graf von Herberstein war der 20. Bischof von Laibach; vom Jahre 1772 bis 1787.

ihm der Herr Nunzius (von Wien) geschrieben, schien nicht jenen Eindruck bei unserem Hofe gemacht zu haben, den sich Se. Beiligkeit erwartet, und ersuchte mich, ihm freundschaftlich mitzutheilen, was in diesem Breve man finden könne, das nicht auf die untrüglichste Wahrheit unseres Glaubens sich gründe, und was nicht die Verchrung und Zutrauen Gr. Heiligkeit gegen des Raisers höchste Person erweise; ich habe barauf geantwortet, daß mir zwar nicht unbekannt sen der Erlaß erwähnten Breve, ich hätte aber dieses, noch den Hirten= brief, welcher dazu Anlaß gegeben, nicht gelesen, noch wären mir die Gesinnungen Gr. Majestät hierüber bermalen bekannt: die Betrach= tung aber, die ich nach dem, was ich von ihnen höre, hierüber machen könne, wäre, daß wenn erwähnter Pralat ungeachtet der Irrsate, die er gelehret, Bischof zu Laibach sein könne, entfremden muß, daß man eine Beschwerniß finde, daß er sein Birtenamt allba in der Eigenschaft eines Erzbischofs ausübe\*). Der Herr Cardinal hat mir hierauf geantwortet, daß die Sanft- und Langmuth allezeit eine Eigenschaft war des heiligen Stuhles — der heilige Vater habe wollen Zeit lassen dem Herrn Bischof zu einer freiwilligen Widerrufung, da aber wir von anderen, die mich besuchten, unterbrochen murben, so kam er gestern wiederum zu mir, zeigte mir das erlassene Breve, und bemerkte, den z. B. da angeführten Lehrsatz, auf welchen sich die Unzufriedenheit des heil. Baters gegen mehrmal gedachten Herrn Bischof gründe: er erhob den großen und sichtbaren Unterschied zwischen einer politischen Toleranz, die Se. kaiserliche Majestät in ihren Erbkönigreichen und Staaten bewilliget haben, wodurch Sie allen Gewissenszwang entfernt wissen wollen, und der Lehre erwähnten Herrn Bischofs: daß ein jeder das Recht habe, sich einen Glauben zu wählen, welchen er will; so offen= bar ketzerisch ist, denn ein Grundsatz unseres Glaubens ist, daß wir die von Gott une zuvor verheißenen Lehren der Gerechtigkeit hören und seinen Geboten gehorchen muffen, und hierin folgen der Rirche, die er une als eine unfehlbare Führerin, und als eine Saule und Grundfeste der Wahrheit gegeben hat: er führte mir hier an die

1

<sup>\*)</sup> Auffallender Weise hat in ähnlichen Fällen Herzan nie die Atten des bezüglichen Falles gelesen — denn würde er zugegeben haben, daß er den Hirtenbrief tenne, so wäre es ihm schwer geworden, seine Sophismen anzubringen.

Stellen aus der Schrift, den Kirchenräthen und den Vätern, welche diese Wahrheit erweisen, und beschloß mit dem, daß der Pahst nichts mehr wünsche, als daß ihn erwähnter Prälat in Stand setze, ihn zu einem Erzbischof erheben zu können, ohne daß er wider das ihm anvertraute Pfand des Glaubens und die Pflichten seines obersten Hirtenamts handle, dessen Aufrechthaltung Se. Majestät und die ganze Welt billig sinden müsse, daß er alles nachsetze. Ich habe wiederholt, daß ich den Hirtenbrief nicht gesehen, daß aus der Zusammenhaltung des Inhalts vielleicht diese und die andern da überhaupt angezogenen Stellen eine günstige Auslegung gewins nen könnten, und endlich, daß ich über diese Ansiegenheit noch keine Weisungen habe, hiemit nicht darein eingehen könne."

"Ew. Libben hierüber meine un maßgebliche Meinung zu eröffnen, so muß ich bekennen, daß der Sat, wenn er so wie er angeführt wird, lautet, nicht behauptet werden kann, denn so billig auch sehe, daß aller Gewissenszwang entfernt werde, welcher nur Heuchler und Gottesschänder macht und auch bem Geiste unsere göttlichen Lehrere entgegenstreitet, welcher nicht burch Zwang und Berfolgung, sondern durch Sanftmuth, Unterricht und Auferbauung die irrigen Schafe in den Schooß der Kirche zu führen, uns mit seinem Beispiele gelehret hat, so ist unstreitig, daß nicht unser Sinn, blöber Berstand und das natürliche Licht, sondern die Schrift, Offenbarung und die Kirche uns hierinnen zur unfehlbaren Richtschnur allein- dienen muffen: denn nur Ein seligmachender Glaube ist: diese Wahrheiten betreffen allein das innere unseres Gewissens, in welches unser fromme und einsichtige Monarch einzugehen niemals gedacht, und nichts gemeint hat mit veranordneter Toleranz, die das äußerliche allein be-Mir däucht, daß die ganze Sache leicht könnte auf eine anständige Art beigelegt werden, wenn nämlich der Herr Bischof in einem Hirtenbrief, ber einen andern Gegenstand hatte, diesem seinen Sat jene Erklärung gebe, die keinen Zweifel von ermähnter Bahrheit überlasse, von welcher ich des gewissen Dafürhaltens bin, daß er durchdrungen ist: ich wünsche dieses, weil es dem Ansehen unseres Monarchen und jenem bes Herrn Bischofs, bessen perfoneller Freund ich bin, gemäß ift."

## 38.

Rohan protestirt gegen seine Suspension. Die "hätelige" Angelegenheit von Laibach macht Herzan viel zu schaffen. Der Bischof macht eine Erklärung, die nicht genügt, und Herzan selbst nichtssagend erscheint. Der Kaiser ist über diese Angelegenheit ungeduldig.

- 25. März 1786. "Nach den Nachrichten, die hier von Paris eingetroffen, hat der Hof die von dem Pabsten mit Gutheißung des heil. Collegii verhängte Suspension der Cardinalswürde des Prinzen von Rohan an seinem Plate gefunden und auch keinen Anstand gemacht, daß das Schreiben der Herren Cardinale Capi d'Ordine ihm übergeben werde. In der Stadt aber solle die Meinung hierüber getheilt senn, aus Ursache der von ihm inzwischen eingelegten Protestation und Erklärung, daß er respective vom Pabsten und dem Provinzial-Synobus geurtheilt seyn will. Daß hier die Suspension von der Cardinale= und nicht von der Bischöflichen Würde verhängt wurde, ist, weil in Betreff dieses Se. Heiligkeit auf mein in allerhöchsten Namen freundschaftliches Beibringen sich anheischig gemacht haben, nichts zu veranlassen ohne vorläufig freundschaftlichen Einverständniß Sr. des Raisers Majestät, welches Sie unter einer gleichen Versicherung bem König von Frankreich erflärt haben." \*)
- 8. April 1786. "Wenn die Verantwortung des Herrn Bischofs von Laibach über die Sätze seines Hirtenbrieses vom Jahre 1782, welche in dem pähstlichen Breve berichtet werden, in einer näheren, und den Zweiseln über desselben eigentlichen Sinn genugthuenden Erklärung besteht, wie Ew. Libden ersehen, so zweisle ich nicht, daß die Sache wird beigelegt werden. Ich wünschte aber, daß diese Erklärung mittelst einem ehrerbietigen Schreiben des Herrn Bischoses an den Pahst geschehe, damit die Beantwortung Sr. Heiligkeit ihm zu einer Urkunde diene, wodurch aller Schein des mindesten Verdachtes seiner nicht echten Glaubensgesinnung abgelehnet werde, welches ich wegen seinem Ansehen wünsche. Allein oberwähnte Erklärung müßte deutslich und auf eine verbindliche Art abgefasset sehn."

<sup>\*)</sup> Prinz Rohan war früher französischer Botschafter in Wien, von da kannte ihn der Raiser und mochte deßhalb sich für ihn verwendet haben.

6. Mai 1786. Herzan berichtet, er gehe zur Herstellung seiner Gesundheit nach Palo, "um die Reise in ein Bad zu ersparen, und den allerhöchsten Dienst nicht zu vernachlässigen, denn man von Palo in 4 Stunden in Rom sehn kann"\*).

27. Mai 1786. "Em. Libden schätzbares Schreiben unter dem 11. d. M. ist mir überkommen: ich habe sogleich bei Gr. Heiligkeit durch den Herrn Cardinal=Staate=Sekretarius um Gehör angehalten, in welchem den allerhöchsten Auftrag, welcher, wie Ew. Libden erlaucht einsehen, sehr heiklich ift, mit allem Gifer erfüllen werbe. Wenn der Herr Bischof von Laibach anstatt seiner Erklärungen, die ich nur flüchtig übergangen, und, in hergebrachtem Bertrauen zu fagen, mir fehr bunkel erscheinen, fich begnügt hatte, bem Babsten zuzuschreiben und ihm sein Migvergnügen ausgebrücket, daß durch eine unrichtige Uebersetzung seines Hirtenbriefes einigen Stellen ein ganz von ihm entfernter Sinn zugeeignet worden, welche ihm bei Sr. Heiligkeit den ebenso unerwartet als höchst schmerzlichen Berbacht zugezogen habe, daß einige seiner Sage sich von unserer ächten Glanbenslehre entfernen, und er sich daher verpflichtet finde, Sr. Heiligkeit zu versichern, daß alles, mas er hierin von der Tole= ranz geschrieben, allein die civile und keineswegs die theologische zum Gegenstande gehabt habe: so wäre aller Weitläufigkeit auf eine für den Herrn Bischof anständige Weise vorgebogen, und diese haklige Angelegenheit zur Zufriedenheit unseres Monarchen beigelegt worden. Inzwischen werbe ich nichts unterlassen, was immer zur Bericht= und Beschlennigung dieses Geschäftes beitragen kann, Ew. Libben aber muß ich ersuchen, jenem (dem Bischof von Laibach) aufzutragen, daß er inzwischen den gewöhnlichen Informations = Prozeß verfertigen lasse, denn sonsten nach allen Bemühungen die Errichtung des Erz= bisthums in ein neues Stocken gerathen wird. Jener ist gebräuch= lich bei allen Erhebungen eines Bisthums in ein Erzbisthum, und ob möglich zu hoffen, daß man eine Neuerung und Ausnahme für ermähnten Berrn Bischof machen werde, unterziehe ich Em. Libben Höchsteigener einsichtsvoller Beurtheilung."

<sup>\*)</sup> Bergnügungssüchtig scheint Herzan nicht gewesen zu sein, benn Palo ist ein surchtbar öber, wüster, langweiliger und trauriger Aufenthaltsort.

31. Mai 1786. "Ich habe bem heil. Bater die Rechtfertigung des Herrn Bischofs von Laibach überreichet, und diese mit der dem Gegenstand angemessenen Sprache begleitet. Se. Heiligkeit haben mir gesagt, daß dessen Wichtigkeit (benn es die Religion betrifft) eine reife Erwägung fordere, daß Sie nichts mehr wünschten als alle Hindernisse entfernt zu sehen: diesem Pralaten deutliche Merkmale ihrer Zufriedenheit geben zu können, allein einen zu einer größeren Würde zu erheben, so lange Sie an der Aechte seiner Lehre den geringsten Zweifel haben können, mare ben wesentlichsten Pflichten ihres obersten Hirtenamtes ermangeln. Mir gelunge nicht, daß Sie bas oftensible Schreiben lesten, welches Ew. Libben an mich zu erlassen beliebet, es sep, daß Sie hiedurch, wic Sie mich glauben zu machen suchten, mir eine Probe ihres Zutrauens geben wollten; ober was mehr wahrscheinlich, daß Sie, da ihnen bekannt ift, daß die Depeschen in der Sprache der Landesherren abgefasset zu sehn pflegen, auf den Argwohn gerathen, daß ce ein oftensibles wäre und etwas für Sie unangenehmes enthielte, welches mit Stillschweigen zu übergehen, ihm viel gekostet hatte, ba Sie aber Ihre Lebhaftigkeit kennen, dieses zu vermeiden suchen, und daher seit einiger Zeit nicht leicht die Briefe der Souveraine mehr lesen in Gegenwart der Minister, welche selbe überreichen\*). Ich habe den Herrn Cardinal-Staats-Sekretarins über die eigene Anliegenheit gesprochen und ihm vertraulich obenerwähnte Depesche gezeigt, ber sie mit vielem Bedacht gelesen und mir gesagt, der Pabst wünschte in dieser Gelegenheit wie in allen übrigen dem Raiser zu dienen, allein, da es sich um sein Gewissen zu thun sey, so ware natürlich, daß er die Rechtfertigung bes Herrn Bischofs reiflich überlegen mußte, welches Zeit forderte. So viel ich abnehmen konnte (jedoch kann ich es nicht für gewiß sagen), so dürfte der Pabst erwähnten Herrn Bischof vielleicht selbst zuschreiben und ihm gleichsam den Fingerzeig geben, sich aus dieser häklichen Angelegenheit mit allem Anschen zu ziehen. Ich habe er= wähnte Rechtfertigung überlesen, ich hatte sie gewunschen beutlicher und fürzer, und däucht mir, daß man entgegen wichtige und scharfe Anmertungen machen fönnte."

<sup>\*)</sup> Das war anch sehr vernünftig: hätte sich der Pabst sollen überrumpeln lassen, wie man es früher schon oft genug versucht hatte.

- 10. Juni 1786. "Morgen werden Se. Heiligkeit nach der Kapelle die neue große Glocke für die Peterkirche weihen, wozu das
  heil. Collegium eingeladen worden. Der Herr Cardinal Garampi
  befindet sich sehr gefährlich krank an Seitenstechen, der Mons. Galeppi hat sich daher mit dem pähstlichen Leibarzt de Rossi nach Monte
  Fiascone verfüget, um da allen nöthigen Beistand zu leisten" \*).
- 14. Juni 1786. "Aus Em. Libben schätzbaren Schreiben unter dem 1. d. M. ersehe ich, daß Se. des Kaisers Majestät einige Uns geduld geäußert haben, bald von dem Erfolge der Audienz, welche ich zur Ueberreichung der Verantwortungsschrift des Herrn Bischofs von Laibach zu nehmen hatte, Bericht zu erhalten: Dieser wird bermalen bereits eingetroffen sehn, und Ew. Libben werden ersehen haben, daß meines Ortes ich nicht eilfertiger, als ich gethan, den allerhöchsten Befehl habe befolgen können: benn ben eigenen Tag, wo die Briefe hier eingetroffen, und ich in etlichen Stunden darauf zu Palo erhalten, habe ich um Andienz angesucht und den Vorabend des hiezu bestimmten Tages habe mich anher verfüget. Die Antwort war unentscheidend, wie es zu gewärtigen war und der Herr Cardinal-Staats-Sefretar, dem ich vorgestern die Beschleunigung dieser Angelegenheit empfohlen, hat mir geantwortet, daß Se. Heiligkeit ihm gesagt, daß Se. kais. Majestät, da Sie dem Herrn Bischofe die erforderliche Zeit zu seiner Rechtfertigung überlassen, natürlich finden würden, daß auch Sie sich einige nehme zu beren Untersuchung. Dieses bekräftiget mich in dem Wahne, den ich Em. Libden zu eröffnen die Ehre hatte."

"Bon Neapel soll dem Vernehmen nach ehestens das Ansuchen geschehen, daß allda Vikarien mit den eigenen Fakultäten und Geswalt, welche die Generalen haben, für die Ordensmänner angestellt werden. Der Herr Cardinal Garampi befindet sich besser."

<sup>\*)</sup> Garampi, früher Nunzius am Wiener Hofe, stand später seiner Diöcese Montesiascone vor.

## 39.

Reformen auch von Seite des Hofes in Neapel. Die Angelegenheit Rohan. Herzan sagt: Pius VI. habe eine Begierde "unsers Raisers Thätigkeit nachzusahmen." Laibach. Der Kaiser will: der Pabst soll sich schnell entscheiden. Der Staatssekretarius antwortet: Der Bischof von Laibach habe zu seiner Rechtsertigung 5 Monate gebraucht und sei nicht pressirt worden.

- 15. Juli 1786. "Der zu Neapel in Druck herausgekommene Dispaccio, wodurch alle Abhängigkeit der Ordensmänner von den hiesigen Generalen aufgehoben worden, hat den h. Bater sehr beunruhiget: die Nachricht aber, daß Se. Majestät der König dessen Kundmachung mißbilliget und daß die auf den 9. d. M. über diesen Gegenstand zusammenberusene Giunta abgesagt worden, habe Se. Heiligkeit wiederum beruhiget, denn obgleich dieses nur ein Verschubscherum beruhiget, denn obgleich dieses nur ein Verschubscherunt, und hiemit in der Wesenheit nichts wirket, so wird es dennoch als ein guter Vorbote und Merkmal der guten Neigung zur Beilegung des Mißverständnisses angesehen. Der Herr Cardinal-Staats-Sekretär hat sich bessen auf den guten Glauben des Herrn Marchese Caraccioli versehen."
- 22. Juli 1786. "Dem Herrn Prinzen von Rohan von dem pabstlichen Herrn Internunzius mit vorläufigem Einverständniß des französischen Hofes das Consistorial=Suspensionsdekret durch einen Rurier nach Chaise dieu überschicket worden. Als eine Folge davon hat Herr Prälat Albani mir die vertrauliche Eröffnung gemacht, daß der gedachte Herr Prinz beflissen sen, auf das schleunigste seine Rechtfertigung an den hiesigen Hof zu bringen: und da die warme Jahreszeit nicht zuläßt, daß die Doktoren der Sorbonne, die er zu diesem Ende anher zu senden gesinnet war, vor dem Herbstmonat abgehen könnten, selber, wie ihm bessen Secretarius schreibt, ihn hiezu zu bestimmen entschlossen sen, und mich befragt, ob ich glaubte, daß dem Pabste, dem Raiser und dem Rönig von Frankreich mißfallen könne, wenn er diesen Auftrag annehme. Ich habe hierauf geantwortet, daß mir scheine, "daß Gr. des Raisers Majestät dieses gleichgültig sehn dürfte" — und bem Pabste nicht mißfallen werbe, er sich aber am Hofe zu Versailles der Gutheißung versichern solle."

"Ich glaube nicht umgehen zu sollen, Ew. Libben, diese mir gemachte Eröffnung zu berichten, mit der bringenden Bitte mich zu

belehren, ob die von mir gegebene Antwort Sr. des Kaisers Majestät Gesinnung gemäß sen."

- 5. August 1786. "Der Herr Prälat Albani gewärtiget mit nächsten bas Mandatum Procurae von dem Prinzen Rohan, welcher den Herren Capi d'Ordine auf das ihm zugesertigte Schreiben, wosdurch ihm die Suspension seiner Würde im Namen des Pabstes und des heiligen Stuhles angekündiget wurde, geantwortet. Einer, der diese Antwort gelesen, hat mir gesaget, daß sie sehr wohl und mit der größten Berehrung abgesaßt seh. Daß unter den vielen Unglücken, mit welchen er sich auf einmal überhäuft sehe, ihm keines empfindslicher gewesen wäre, als der Unwille des Pabstes und die Unzuspriedenheit seiner Collegen, welche ihm die Suspension seiner vorzüglichsten und von ihm am meisten geschätzten Würde zugezogen habe. Daß er seiner Pflicht nach, weil er selbst nicht erscheinen kann, ehestens durch einen seiner Bestellten sich rechtsertigen werde, da er aber dieses unterzeichnet mit der Beifügung des Namens: Kardinal, so solle Sr. Heiligkeit sich sehr unzusprieden hierüber bezeuget haben."
- 12. August 1786. "Zu Neapel ist den 5. eine Abtei, welche dem Capitel vom heil. Peter gehört, juris patronatus regii erklärt, und sogleich sequestrirt worden, welches um so viel mehr Aussehen hier verursachet, als man sich dieses nicht gewärtiget hat, da man mitten in der Unterhandlung eines Vertrags stehet."
- 30. August 1786. "Ew. Libben leisten mir Gerechtigkeit, da sie sich versichert zu halten belieben, daß ich nichts unterlasse, um die häkliche Angelegenheit des Herrn Bischofes zu Laibach möglichst zu betreiben."

"Der Herr Cardinalstaatssekretär hat den Pabst erst vor 3 Ta= gen neuerdings daran erinnert, und wird dieses heute wiederholen."

"Die Begierde des Pabstes, seinem Borsahrer Benedikt XIV. unter dessen Diktatur, da er Cameriere segreto war, gestanden, in der Gelehrsamkeit zu gleichen, und unsers Kaisers Thätigkeit nachs zuahmen, machen, daß er alles selbst einsehen und veranlassen, und wie jener über Alles schreiben und der Bäter und anderer Gelehrten Werke nachschlagen will, welches macht, daß ungeachtet er einen großen Theil der Nacht in der Arbeit zubringet, die Anliegenheiten noch sangsamer als unter Benedikt entschieden werden."

"Inzwischen habe ich Ursache zu glauben, daß das Schreiben an Sr. Majestät und den Herrn Bischof von Laibach nicht mehr lange verspätten wird; dieses letztere dürfte voluminös senn, wosern ich es zur Einsicht bekomme, wie mir es der Herr Cardinalstaatssekretär, wenn es ihm möglich sehn wird, versprochen hat, so werde ich Ew. Libden meine unvorgreisliche Meinung hierüber eröffnen."

6. September 1786. "Ich habe dem Herrn Cardinals Staatssetretär von neuem und mit vielem Nachdruck erinnert an die Aeußerung des Pabstes in der Angelegenheit des Bischofes von Laibach: er hat mir hierauf geantwortet, daß gedachter Herr Bischof sünf Monate Zeit zu seiner Rechtfertigung gehabt, hiemit Se. Heiligkeit Sich versehen, daß Ihre Majestät nicht lange scheinen sollten, die drei Monate, die Sie, die mit so vielen anderen Geschäften überhäuft sind, haben verstreichen lassen: gedachter Herr Cardinal versprach mir aber, noch diesen Morgen dem heil. Vater darüber zu sprechen."

Prinz Rohan sendet ein Gesuch ein, daß die zu seiner Rechtfertigung bestimmte Zeit verlängert werde.

- 6. September 1786. Herzan übersendet ein Schreiben des Cardinalstaatssekretärs an ihn (Herzan), in welchem Ersterer erklärt, die Angelegenheit des Bischofes von Laibach sei eine dogmatische, sie erfordere Zeit, doch soll der Kaiser thunlichst bald eine Ant-wort erhalten.
- 12. Dezember 1786. Der Nunzins von Wien urgirt den Cardinalstaatssekretär in Rom, wegen der Angelegenheit des Laibacher Bischofes, man sei in Wien schon ungeduldig.

"Geftern ist hier kund gemacht worden die Censur des Buches: Was ist der Pabst?\*) die ich Ew. Libden hier beizulegen die Ehre habe."

#### **40.**

Rohan vertheidigt sich. Die Suspension über ihn wird aufgehoben. Laibach. Rath Herzans, was der Bischof von Laibach thun soll. Erzbischof Edling von Börz. Auftrag des Raisers an Herzan. Brief des Erzbischofs Edling an den Raiser.

13. Dezember 1786. "Den 12. l. M. ist die Congregation der Herrn Cardinale Capi d'Ordine bei dem Herrn Cardinal Staats=

<sup>\*)</sup> Bon dem icon früher erwähnten Balentin Eybel.

sekretär in der Rohan'schen Angelegenheit gehalten worden, welche künftigen Montag ihre Entscheidung haben wird."

20. Dezember 1786. "Der heil. Vater hat den 18. d. M. Consistorium gehalten, in welchem er dem heil. Collegium vorgetragen, daß aus der dokumentirten Vertheidigungsschrift, welche der Herr Prälat Albani eingereichet, erhelle, daß der Herr Cardinal Rohan, obgleich nicht von dem König, wohl aber von seinen Blutverwandten gezwungen worden, sich das Parlament zum Richter zu erwählen. Daß die von ihnen ihm gemachte Betrachtung, daß jeder andere auf ihm den Verdacht ließe, als wenn er seine Missethat wissend, einen ihm geneigteren Richter gesucht habe, welcher in ber Bestürzung, in welcher er sich befand, und Kurze ber Zeit, in welcher er seine Ent= schließung zu eröffnen hatte, ihn zu dieser Auswahl veranlasset: Daß er inzwischen bis dreimal seine Protestation wider die incompetence der Richter gemacht, und nicht eher, da er von dem Parlamente eingeladen worden, sich bei diesem verantworten wollen, bis diese Protestation protokollirt worden sen. Welche Umstände, die billig eine Erbarmniß erregen, Se. Heiligkeit bewogen hatten, die wider ihn verhängte Suspension aufzuheben. Um jedoch nichts in einer so häklichen Angelegenheit allein zu thun, hierüber die Herren Cardinäle Capi d'Ordine vernommen, welche einstimmig erwähnte Aufhebung eingerathen: Se. Heiligkeit legte baher dieses alles dem heil. Collegium vor, um bessen Meinung hierüber zu verlangen, mit welcher Sie sodann, gedachten Herrn Cardinal in alle Rechte 2c., die der Cardinals= würde ankleben, wieder eingesetget haben."

"Sodann sagte Höchstdieselbe, um diese für den Herrn Cardinal fröhliche Entscheidung noch angenehmer zu machen, wären Sie gesinnt, zu gleicher Zeit ihrem Herrn Neffen, der ihm die Zeichen der Cardinalswürde überbracht, und in welcher Gelegenheit dieser von dem allerchristlichsten Könige nicht nur mit besonderer Aufmerksamkeit aufgenommen, sondern auch mit Zeichen seiner königlichen Großmuth und Freigebigkeit überhäuft worden, zur Cardinalswürde zu erheben, diesem ein Lob beigeleget, und nach gewöhnlicher Maßen eingeholter Meinung der Herren Cardinale dieses bewerkstelliget."

30. Dezember 1786. "Ich ersuche Ew. Libden das hier beisliegende Schreiben Sr. des Kaisers Majestät zu überreichen, ich

erstatte in solchem den Bericht über den Allerhöchsten Auftrag, dessen ich mich nach dem Buchstaben der Allerhöchsten Vorschrift entlediget habe." (Hier ist der Auftrag wegen der Laibacher-Angelegenheit gemeint, wie aus dem folgenden Briefe hervorgeht.)

3. Jänner 1787. "Ich hatte in meinem gehorsamsten Schreiben an Se. des Kaisers Majestat, welches ich für Ew. Libben im vorigen beizulegen die Ehre hatte, berichtet, daß ich vermuthe, daß der Pabst seinem Nunzius den Auftrag mache, Allerhöchstdenselben um eine weitere Frist einiger wenigen Wochen zu ersuchen, in welcher er seine, auf die Kirchenräthe und Bäter gegründete Anmerkungen, die er dem Herrn Bischof von Laibach über seinen Hirtenbrief zu machen entschlossen, Sr. Majestat zur vorläusigen Einsicht einschieden werde: jetzo aber werde ich von einem vertrauten Freunde unterrichtet, daß Se. Heiligsteit dieses unmittelbar durch ein vertrauliches Schreiben an Se. Majestät mit dieser oder künftigen Post selbst bewerkstelligen werden."

"Die Ueberzeugung, in welcher Sie sind, ber Anstößigkeit ber inenthaltenen Gage: die von verschiedenen Orten, wie ich vernehme, Ihnen hierüber zugekommenen Vorstellungen, und die Vermeidung alles Anscheines, als wenn Sie berlei Sätze mittel= oder unmittelbar billigten, einerseits, und die Begierde, wie mir der Herr Cardinal= staatssekretar gesagt, erwähntem Herrn Bischof ben Weg zu bahnen, daß er Sie vermöge, die Absicht des Raisers ehestens erfüllen zu können, find die Absichten höchstderen mühfamen Bearbeitungen, und bestätigen mich in der Meinung, in welcher ich gewesen, — daß der fürzeste, gedeihlichste und vielleicht einzige Weg auf die anständlichste Art für ben Herrn Bischof allen Weitläufigkeiten auszuweichen, gewesen wäre, vielleicht noch sen, den Pabsten nach Erhaltung des Breve, von welchem die Rede ist, in einem höflichen und verehrungsvollen Schreiben zu versichern, daß alles, was er in seinem Hirtenbrief von der Toleranz geschrieben, er von der civilen allein verstanden, und überhaupt seine Unabweichlichkeit von der wahren ächten Lehre versichert, und zu erbitten die Ihnen bevor angemeldeten Sate (bann der von der Toleranz nur ad specimen wie Se. Heiligkeit Sich ausgebrücket, angeführt worben) in dem jenen angemessenen Sinne auszulegen, und allenfalls ber nicht guten Uebersetzung ober ber Dunkelheit seiner Schreibart zuzumessen, mas immer mit jener nicht

vereinbarlich scheinen könnte. Ich unterziehe aber diese meine Meinung Ew. Libden erlauchten Beurtheilung."

- 10. Jänner 1787. "Se. Heiligkeit haben mir gesagt, daß Sie Sr. Majestät geschrieben, um Höchstselber vorstellig zu machen, daß die beschwerliche Arbeit, so Sie unternommen, in betreff des Hirtensbriefes des Herrn Bischofes von Leibach noch einige wenige Wochen fordern, welche Frist Sie sich von allerhöchst Ihrer Freundschaft und Güte versichert halten. Sie setzen hinzu, daß, da Sie Ihre Amtspslicht erfüllen, Sie zugleich dem Herrn Bischof den Weg zu bahnen suchen, damit er Sie in den Stand setze, ihn nach dem Berlangen von des Kaisers Majestät zu einem Erzbischof erheben zu können."
- 17. Jänner 1787. "Den von Sr. Majestät aus selbst eigener Bewegniß erlassenen Allerhöchsten Befehl in Betreff des Herrn Erzsbischofes Grafen von Edling werde ich unverweilt befolgen." \*)
- 20. Fänner 1787. "Ich habe den nämlichen Tag, da mir der Allerhöchste Auftrag in Betreff bes resignirten Herrn Erzbischofes von Görz überkommen, solchen zu befolgen gesucht, da ich ihn aber nicht zu Hause angetroffen, so ist er vorgestern als den darauffolgenden Morgen zu mir gekommen. Er war hierüber sehr betroffen, sinte= malen sein Alter und daß er hier seiner Neigung zum Predigen, Ra= techesiren und Beichthören genüge leisten kann, ihm dieses ungemein schmerzlich machen, welches Alles er Gr. Majestät in Unterthänigkeit vorzustellen und um die Widerrufung Allerhöchst Ihres Befehles anzuflehen sich vorbehielte. Diese seine Bestürzung veranlaßte mich, daß um eine deutliche Antwort zu haben, ihm das Billet, welches bereit hielte, behändigte mit dem Ersuchen, mir hierauf eine Antwort zu geben, welche Em. Libben hier beizulegen die Ehre habe. (Folgt.) Ich glaube nicht übergehen zu sollen, Ew. Libden zu erinnern, daß das gedruckte öffentliche Zeitungsblatt von Benedig, welches nämlichen Morgen hier ausgetheilt worden, diese Abberufung schon enthielte."

<sup>\*)</sup> Der Befehl des Kaisers lautete (wie aus dem folgenden ersichtlich): Der Graf Edling dürfe nicht, wie derselbe es wollte und seinen Wunsch auch ausgesprochen, in Rom verbleiben.

Brief des Erzbischofs Edling von Görz an den Raiser.

"Unterzeichneter hat den 17. currentis durch Allerhöchst Dero bevollmächtigten Minister Herrn Cardinal Herzan Ew. Majestät Befehl erhalten, daß er sich entweder nach Stuhlweißenburg zu seinem dorztigen Benefizium begebe oder wenigstens seinen Wohnsit in einem der k. k. Staaten ohne Weiteres nehmen soll, indem widrigenfalls ihm die Einkünste des gedachten Beneficium gesperrt werden würden. Er unterzieht sich dieser höchsten Verordnung mit demüthigster Erzgebung: Hoffet aber, Ew. Majestät mildestes Herz, welches wünschet alle Unterthanen zu vergnügen, werde es nicht ungnädig aufnehmen, wenn er Allerhöchstselben die unterthänigste Bitte zu Füssen leget, ihm doch die Gnade widersahren zu lassen, daß er seine ohnehin nicht beglückten Lebenstage in Rom mit Genuß des bemeldeten Benefizium endigen möge."

"Seine Beweggründe find:"

"Erster, weil er in einem Alter von 64 Jahren und bei schon abnehmenden Kräften eine so weite und beschwerliche Reise ohne Be= nachtheiligung seiner Gesundheit kaum würde unternehmen können."

"Zweiter, weil er die hiesige lindere Luft und Witterung seinem schwachen Naturell gedeihlicher erfahret."

"Dritter, weil er in Rom nach seinem Verlangen, durch bischöfliche Amtsübungen, als Unterricht und Predigen und Ausspendung der heil. Sakramente nützlich zu sehn, viele Gelegenheit findet."

"Bierter, weil er seine tiefe Erniedrigung mit demüthiger Ersgebung ganz in Stille und Ruhe ertragen, ohne jemals das mindeste zu reden oder zu thun, was Ew. Majestät mißfällig sehn könnte."

"Er wird für diese Allerhöchste Gnade, über die er sich auf dieser Erbe nichts mehr wünschet, Gott vom Herzen für Ew. Majestät glückliche Erhaltung und Regierung beständig bitten."

"Rom, den 23. Jännner 1787."

"Rudolph Jos. Edling, Erzbischof."

24. Fänner 1787. Herzan an Kaunitz. Ueber das nach Laibach bestimmte Schreiben des Pabstes sagt Herzan: "Höchstdieselbe (ber Brunner. Die theol. Dienerschaft zc.

Pabst), wie mir Se. Eminenz (der Staats-Sefretar) versichern, beschäftigen sich mit allem Ernste baran. Da Sie ein großer Nachahmer Benedikt XIV. sind, unter deffen Diktatur lange Jahre gestanden und nicht minder Neigung ale er zum Schreiben haben, so wird dieser Brief wahrscheinlich eine weitläusige dogmatische Schrift senn; welches immer mehr mich wünschen macht, um aller Weitläufig= keit auszuweichen, daß die darauf zu erfolgende Antwort des Herrn Bischofes auf die Art abgefaßet wäre, wie ich aus wahrem Diensteifer Ew. Libben im hergebrachten Bertrauen mehrmal zu bemerken mir die Freiheit genommen, und mir zur Beschleunigung der Sache sowohl, als für das Ansehen des Herrn Bischofes die gedeihlichste und angemessenste scheinet, und dieses um so mehr, als die Absicht des Pabstes ist, erwähnten Herrn Bischof den Fingerzeig zu derlei Ausweichung hiedurch zu geben, und ihn, wie er mir selbst gesagt, in Stand zu setzen, Sr. Majestät willfahren zu können. Da ich Sr. Beiligkeit das verbindliche Compliment im Namen Gr. Majestät über die Erhebung ihres Herrn Neffen zur Cardinalswürde abstatte, werde ich diese Gelegenheit benützen, obenermähnte Erinnerung zu wiederholen. Erwähnter Herr Meffe war sehr geschmeichelt von der gnädigen Antwort des Kaisers, ich habe dieses erwunschen, denn obgleich er bermalen wenig Ginfluß in die Geschäfte hat, so ist doch leicht vorzusehen von der Bartlichkeit, so der Pabst gegen die seinigen hegt, und den vielen Freunden, die er sich erworben, daß er bald einen großen erlangen wird, und hiemit allezeit gut ist, daß erwähnter Herr Cardinal Gr. Majestät ergeben sen."

"Den Herrn Grafen Alberti von Enno, Urneffen des Herrn Carsdinal Migazzi, habe ich auf die kaiserliche Anempfehlungsliste gesetzt, da sich aber die andern, nämlich Herr Joseph von Aierle vom Jahre 1781, Herr Bertolazzi von eben demselben Jahr und Herr Graf Emanuel Thun vom Jahre 1784 auf selber befinden, so erwarte Ew. Libden gefällige Bestimmung, welchen von diesen vieren am ersten im Allerhöchsten Namen auf Trient anzuempfehlen habe."

"Der resignirte Herr Erzbischof von Görz ersuchet mich, Ew. Libden das hier beiliegende Schreiben zu übersenden, welches enthält eine unterthänigste Bittschrift an Se. des Kaisers Majestät, wovon Hochdieselben den Gebrauch zu machen wissen werden, den Sie nach

Ihrer tiefen Einsicht und Erfahrenheit den Umständen angemessen ersachten." \*) (Ift schon Seite 145 gegeben.)

#### 41.

Bestreben dem Bischof von Laibach herauszuhelfen, obwohl dieser seinen Irrthum nicht entschieden eingestehen will. Audienz beim Pabst.

7. Februar 1787. "Ich erhalte eben jeto Em. Libden schätzbares Schreiben unter bem 25. abgewichenen Monats sammt den Abschriften des pähstl. Schreibens und hierauf erfolgten kaiserlichen Antwort unter bem 6. Jänner, welche Em. Libden mir vertraulich mitzutheilen die Güte hatten. Se. Majestät hatten die Gnade mir diese zu meiner Richtschnur zu überschicken, für welche ich Allerhöchste denenselben in dem mit letter Post Em. Libden beigeschlossenen Schreis ben allergehorsamsten Dank gesagt, so wie bas hier beiliegende, welches hochdieselbe ingleichen zu übernehmen ersuche, ben Bericht über die in der vorgestrigen Audienz geschehene Befolgung des allerhoch= sten Auftrage enthält. Em. Libben werben hieraus ersehen die bezeigte Willfährigkeit des Pabstes den Herrn Bischof von Laibach zum Erz= bischof zu erheben, wenn er ihn nur, wie Höchstselber sich ausgebrüs det, durch eine angemessene Erklärung der in seinem Hirtenbrief wider bas Dogma streitenben Sätze hiezu in den Stand setzen wird, welches, wie er mir mehrmalen wiederholet, der Gegenstand seiner muhsamen Bearbeitung wäre, um hiedurch bie Zufriedenheit zu haben, dem Kaiser willfahren zu können. Die Sprache, welche der Pabst hiebei geführet, könnte in der That nicht verehrungsvoller und freundschaftlicher gegen den Raiser gewesen sehn: allein sie war auch nicht minder standhaft, dann es, wie er sagt, das Dogma betrifft, deffen Aufrechterhaltung er alles Andere nachsetzen musse. Ich habe immer mehr Ursache zu glauben, daß die Denunziation dieses Hirtenbriefs

<sup>\*)</sup> Das heißt wohl in der diplomatischen Zeichensprache: der Erzbischof von Görz soll und wird eine abschlägige Antwort auf sein Gesuch bekommen; denn wäre dieser gute Herr in Rom geblieben, und hätte hier gepredigt, Beicht gehört, tatechesirt und seierliche Aemter gehalten, so würde er den zu seiner Resignation vorgebrachten Grund: der Altersschwäche und der Unfähigkeit seine Diöcese zu regieren, gewaltig erschüttert haben, abgesehen davon, daß der tief geträufte Dann — für Herzan teine angenehme Nachbarschaft sein konnte.

(ohne welche dieser dem Pabsten eben so unbekannt als mir geblieben wäre und ohne der man hier niemalen zu einer Untersuchung schreitet) von mehreren ausländischen Bischöfen geschehen seh, ein Umstand, der seinen Eifer um so mehr erwecket\*). Ich habe diesen Hirten= brief nicht gesehen \*\*) und seine Rechtfertigung auch nur flüchtig durchgegangen: allein Ew. Libden im hergebrachten engsten Vertrauen meine Meinung hierüber zu eröffnen, so beuchte mir diese so seichte und dunkel, daß, wie Dieselbe aus meinem damaligen Schreiben werben vernommen haben, ich vorgesehen, daß sie die Entwicklung dieser ohnehin häklichen Angelegenheit noch beschwerlicher machen wird. Das Schreiben des Bischofs an den Pabsten, welches ich gleich Aufangs statt dieser Rechtfertigung erwunschen, und welches, wie mit viel Bergnügen und Erkenntlichkeit ersehe, Em. Libden Beifall verdienet, könnte noch Plat haben, da erwähnter Herr Bischof das Breve erhalten wird, was ihm der Pabst zuschreiben und Gr. Majestät zur vorläufigen Einsicht einsenden dürfte, hiedurch würde auf einmal allen gegenseitigen unangenehmen Weitläufigkeiten vorgebogen - und des allergnädigsten Herrn Absicht schleunigst unsers Raisers Allein die Umftande und der überaus häkliche Gegen= werden. stand fordern, daß dieses Schreiben wohl abgemessen sen. Der Pabst wird das Schreiben mahrscheinlich durch seinen Nunzius Gr. Majestät zufertigen, sollte ich es aber zu sehen bekommen, so werde ich mir die Freiheit nehmen, Ew. Libden vertraulich einen Entwurf derlei Schreibens zu übersenden, Welche sodann beurtheilen werden, ob und

<sup>\*)</sup> Der Hirtenbrief erfuhr öffentliche Widerlegungen in Broschüren und machte viel Aufsehen in Desterreich — die Angabe von ausländischen Bischöfen ist offenbar wieder nur für Kannitz und den Kaiser ein Trost, der zwischen den Zeilen besagen soll: daß in Desterreich gar kein Bischof mehr existire, der es wage, den Pabst auf einen derartigen Hirtenbrief ausmerksam zu machen. Der Hirtenbrief wird in den beigesügten Erläuterungen ähnlicher Briefe des weitern besprochen.

<sup>\*\*)</sup> Schon wieder ein nicht gesehenes Aktenstück, über das doch schon ein Jahr lang verhandelt wurde! Diese fingirte Unwissenheit ist jett schon eine abgebrauchte Kunstregel der Diplomatie. Als Kaiser Nikolaus bei Gregor XVI. denselben Kniff anwenden wollte, und seine Dekrete zur Berfolgung der Katho-liken verläugnete, öffnete der Pabst eine Lade und gab dem Kaiser Kopien seiner Befehle in die Hände zum lesen — worauf der Kaiser zerdonnert den Onirinal verließ, wie es der Cardinal Wiseman in seinen "Erinnerungen an die letzten 4 Päbste" berichtet.

was hievon für ein Gebrauch zum Besten des Allerhöchsten Dienstes könne gemacht werden."

Ein Brief Herzans an den Kaiser. "Allerdurchlauchtigst, Großmächtigst und unüberwindlichster Römischer Kaiser, Allergnädigster Kaiser, König und Herr!"

"Da ich vorgestern zum heil. Bater gekommen, zeigte er mir gleich Ew. Majestät Antwortschreiben, und um mein schwaches Gessicht zu schonen, las er mir dieses vor; da er auf die Worte kam: "Quello che il Cardinal Herzan ha avuto l'onore di rikerire — è persettamente esatto," sagte Er, Er hätte niemals gezweiselt, daß, was ich Ihm in Allerhöchst Ihrem Namen vortrage, genau übereinstimmend seh mit der erhaltenen Weisung. Bei dem unterzeichneten Worte No hielte er inne und sagte: er hätte niemals verweigert den Bischof von Laibach zum Erzbischof zu erheben, und daß die mühsame Arbeit, die Er selbst auf sich genommen, dessen hörtenbrief, der mehrere anstössige Sätze wider das Dogma in sich enthielte, zu untersuchen, ein Beweis wäre, daß er nichts anders suche, als erwähnten Bischof dieses einsehen zu machen, um durch eine erfolgende Erklärung in den Stand gesetzt zu werden, Ew. Majestät auch in dieser Angelegenheit willsahren zu können."

"Ich habe Gr. Heiligkeit einsehen machen, daß die oben angeführten Worte eine Bestättig= und Wiederholung dessen maren, mas ich selber im Allerhöchsten Namen vorzutragen die Ehre hatte, setzte diesem bei Alles das, mas Ew. Majestät mir unter dem 15. Jänner allergnädigst aufzutragen geruhet haben und erhob besonders die Folgen, die diese häkliche Angelegenheit haben könnte. Der Pabst hat mir hierauf geantwortet, daß seine Begierde, Ew. Majestät in allem möglichen zu willfahren und seine Nachgiebigkeit, welche hievon eine Folge mare, kundbar sind, allein diese, wenn es um das Dogma zu thun mare, keinen Plat haben könne, und Em. Majestät würden der Erste senn, der migbilligte, wenn er die Pflich= ten Seines geheiligten Amtes und zwar in dem Wesentlichsten, als die Aufrechthaltung des Dogma wäre, vernachlässigte, und wiederholte mir, daß die Betrachtungen, so Er dem Bischof über seinen hirtens brief zu machen im Begriffe ist, zum Gegenstand haben, ihnen das Thor zu eröffnen zu einer angemessenen Erklärung, wodurch Söchstfelber vermöget werbe, nach Ew. Majestät Gesinnung ihn zum Erzbischof erheben zu können. Er habe keine Abneigung gegen ihn, und
wenn er fähig wäre, eine zu haben, so würde er diese allezeit vers
gessen, wenn es zu thun wäre, Ew. Majestät zu dienen: und die Audienz
endigte sich mit vielen Ausdrücken seiner Freundschaft, Berehrs und
Bewunderung Ew. Majestät. Diese sehr verbindliche zugleich aber
standhafte Antwort bekräftiget mich, daß es das beste wäre, wenn der
Bischof sich so benähme, wie ich Allerhöchstderselben unter dem
27. Jänner in Unterthänigkeit zu berichten mir die Freiheit ges
nommen."

"Der Maler Battoni ist mit Tod abgegangen und hat so viele Schulden hinterlassen: in seiner Erbschaft sollen sich einige Werke von ihm befinden, die vieles Verdienst haben und in diesen Umstänsen vielleicht um einen billigen Preis zu haben wären\*). Der mich zu fortsetzenden allerhöchsten Hulden und Gnaden allerunterthänigst anempsehlend in tiefster Erniedrigung ersterbe Ew. k. k. Apostolischen Majestät allerunterthänigst treu gehorsamster Dieuer"

"Rom, den 7. Februar 1787. Franz Cardinal v. Herzan."

# **42**.

Erzbischof Edling darf durchaus nicht in Rom bleiben. "Herr Göthe" in Rom. Answeisung des Nunzius Zonzadari ans Brüssel. Der Pabst beklagt sich bitter über diese unverdiente (ihm angethane) Verdemüthigung in seinem Nunzius. Bewegung hierüber im Corps diplomatique. Edling verläßt Rom. Prinz Nassau-Saarbrück. Diplomatische Verdrüßlichkeit mit diesem kuriosen Prinzen.

Rom, ben 3. März 1787. Herzan an Kannig.

"Mit gestriger Staffete habe ich Ew. Libden schätzbares Schreis ben unter dem 19. abgehenden Monats erhalten und in dessen Folge

<sup>\*)</sup> Die Ursache obiger Erwähnung vom Tobe Battoni's sanden wir in: Abbe Duval Journal und merkwürdige Anekdoten von der Reise des Herrn Grasen Falkenhayn in Frankreich. Franksurt und Leipzig, Brönner 1777." Dasselbst wird Seite 59 berichtet: Kaiser Joseph habe bei seiner Anwesenheit in Rom den Mahler Battoni besucht und sich darnach von ihm portraitiren lassen. "Dieser Fürst ist in der Mitte des Gemähldes gegen eine Statue, welche Rom vorstellet, angelehnt, geschildert. Er hält die rechte Hand des Großherzogs (Leopold von Toskana seines Bruders) in der seinigen. In der Ferne sieht man die St. Peterskirche und die Engelsburg." Clemens XIV. hat dieses Gemälde für den Batikan copiren lassen.

bie mir aufgetragene allerhöchste Entschließung dem Herrn Erzbischof Grasen von Edling zu wissen gemacht, und ihm untereinstens Ew. Libben an ihn beigeschlossenes Schreiben zustellen lassen. Seine Antwort durch einen Kaplan war, daß er Sr. Majestät höchsten Befehl befolgen werde, sobald es nur seine Gesundheit zulassen wird, denn er wirklich mit einem Ausschlag behaftet ist; überdieß habe er auch einen kranken Bedienten; allein er glaube, daß das eine und das andere ihm eine baldige Abreise gestatten werde, zu welcher er bereits alle nöthigen Vorkehrungen getroffen."

"Herr Göthe hat sich 2 Monate hier aufgehalten: er trachtete unbekannt zu bleiben und änderte deswegen seinen Ramen in jenen Müller, unter welcher Aufschrift auch seine Briefe an ihn gekommen. Er soll wenige Gesellschaften besuchet haben, einige Male war er bei bem jungen Fürsten von Lichtenstein, und mein deutscher Sekretär, welcher in einem Gasthofe mit ihm bekannt geworden \*), sagte mir, daß er vermuthe, seine Absicht sen, eine Reise-Beschreibung zu machen und daß er ihm einige Stucke aus seinem Tagebuche vorgelesen, wo er über die Inquisition, die gegenwärtige Regierung und das große Elend Roms sehr scharfe und bissige Anmerkungen macht. Er wohnte hier bei dem deutschen Maler Tischbein \*\*) und mit eben diesem ist er nach Neapel gereiset. Ich habe meinen Sefretär, auf dessen Rechtschaffenheit ich mich verlassen kann, aufgetragen, daß er bei seiner Zurückfunft, die wahrscheinlich bald erfolgen dürfte, sich mit jenen in einen näheren Umgang setzen soll, um hiedurch im Stande zu sehn, mit Sicherheit ein wachsames Auge auf seine Aufführung und allfällig geheime Absicht tragen zu können, wo sonach Ew. Libden bas, was immer zu meiner Kenntniß gelangen wird, unverweilt zu berichten die Ehre haben werde."

"Ich habe Ew. Libden in meinem vorhergehenden unter dem 28. Hornung geschrieben, daß der Herr Cardinal-Staats-Sekretär mir in vertraulicher Unterredung gesagt, daß er in Betreff der dem Herrn Nunzius zu Brüssel gemachten Bedeutung: sich von dannen in

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich in der Osteria Campanella im Teatro di Marcello nahe der Tiberinsel. Göthe besuchte bekanntlich diesen Weinladen gern; zu seinem Andenken wird er deßhalb auch "Göthekneipe" genannt bis auf den heutigen Tag.

<sup>\*\*)</sup> Starb 1829 zu Gutin 78 Jahre alt. Er porträtirte Göthe in Rom.

acht, binnen 15 Tagen aus den f. f. Niederlanden zu entfernen, ents schlossen ware, Gr. Heiligkeit ein Ministerialisches Memoire, ein Breve ober ein vertrauliches Schreiben an Sr. Majestät vorzus schlagen. Ich habe Grund zu glauben, daß das erstere dem Herrn Nunzius zu Wien aufgetragen worden seh, in welcher Absicht er mahr= scheinlich um Audienz ansuchen wird; ich irrte aber in dem, was ich von der Rechtfertigung des Herrn Nunzius Prälaten Zonzadari angeführt, benn diese nicht hier, sondern bei bem Herrn Grafen von Crumpipen geschehen sehn soll. Der Herr Cardinal=Staate=Setretär findet ihn verantwortlich, weil er keinen Befehl hatte, das bekannte Breve drucken noch minder austheilen zu lassen: glaubt ihn aber unfähig, daß er eine Nebenabsicht, und besonders jene, den Ungehorsam unter den geiftlichen Zöglingen des allgemeinen Priesterhauses zu Löwen zu unterhalten gehabt habe, denn nebst dem, daß der allgemeine Wahn, den man von ihm hier heget, ift, daß er ein guter, frommer Mann sey, ihm nicht unbekannt war, daß der Pabst den Brief des Herrn Cardinal von Frankenberg unter dem 21. Dezember abgelaufenen Jahres, wo selber seiner Klerisei ihren ärgerlich und höchst sträflichen Ungehorsam gegen die landesfürstlichen Berordnungen verweiset, und sie zur schuldigen Unterwerfung ermahnet\*), sehr belobet habe, hiemit, wenn er berlei Abbrude (benn bieses erwähnter Pralat in Abrede stellet) ausgetheilet, wider die Willensmeinung Gr. Heiligkeit gehandelt hätte, in welchem Falle er aber, um so mehr von des Raisers Großmuth einige Nachsicht verdiene, als das Breve, von welchem die Rede ist, bereits in den t. t. Staaten, wenn ich nicht irre, in einem Journal von Luxemburg gebruckt mar. Er findet daher eine große Strenge in der faiserlichen Entschließung, und eine unverdiente Verdemüthigung des Pabstes in seinem Nun=

<sup>\*)</sup> Die angeführte Thatsache verdient besondere Beachtung; denn sie liefert den Beweis, daß eben die Bischöfe von Belgien dis an die äußerste Gränze ihrer Gewissenspslicht hin den Clerus zum Gehorsam gegenüber den Berordnungen des Kaisers ermahnten. Als die Bergewaltigung und das Eingreisen in die Lehre und das Regiment der Kirche von Wien aus immer weiter ging, erhoben die Bischöse ihre Vorstellungen und Verwahrungen dagegen — das war ihre Gewissenspslicht — sie dursten nicht anders handeln. In Wien hatte man sich bedauernswerther Weise über die Macht der Staatsomnipotenz und des Absolutismus der verderblichsten Selbsttäuschung hingegeben.

Berlangen Sr. Majestät die gebührende Genugthnung würde gegeben haben. Uebrigens soll dieser Vorfall, wie ich von einer vertrauten Person vernehme, Höchstselben überaus empfindlich sehn und Ew. Libden werden es der Hätlichkeit des Gegenstandes behmessen, daß ich Selbe von jedem kleinen Umstande, der hievon zur Kenntniß gelanget, zu unterrichten glaube."

"Der Herr Abbe Bourbon ist zu Neapel an den Blattern gesstorben. Der Herr Cardinal Bernis, der ihn sehr lieb hatte, war hierüber so betroffen, daß er gestern keine Besuche annahm."

7. März 1787. "Der Herr Erzbischof Graf von Edling mar gestern bei mir, er bereitet sich vor, ehestens von hier abzugehen."

Die gewaltthätige Fortsendung des Nunzius in Brüssel von Seite des Wiener Hofes hatte im ganzen diplomatischen Corps um so mehr Aufsehen gemacht, um so weniger selbe motivirt gewesen ist. Das bemerkt folgendes Schreiben Herzans an Kaunit:

17. März 1787. "Es hat sich hier das Gerücht ausgebreitet, daß eine Congregation der Herren Cardinale und eine Zusammenstrettung der auswärtigen Herren Minister bei dem Herrn Cardinals Staats-Sekretär in der Angelegenheit des Herrn Nunzius Zonzadari soll gehalten worden sehn, ich bestrebte mich daher, zuverlässige Nachsricht hierüber einzuholen, und fand, daß behdes unbegründet war."

"Das, was indessen von der Sache wahr ist, besteht in dem, daß der Pabst der Meinung war, es seh erforderlich, auch hierorts durch ein ähnliches Billet, wie zu Brüssel von Seite des Gouvernement geschehen, die auswärtigen Minister von diesem Vorfalle zu benachrichtigen, man soll aber Selbem einsehen gemacht haben den unterlaufenden Unterschied, daß erwähnte Mittheilung zu Brüssel an die auswärtigen Minister in der Ordnung gewesen, weil es eines ihrer Mitglieder betroffen und das, was hierseits erforderlich, allein wäre, daß man die Herren Nunzien von dem Vorgefallenen verstäns

<sup>\*)</sup> In den Berichten während der Zeit der belgischen Revolution werden wir finden — wie der Raiser durch Raunitz und Herzan — den Pabst, den Cardinalstaatssekretär und auch den früher davon gejagten Nunzius Zonzadari um Hilfe ansuchten; — die unverdiente Berdemüthigung des Pabstes hatte somit im Verlauf der Geschichte eine glänzende Satisfaktion erhalten.

dige, zur Richtschnur ihrer zu haltenden Sprache, ohne jedoch ihnen aufzutragen, eine Ministerialmittheilung davon zu machen. Dieses alles habe ich von einer vertrauten und wohlunterrichteten Person."

21. März 1787. "Ew. Libben beide schätzbare Schreiben unter bem 8. März sind mir zugleich überkommen. Jenes, welches den Herrn Göthe und einen andern wichtigen Gegenstand betrifft, verschiebe ich auf künftigen Samstag."

"Der resignirte Herr Erzbischof von Görz war heute Früh bei mir, er leidet noch immer an einem Ausschlage, dessen ungeachtet aber gedenket er längstens den 27. l. M. von hier nach der Lomsbardei abzugehen. Er ist noch nicht recht entschieden über den nach der ihm von Sr. Majestät gelassenen Freiheit des von ihm zu wählenden Wohnsitzes, er war ansangs gesinnt, nach Pavia zu gehen, welches ich ihm aber abgerathen wegen der sich da besindenden Universität, ich glaube daher, daß er sich nach Mailand verfügen wird, um unter den Augen des Gouvernement zu sehn, welches ihm Zeugeniß seines Verhaltens und Unterwerfung gegen Se. Masjestät geben könne."

"Sobald mein Augenschmerz es mir nur einiger Magen zuließ, welches einen oder zween Tage nach dem von dem Herrn Prinzen von Nassau=Saarbruck mir gemachtem Besuche war, erstattete ich ihm folden zurück, und ba ich ihn nicht zu Hause angetroffen, wiederholte ich diesen nochmahl, um mich anzuerbieten, ihn den Pabsten vorzus stellen, und da ich ihn den nämlichen Abend bei der Frau Gräfin von Breuner gesehen, befragte ich ihn in deren Gegenwart, jener ihres Herrn Sohnes und Reisegefährten, ob er, ba er in französis schen Diensten stehe, von dem Herrn Cardinal von Bernis (denn ich unterrichtet war, daß er sich an ihn gewendet), oder aber von mir als deutscher Reichsfürst Vergnügen trage, Gr. Heiligkeit vorgestellt zu werden: er hat mir hierauf trocken geantwortet diese Worte: "Es wäre besser als beutscher Prinz," in Folge bessen habe ich um Audienz angehalten, allein der Herr Cardinal-Staats-Sefretär benachrichtigte mich freundschaftlich, daß der Herr Cardinal v. Bernis das nämliche Ansuchen gemacht habe, ich hörte sodann, daß erwähnter Herr Prinz sich in dem Hause der Frau Herzogin von Albanie verlauten lassen, daß er gedachte Se. Eminenz hierum wirklich anergangen habe, welches nämliche mir gestern ber herr Carbinal=Staats= Setretar im gleichen Bertrauen bestättiget, und da man ihm bessen Unanständigkeit, besonders nach der mir gegebenen Antwort einsehen gemacht, so entschuldigte er sich mit dem: daß ich der Meinung sen, daß er nicht könne selig werden. Ich bekenne Ew. Libben, daß mir nichts unerwarteter sehn konnte, als diese lächerliche Ausflucht, die er gründen soll auf das, weil ich ihn nicht zu einer kleinen Mahlzeit gebeten hatte, welche ich bem Herrn Fürsten von Lichtenstein gegeben. Mein Gedanke mar, in Rücksicht Em. Libden mir verehrteften Un= empfehlung, ihm ein großes Diner zu geben, als welches hier für die größte Chrenbezeugung angesehen wird, dieses aber nach Oftern, weil die Fastenzeit mir hiezu nicht anständig scheint, und um Ew. Libben nichts zu verbergen, weil durch Fasten und Fleischspeisen die Unkösten verdoppelt werden, da ohne diesen berlei Mahlzeiten sich allezeit für sich auf seche bie sieben hundert Gulden belaufen. Inzwischen habe ich nicht geglaubt, ein Geschäft hieraus zu machen, übergehe es baher mit. Stillschweigen und schmeichle mir, daß Ew. Libden billigen werden, daß ich ihm nicht die geringste Aufmerksamkeit mehr bezeuge. Der König von Schweben, die englischen Prinzen, jene von Darmstadt und der von Anspach, alle von protestantischer Religion, denen ich die nämliche Aufmerksamkeit bezenget, waren hierüber so zufrieden, daß sie mir von der Zeit in mehreren Gelegenheiten die verbindlichsten Proben ihrer Freundschaft gegeben, ich begreife also nicht, was der Herr Prinz von Nassau forbert, und noch weniger, mas die Verschiedenheit der Religion in dem gemeinschaftlichen Leben und gegenseitig aufmerksamen Betragen zu thun habe\*). Welche meine Denkungsart hierüber sen, ist keinem besser bekannt, als Ew. Libben, benen ich solche mit jener Freimüthigkeit eröffnet, welche bas vollkommen unbeschränkte Bertrauen und die Dankbarkeit für die vielen mir bezeugten Merkmale Ihrer Freundschaft und Büte von mir forbert, und welche eben so unauslöschlich sehn wird, als jene unvergrößernde Hochachtung ift, mit welcher beharre Ew. Libben" -

<sup>\*)</sup> Wenn Herzan über diesen eben so geistreichen als artigen und wohlerzogenen Fürsten keine absonderliche Freude an den Tag legte, so wird ihm das Niemand übel nehmen.

# 43.

Der "Herr Göthe" und was er in Rom thut. Ein Originalbrief von Göthe's Mutter an ihren Sohn in Rom (bisher unbekannt) als Beilage in den Berichten Herzans.

24. März 1787. "Was ich inzwischen von bem Herrn Göthe in Erfahrung gebracht, ist, daß die Briefe, die er an seinen Fürsten geschrieben, unter seiner eigenen Aufschrift waren, nämlich: An Herrn Göthe, geheimer Rath bes Herrn Herzogs von Sachsen Weimar, er hatte auch einen starken Briefwechsel mit verschiedenen Gelehrten, und seiner Mutter in Frankfurt, von welch letterer mein deutscher Sekretarius einen Brief in seine Hände bekommen, und ich hier beilege. Die Ursache, die er angegeben, warum er Niemand wolle vorgestellet, noch in eine Gesellschaft eingeführet werben, ware, weil er keine Garberobe mit sich führe, noch sich eine anschaffen wolle; dann, weil er beschlossen, sich ein Studium aus dem zu machen, was Rom einem Gelehrten, der zugleich so sehr Kunstliebhaber ist, darbietet, und endlich weil er in einem oder längstens zwei Jahren mit seinem Fürsten wieder zu kommen hoffe. Er ließ sich öfter verlauten, daß gedachter Herr Herzog dieses Jahr nach Rom gekommen sehn würde, wenn ihn nicht Umstände baran gehindert hätten, indessen seh ihm dessen Unterbleibung nun aus der Ursache lieb, daß er nun im Stande sehn werde, ihm bei dessen Aufenthalte in Rom den Cicerone zu machen. Sein Umgang hier war fast einzig mit deutschen Rünftlern, in deren Gesellschaft er die hiesigen Sallerien, Antiquitäten und übrigen Merkwürdigkeiten wiederholt und jedesmal mit großer Aufmerksamkeit besah. Er machte die Bekanntschaft bes schon seit einer geraumen Zeit hier anwesenden Berliner Professors Morit, in dessen Gesellschaft er die umliegenden Derter besuchte."

"Der Maler Tischbein hatte ihn bei seinem großen Freund und Gönner, dem Herrn Russischen Rath Reisenstein eingeführt, bei dem er öfters speiste und sehr vertraulich war, und der Antiquarius Hirt, welcher öfters im Hause des jungen Herrn Fürsten Lichtenstein ist, hatte ihn überredet, sich bei diesem, jedoch mit ausdrücklicher Versbietung aller Ettiquette vorstellen zu lassen, wo er dann nachher auch öfters hinkam, zu Mittag speiste, und vom gedachten Herrn Fürsten

in die hiesige Arkadische Bersammlung eingeführt und als Mitglied unter dem Namen Megallio aktlamirt wurde, von welcher Zeit an er sich auch Herr Göthe ober Geheimrath Göthe nennen ließ. Er verfertigte mit eigener Hand mehrere Zeichnungen, arbeitete an einer neuen Ausgabe seiner Werke in 8 Banben, und vollendete sein angefangence Trauerspiel Iphigenia, welches Herr Abbate Tacchi Ajo des jungen Herrn Fürsten von Lichtenstein nun in das Italienische übersetzet, um es auf einem der hiesigen Theater vorstellen zu lassen. Er wird mit Ende dieses Monats, oder Anfang des fünftigen von Neapel zurückerwartet, und sich dann über das Petersfest hier aufhalten, in welcher Zwischenzeit er sehr wünschet, eine Gesellschaft zu finden, mit der er eine zweite Reise nach Neapel, und von da nach Sicilien machen könnte; bann wollte er mit Anfang bes Julius seine Rückreise nach dem Vaterland entweder durch die Schweiz, und sodann nach Frankfurt und Mainz, um seine Mutter und Freunde zu sehen, oder aber wozu er mehr Lust zu haben scheint, über Wien antreten."

Brief der Mutter Göthe's an ihren Sohn Wolfgang in Rom: \*)

"Frankfurt den 17. November 1786. Lieber Sohn. Eine Ersscheinung aus der Unterwelt hätte mich nicht mehr in Verwunderung setzen können, als dein Brief aus Rom. Jubiliren hätte ich vor Freude mögen, daß der Wunsch, der von frühester Irgend an in deiner Secle lag, nun in Erfüllung gegangen ist. Einen Menschen wie du bist, mit deinen Kenntnißen, mit deinem großen Blick vor Alles was gut, groß und schön ist, der so ein Ablerauge hat, muß so eine Reiße auf sein ganzes übriges Leben vergnügt und glücklich machen, und nicht allein dich, sondern alle die das Glück haben in deinem

<sup>\*)</sup> Der von der "Fran Rath" eigenhändig geschriebene Originalbrief liegt noch den Alten bei. Wahrscheinlich meinte Herzan, Kaunitz werde an diesem (politisch ganz unbedeutenden) Briefe eine besondere Freude haben. Nun war aber Kaunitz ein großer Freund der französischen Euchklopedisten; er ließ den Brief der alten "Frau Rath" ruhig bei den Berichten liegen; und das war gut, denn er wäre sonst wahrscheinlich verloren gegangen, jetzt aber fällt die Publikation desselben in eine Zeit, in welcher das Interesse an der Götheliteratur seinen Culsminationspunkt erreicht hat.

Wirkungstreiß zu leben. Ewig werden mir die Worte der seligen Klettenbergern im Gedächtniß bleiben: "wenn bein Wolfgang nach Maint reiset, bringt er mehr Kenntniße mit als andere, die von Paris nach London zurucktommen." Aber sehen hatte ich bich mögen beim ersten Anblide der Peterstirche. Doch, du versprichsts ja, mich in der Rückreiße zu besuchen, da mußt du mir Alles haarklein erzählen. Vor ungefähr 4 Wochen schriebe Fritz von Stein, er wäre beinetwegen in großer Verlegenheit, kein Mensch, selbst ber Hertzog nicht wüßte wo du märest, - jedermann glaubte dich in Böhmen u. s. w. Dein mir so sehr lieber und interessanter Brief vom 4. November kam Mittwochs den 15. ditto Abends um 6 Uhr bei mir an. — Denen Bethmännern habe ich ihren Brief auf so eine brollige Weiße in die Händen gespielt, daß sie gewiß auf mich nicht rathen. Von meinem innern und äußern Befinden folgt hier ein genauer und getreuer Abdruck. Mein Leben flicht still dahin wie ein klarer Bach. Unruhe und Getümmelt war von jeher meine Sache nicht, und ich danke der Vorsehung vor meine Tage. — Tausend würde so ein Leben zu eintönnig vorkommen, mir nicht, so ruhig mein Körpper ist, so thätig ist das was in mir denket, — da kann ich so einen gangen geschlagenen Tag gang allein zubringen, erstaune, daß ce Abend ist, und bin vergnügt wie eine Röttin, und mehr als vergnügt und zufrieden sehn braucht man wohl in dieser Welt nicht. Das neueste von deinen alten Bekannten ist, daß Papa la Roche nicht mehr in Speper ist, sondern sich ein Haus in Offenbach gekauft hat, und sein Leben allda zu beschließen gedenket. Deine übrigen Freunde sind alle noch die sie waren, keiner hat so Rißen= schritte wie du gemacht. Wir waren aber auch immer die Laqueien sagte einmahl der verstorbene Max Mohre: Wenn du herkommst, so müssen diese Menschen-Rinder alle eingeladen und herrlich traktirt werden, Wildprete, Braten, Geflügel wie Sand am Meer, - es foll eben pompos hergehen, lieber Sohn, da fällt mir nun ein unter= thäniger Zweifel ein, ob diefer Brief wohl in beine Bande kommen mögte, ich weiß nicht, wo du in Rom wohnest, du bist halb in conito (wie du schreibest). Wollen das beste hoffen, du wirst doch, ehe du kommst, noch etwas von dir hören lassen, so glaube ich jede Postschäße brächte mir meinen eintig geliebten, - und betrogene Hoffnung ist meine Sache gar nicht. Lebe wohl, Bester. Und gedenke öfters an beine treue Mutter Elisabetha Göthe."

Auf der der Rückseite des Briefes steht "C. Herzan, Rom den 24. 3. Marty 1787."\*)

#### 44.

Der ausgewiesene Runzius Zonzadari. Preußen will ihn gerne ausnehmen. Die Fortschickung des Runzius macht Desterreich Feinde. "Herr Göthe" übt einen Einsluß auf das Wahlgeschäft in Mainz. Ein Prinz von Preußen will Coadjutor von Mainz werden. Herzan vertheidigt dem Pabst gegenüber die Ausweisung des Runzius Zonzadari, die er im Vertrauen Kaunitz gegenüber als einen Fehlgriff bezeichnet. Das Breve an den Bischof von Laibach ist fertig.

24. März 1787. "Ich glaube nicht umgehen zu sollen, Ew. Libben noch in Geheim zu eröffnen, daß leicht möglich mare, daß dem Pabste Wesel oder Cleve zum Wohnsitz des bisherigen Bruffeler Nunzius von Preußen anerboten würde, um sich hiedurch bei selbem zu insinuiren, und sich einen Weg mehr zu bahnen zu Förderung seiner Absichten. Ich gründe bieses auf die gegenwärtige Gesinnung des Berliner Hofes, und daß dem Pabste vor mehreren Monaten, da er mit einer vertrauten Person von der Nichtanerkennung des Kölnischen Nunzius gesprochen, entwischet sehn soll, daß wenn man jenen da nicht haben wolle, sich finde, der ihn gerne annehmen wird, was ich auf Preußen auslege, hiemit in ber Verlegenheit, in welcher sich Se. Heiligkeit finden wegen dem Pralaten Zonzadari und in der Noth= wendigkeit, daß ihr Nunzius wegen der Besorgung der Mission nahe an Holl- oder England residire, es geschehen könnte, daß, ob sie gleich wünschen, wie ich sicher weiß, daß dieser wieder nach Bruffel zurückehre, derlei Anerbieten annehme. Dieses aber, wie Em. Libden ersehen, ist alles meine blosse Vermuthung."

"Erwähnte Zurückschickung des Nunzius\*) (muß ich Ew. Libden in gleichem Vertrauen eröffnen) hat hier einen allgemein nicht güns

<sup>\*)</sup> Die Beilagen zu Berichten wurden nämlich immer mit dem Datum bes Berichtes versehen, daß in der Folge für den Fall, daß sie herausgestreut wurden, man wußte wo man selbe wieder hincinzulegen hat.

<sup>\*)</sup> Antonio Felice Zonzadari war geboren zu Siena 1740, wurde 1785 Annzius in Brüffel, 1802 Cardinal und starb (83 Jahre alt) 1823 als Erzbischof von Siena.

stigen Eindruck gemacht, auch bei jenen die bisher unserm Sofe am meisten zugethan maren, weil man bieses als eine Berachtung gegen ben heil. Stuhl und die Person des Pabstes anfieht: denn man fagt, daß, wenn der Runzius gefehlet, man nur nöthig gehabt hatte, dieses zu erinnern, wo er gewiß gleich ware abgerufen worden, und dieses um so mehr, als er hierin ohne Befehl gehandelt. verläßlich, daß aus einem Berftog des Setretarius von der Cifra, Pralaten Federici dieses Breve dem Runzius von Bruffel nicht zus geschickt worden sen, welches sich entbecket durch die Depesche gedachten Nunzius, unter dem 6. Hornung, wenn ich mich recht entsinne, in welcher er anpreiset die Pünktlichkeit seines Agenten Abate Monaldini, daß er ihm das Breve in dem Augenblick übersendet, als solches hier erschienen, welches er gleich drucken lassen, und großen Beifall gefunden habe; auf welches der Herr Cardinalstaatssekretär ihm geantwortet, daß er mit vielem Vergnügen aus seinem Schreis ben ersehen, daß das Breve so gut aufgenommen worden sen. Der Nunzius zu Warschau, dem dieses wie allen übrigen zugeschickt morben, hat von bem Herrn Cardinalstaatssekretar mehrere Abdrucke aus verlanget, weil ce in Polen so wohl gefalle, worauf selber ihm geantwortet, daß er keine derlei mehr habe, und wenn es gefalle, sie es können drucken lassen. Hier findet es bei den Einsichtigen diesen Beifall nicht und ich glaube, daß der Herr Cardinalstaatssefretär, welches er aber nicht sagen kann, auch dieser Meinung sen. Reichshofräthliche Defret unter dem 27. Hornung, welches hier unverweilt kundbar wurde, hat ebenfalls viel Aufsehen hier erreget. Ew. Libden belieben, dieses, was ich Ihnen im vollkommensten Vertrauen hier berichte, allein meinen Diensteifer, Ergebenheit und Trene gegen Se. Majestät zuzuschreiben, und werden hievon den Ihrer großen Einsicht und Erfahrenheit angemessensten Gebrauch zu machen wissen.

"Die Personen, welche in das von dem Preußischen Hof in Absicht habende Wahlgeschäft zu Mainz einen Einfluß haben dürften,
sind: der Preußische Resident Abate Ciafani, der Mahnzische Advokat Farnia, der bei dem Spanischen Botschafter Grafen Mahoni in Dienst gestandene Abate Sgrilli, dessen sich jetzt erwähnter Kurfürst in etwelchen Fällen bedienet: der Herr Göthe und vielleicht der Herr Marchese Antici, der Preußischer Geheimer Rath ist und ein Theil seiner großen Abtei, die er in Polen hat, sich in jene Staaten erstrecket, hiemit mit diesem Hofe wahrscheinlich in einem geheimen Einverständeniß stehet."

- 28. März 1787. "Das Gerücht von bem Versuche bes Berlinerhofes um die Roadjutorie zu Mannz für einen seiner Prinzen hat sich, wie Ew. Libden vorausgesehen, auch hier verbreitet, ich ersehe aber mit wahrestem Vergnügen aus Deroselben schätzbarem Schreiben unter dem 12. l. M., daß solcher Antrag wenigstens dorten ganz ge= fallen und für bermalen nichts hievon zu beforgen sey. Inzwischen kann ich Ew. Libben nicht verhalten, daß ich dessenungeachtet hierüber nicht gänzlich bernhiget bin, maßen der Umstand, daß dieser Prinz noch nicht die katholische Religion angenommen, und vielleicht auch um den begangenen Fehler, daß diese Sache zu geschwind kundbar worden, zu verbessern, man dem Scheine nach für jett bavon abstehen dürfte. Wenn mahr ist, mas man hier sagt, daß der Herr Kurfürst von Maynz mit einer Wassersucht behaftet sen, so dürfte dieser nicht lange mehr leben (wodurch die Absicht jenes Hofes von sich verschwinde), weil in eine Wahl, wo mehrere Anwerber sich um dieses ansehnliche Erzbisthum hervorthun murben, dem Berlinerhof die Mehrheit der Stimmen zu erhalten, sehr erschwert würde. Hier lauft inzwischen eine andere Neuigkeit, nämlich, daß der König von Preußen gesinnet sey, sich von der Königin seiner Gemalin scheiden zu lassen, und dieses seinem Consistorium eröffnet habe, welches, weil Se. Majestät keine Ursache Ihrer Unzufriedenheit mit der Königinn anführen könnten, erkläret haben soll: daß berlei Chescheidung keinen Plat finden könne, und hievon kein Beispiel sen, auf welches der König widersetet: er würde also bas erste geben und der Dame, mit ber er sich zu verchlichen entschlossen, bereits ben Titel einer Herzogin von Brandenburg beigeleget haben foll."
- 31. Mai 1787. "Der Herr Erzbischof Graf von Edling ist bereits von hier abgereiset."
- 4. April 1787. Herzan erzählt, daß der Pabst in einer Audienz über die Ausweisung des Nunzius in Brüssel sich geäußert habe, "daß da die üble Wirkung des Breve, welches der Nunzius ausgetheilt, etwa gehabt habe, nur zufällig gewesen seh, so müßte

eine berlei Erniedrigung ihm höchlich schmerzlich fallen. "Meine Antswort hierauf war in Gleichförmigkeit mit dem Billet: ich erhob die Umstände, welche Se. Majestät in die Nothwendigkeit versetzet hätten, eine derlei Entschließung zu schöpfen, und bestrebte mich vorzüglich Ihnen einsehen zu machen, daß durch den Nunzius in Wien die Angelegenheit des heiligen Stuhles und des Pabstes für die Niederslanden in aller Betrachtung gedeihlicher als zu Brüssel würden besorget werden."\*)

"Erwähnter Herr Cardinal sagte mir, daß-das Breve an den Herrn Bischof von Laibach endlich ganz fertig seh, der Prälat Stap es ins Reine bringe, und es hiermit nächstens abgehen werde."

#### 45.

Auch der Sekretär des Nunzius wird von Brüssel ausgewiesen. Herzan macht dem Staatssekretär ein verdächtiges Compliment im Namen des Kaisers. Die Rota Romana entscheidet in einem Civilproceß gegen den Pabst. Dalberg. Der Coadjutor von Mainz möchte mehrere Bisthümer. Laibach. In Lemberg wird der Verkaufspreis eines der Propaganda gehörigen Missionshauses von der Desterr. Regierung in Beschlag genommen. Das Geld für eine Heiligsprechung vom Kloster Alt-Sandez. Der Bischof von Laibach stirbt — und der Proces ist aus.

- 11. April 1787. "Der Herr Cardinalstaatssekretär hat mir gestern mit vieler Empfindlichkeit in das Ohr gesagt, das auch der Sekretarius des Mons. Zonzadari Befehl erhalten habe, sich in Zeit von 8 Tagen von Brüssel zu entfernen, die vielen anwesenden Personen aber machten, das er sich hierüber nicht weiter ausbreitete."
- 14. April 1787. "Der Cardinalstaatssekretär berichtet, daß, nachdem auch der Sekretär des Nunzins in Bruffel fortgeschickt worden,

<sup>\*)</sup> Wieder ein Beispiel von einer wunderlichen Logik: der Nunzins in Wien soll die Angelegenheiten des heil. Stuhles in den Niederlanden besser besorgen können als ein Nunzius in den Niederlanden selbst. Nach damaliger Art zu reisen hätte dann jeder Niederländer, der mit dem Nunzius in Wien verkehren wollte, Ein und ein halbes Monat Zeit und viele hundert Gulden opfern müssen. Sicher gehört auch eine eigenthümliche Verblendung dazu mit ähnlichen Kraftsentenzen bewassnet, diplomatische Verhandlungen zu pslegen.

er das Nunziaturarchiv nach S. Trond übertragen werde, und es werde doch keinen Anstand finden, nachdem es dem Bölkerrecht gemäß sey." "Ich habe hierauf geantwortet, daß Se. k. k. Majestät in allen Gelegenheiten, wo es der Aufrechthaltung ihres Ansehens und der Gesetze nicht entgegenlauft, Höchstselber sich ein vorzügliches Bergnügen machen, und machen werden, gegen Sr. Heiligkeit und dem heiligen Stuhle ihre Berehrung und Freundschaft zu bezeugen."

- 13. Juni 1787. "Borgestern ist der berufene Prozeß zwischen Sr. Heiligkeit und dem Mündel Cepri neuerdings in der Rota zum Vortheile des letzteren entschieden worden."\*)
- 4. Juli 1787. "Sobald mir Ew. Libben verehrtes Schreiben unter dem 18. v. M. überkommen, habe ich mir alle mögliche Mühe gegeben, zu erforschen, ob dem Freiherrn von Dalberg das Breve Eligibilitatis bewilliget worden sen, unter den zwo Bedingnissen, daß er sich an den deutschen Fürstenbund halten, und dem Schlusse ber 4 Erzbischöfe in bem Congreße zu Ems nicht beitreten soll. Und nach den Nachrichten, so ich von mehreren Seiten übereinstimmend habe, so war die Antwort Sr. Heiligkeit auf das Ansuchungsschreiben des Herrn Churfürsten um das Breve facultativum zur Wahl eines Coadjutors, daß, obleich Höchstelbe mehrere und große Ursachen haben, mit ihm unzufrieden zu sehn, Sie Ihnen jenes dennoch ohne Verschub bewilligen. Dem Herrn Coadjutor aber ist ausbrücklich anempfohlen worden, nicht beizutreten den Neuerungen der Herren Erzbischöfe, von dem aber, daß er dem Fürstenbunde beitreten solle, ist nicht die mindeste Meldung geschehen. Ich glaube dieses um so gewisser, als mir bekannt ist, die Maxime des Pabsten und des Herrn Staatssekretars in nichts Politisches sich einzumengen. Dieses hat mir ber Berr Cardinalstaatesekretär, bei Gelegenheit des mit bem Herrn Cardinal v. Rohan Vorgefallenen in mehreren vertraulichen Unterredungen gesagt, und auch jungstens erft wiederholt, mit dem Beisat, daß man ihm nicht verbenken könne, wenn er Alles Mögliche anwende, um sich entgegenzusetzen

<sup>\*)</sup> Ein glänzendes Zeugniß für die Unabhängigkeit und Rückschaftslosigkeit dieses oberften Gerichtshofes in Rom.

ben Neuers und Forderungen der Herren Erzbischöfe im Reich, welches er jedoch auf eine hösliche Art gegen jene zu thun aufmerksam ist und ohne sich in politische oder zeitliche Sachen einzumischen." Der Coadjutor von Worms möchte mehrere Bisthümer. Der Carbinalstaatssekretär sagt darüber: "daß so viele Freunde er, der Coadjutor auch immer haben möge, in den anderen Hochstiftern, mehrere Bisthümer zugleich er doch niemals haben würde, denn der Pabst festgesetzteinen mehr als zwo Kirchen zugleich vorzustehen zu bewilligen, und dieses nur in Deutschland, in anderen Ländern aber auch dieses nicht, wenn es wäre nicht zu thun um eine ganz erhebliche Ursache."

"Das Breve in der Anliegenheit des Herrn Bischofes von Laibach war, wie ich berichtet, verfertiget und dem Herrn Prälaten Stay zur Extension übergeben, nachdem aber dieser es geendiget, hat der Pabst, wie ich es im Bertrauen weiß, dieses dem Herrn Cardinal Gerdil zur Einsicht übergeben; dieser hat viele Stellen ausgelöscht und einige geändert, nach welchem der Pabst von Neuem daran zu arbeiten für nöthig erachtet, und sodann wiederum dem Prälaten Stay aufgetragen, es auszufertigen."

- 14. Juli 1787. "Das Breve wegen Laibach wird künftigen Mittwoch von hier abgehen."
- 18. Juli 1787. "Ich habe noch immer Ursache zu glauben, daß das Breve in der Angelegenheit des Herrn Bischofes von Laibach heute Abends von hier abgehen wird."
- 21. Juli 1787. "Ew. Libben werden bereits durch den Herrn Runzins von der Ankunft des Breve in betreff der Anliegenheit des Herrn Bischoses von Laibach verständiget worden sehn, welches Sr. Heiligkeit mit einem vertraulichen Schreiben an Sr. des Kaisers Majestät begleitet haben. Mir ist jenes nicht mitgetheilet worden, und was noch besonders ist, so hat der Herr Cardinal-Staatssekretär, wie er mir sagt, es selbst nicht gesehen. Der Pabst war, nachdem er es abgeschicket, immer fröhlichen Gemüthes, welches man dessen Berguügen zuschreibet, daß dieses Werk (welches ihm so viele Mühe gekostet, da er sich durch die Beihülfe der zahlreichen Gottesgesehrten, die wir hier haben, leicht hätte entheben können) geendiget sey."

R

"Die Betrachtung, daß durch die Nachricht des in Beschlag genommenen Preises des Missionshauses zu Lemberg\*), die ohnedem vielen Anständen unterliegende Negotiation in betreff der Zurückzahlung der von dem Kloster zu Alt-Sandez zur Heiligsprechung der seisigen Kunigunde anher überschickten Gelder nicht noch mehr erschwert werde, habe ich gedachte Zurückzahlung durch den Herrn Cardinalstaatssekretär ohne weiteren Verschub nachgesuchet, worauf aber disher noch keine Antwort erhalten: inzwischen mache ich mir wenig Hoffnung solche zu erlangen aus den von der vereinigten Vöhmisch-Oesterreichischen Hoffanzlei sehr einsichtig erhobenen Ansständen, und den bereits vorhandenen Gegenbeispielen. Ich werde jedoch den Herrn Cardinalstaatssekretär hierüber neuerdings sprechen, und das zur Erreichung dieser Absicht von mir Abhängende mit pslichtmäßigem Eiser beizutragen nicht unterlassen."

11. August 1787. "Gr. Heiligkeit schmeichelte sich, daß Se. Majestat ba Sie Ihre Betrachtungen über den Hirtenbrief des Herrn Bischofes von Laibach einsehen, Ihrer bekannten Scharffinnigkeit und Billigkeit gemäß, auch Freundschaft gegen Ihre Person, erkennen werden, daß die Beschwerlich- und Häklichkeit dieser Arbeit, allein die Ursache war der Verweilung, welche Höchstihren Unwillen zu Ihrer großen Betrübniß erreget habe. Sie wünschen, wiederholten sie mehrmals bem Herrn Cardinalstaatssekretar, daß der Herr Bischof Ihr Gewissen hierüber beruhigte, um ihn sonach unverweilt nach der Gesinnung des Kaisers zum Erzbischof erheben zu können. Der Herr Cardinal hat mir die Abschrift des Briefes an Gr. Majestat, und Breve an ben Herrn Bischof vor 3 Tagen mitgetheilt, gestern fragte er mich, ob ich es gelesen: ich habe hierauf geantwortet, daß dieses, da Se. Beiligkeit mir bisher hievon ein Geheimniß zu machen für gut befunden, vergebens wäre in dem Augenblicke, wo ich die Gesinnung des Monarchen hierüber gewärtige. Welcher Meinung ich über den Sat bin, daß ein Jeder das Recht habe bem Glauben zu folgen, ber ihm nach seinem eigenen Urtheil

<sup>\*)</sup> Die Propaganda zu Rom verkaufte durch einen Agenten das ihr gehörige Missionshaus zu Lemberg — die Dest. Regierung aber bemächtigte sich des Kaufpreises, und erklärte selben als ihr Eigenthum.

Bischofs habe ich Ew. Libden ein andermal offenherzig zu erklären die Ehre gehabt. Ich halte für ruhmwürdig, daß, wenn man aus Unversehenheit, welches auch den Bätern selbst geschehen, einen anstößigen Satz gelehret, dieses freimüthig zu bekennen. Diese Unsgelegenheit scheint mir so häklich, daß ich recht sehnlichst wünsche, daß der Herr Bischof sie endigte und dieses baldigst, damit in dem nächsten Consistorium seine Erhebung geschehen könne, zu welchem Ende ich auch mit vieler Begierde entgegensehe dem Informations-Prozeß."

- 18. August 1787. "Der Herr Cardinal Staatssekretar hat mir in vertraulicher Unterredung gesagt, daß das pähstl. Breve in betreff des Herrn Bischofes zu Laibach, zu Wien nicht wohl aufsgenommen worden seh, weil es als eine Verweigerung, erwähnten Prälaten zum Erzbischof zu erheben, angesehen wird, er begreifet dieses nicht, sintemalen der Pabst'in seinem Schreiben an Se. Majestät ausdrücklich seine Willfährigkeit hierüber widerholet, und verlanget sein Gewissen über die in dessen hirtenbrief enthaltenen austößigen Säte zu beruhigen."
- 1. September 1787. "Die Antwort des Herrn Cardinals Staatssekretärs auf das von mir gemachte Gesuch um die Ausfolgung des hier von dem Kloster Alt-Sandez angelegten Geldes ist eben jene, welche ich vorgesehen, wie Ew. Libden aus dem hier beigeschlossenen Billet entnehmen werden."
- "Ich habe ihm bisher von der Zurückhaltung des Kaufschillings für das Haus, welches die Propaganda zu Lemberg gehabt, keine Meldung zu machen geglaubt, um mir diese auf den Fall einer abschlägigen Antwort vorzubehalten, ich werde es aber morgen, wo er bei mir speist, bewerkftelligen. Seine Antwort dürfte wahrscheinlich senn, daß dieses ein großer Verlust für die Propaganda und für die Religion sehn wird: allein jene Congregation von jener der heiligen Gepränge (Sacrorum Rituum) ebenso verschieden seh, als die respectiven Bestimmungen der Gelder, von denen hier die Frage ist."
- 5. September 1787. "Ich habe dem Herrn Cardinalstaatssekretär zu erkennen gegeben, daß in fortdauernder Verweigerung der Ausfolge der hier angelegten Gelder von dem Kloster Alt-Sandez

man unserer Seits zurüchalten dürfte jene für das zu Lemberg verkaufte Haus der Propaganda. Die Antwort war jene, die ich mir erwartet, und Ew. Libden in meinem letten Briefe mir zu schreiben die Shre gegeben: nämlich, daß diese Gelder aus den Missions-Fundo hersließen und dieser ohnedem so erschöpft ist, daß niemals zu glauben seh, daß der Kaiser zulassen würde, daß selber vermindert werde: daß kein Platz der Repressalien sehn könne in so verschiedenen Bestimmungen, als die Missionen und die Heiligsprechung der seligen Kunigunde sind, und daß Se. Majestät von sich einsehen werden, daß der Pabst durch derlei Nachsicht nicht könne ein Hinderniß setzen der so leicht möglichen Heiligsprechung."

- 20. Oktober 1787. "Mit letter Post ist mir überkommen Ew. Libben hochschätbares Schreiben mit dem Beigeschlossenen des Herrn Bischofs von Laibach. Sobald die Audienzen werden eröffnet sehn, werde ich dem Allerhöchsten Auftrage zufolge dieses Sr. Heiligsteit überreichen und begleiten mit den nämlichen Ausdrücken, welche Ew. Libben mir vorschreiben. Dieser kurze Verschub wird ersetzt dadurch daß der Herr Cardinalstaatssekretär zu jener Zeit von Neapel wird zurückgekommen sehn, welches in dieser sehr häklichen Angelegensheit ich sehr erwünsche."
- 31. Oftober 1787. "Heute in einer partifularen Audienz habe ich die Ehre gehabt, der Allerhöchsten Aufträge mich zu entledigen. Da ich den Pabsten das Schreiben des Herrn Bischofs von Laibach überreichet, hat er mir gesagt, daß dieser den 7. laufenden Monats zu Laibach mit Tod abgegangen sey, er wünsche und hoffe, daß er vor seinem Hinscheiden sich bestrebet, das zu bewerkstelligen, mas sein Bewissen von ihm gefordert, und daß er für seine Seele gebetet habe. Er leste sodann das Schreiben und sagte, daß dieses bei weitem nicht hinreichend gewesen ware, sein Gewissen zu beruhigen über die irrigen Sätze des Hirtenbriefes ermahnten Pralatens. Dag ba eine ber wesentlichsten Pflichten feines oberften Birtenamtes ware, zu machen über die Lehre befonders der Bischöfe, so würde er niemals haben abgehen können, zu verlangen dero Widerrufung: und wenn er diese nicht hatte erhalten tonnen, so mare ihm nichts anders übrig geblieben um sein Gewissen zu beruhigen, als seine hierauf sich beziehenden Briefe sammt dem

Wirkungsfreiß zu leben. Ewig werden mir die Worte der seligen Rlettenbergern im Gebächtniß bleiben: "wenn bein Wolfgang nach Maint reiset, bringt er mehr Kenntniße mit als andere, die von Paris nach London zurücktommen." Aber sehen hätte ich bich mögen beim ersten Anblide der Peterstirche. Doch, du versprichsts ja, mich in der Rückreiße zu besuchen, da mußt du mir Alles haarklein erzählen. Vor ungefähr 4 Wochen ichriebe Frit von Stein, er mare beinetwegen in großer Verlegenheit, fein Mensch, selbst der Herkog nicht wüßte wo du wärest, - jedermann glaubte dich in Böhmen u. s. w. Dein mir so sehr lieber und interessanter Brief vom 4. November fam Mittwochs den 15. ditto Abends um 6 Uhr bei mir an. -Denen Bethmännern habe ich ihren Brief auf so eine brollige Weiße in die Händen gespielt, daß sie gewiß auf mich nicht rathen. Von meinem innern und äußern Befinden folgt hier ein genauer und getreuer Abdruck. Mein Acben flicht still bahin wie ein klarer Bach. Unruhe und Getümmelt war von jeher meine Sache nicht, und ich danke der Vorsehung vor meine Tage. — Tausend würde so ein Leben zu eintönnig vorkommen, mir nicht, so ruhig mein Körpper ist, so thätig ist bas was in mir benket, — ba kann ich so einen gangen geschlagenen Tag gang allein zubringen, erstaune, daß es Abend ift, und bin vergnügt wie eine Röttin, und mehr als vergnügt und zufrieden sehn braucht man wohl in dieser Welt nicht. Das neueste von deinen alten Bekannten ist, daß Papa la Roche nicht mehr in Speper ist, sondern sich ein Haus in Offenbach gekauft hat, und sein Leben allda zu beschließen gedenket. Deine übrigen Freunde sind alle noch die sie waren, keiner hat so Rißenschritte wie du gemacht. Wir waren aber auch immer die Laqueien fagte einmahl der verstorbene Max Mohrs: Wenn du herkommst, so muffen diese Menschen-Rinder alle eingeladen und herrlich traktirt werden, Wildprets, Braten, Geflügel wie Sand am Meer, — es foll eben pompos hergehen, lieber Sohn, da fällt mir nun ein unterthäniger Zweifel ein, ob dieser Brief wohl in beine Hande kommen mögte, ich weiß nicht, wo du in Rom wohnest, du bist halb in conito (wie du schreibest). Wollen das beste hoffen, du wirst doch, ehe du kommst, noch etwas von dir hören lassen, so glaube ich jede Postschäße brächte mir meinen eintig geliebten, — und betrogene Hoffnung ist meine Sache gar nicht. Lebe wohl, Bester. Und gedenke öfters an deine treue Mutter Elisabetha Göthe."

Auf der der Rückseite des Briefes steht "C. Herzan, Rom den 24. 3. Marty 1787."\*)

## 44.

Der ausgewiesene Runzius Zonzadari. Preußen will ihn gerne aufnehmen. Die Fortschickung des Runzius macht Desterreich Feinde. "Herr Göthe" übt einen Einfluß auf das Wahlgeschäft in Mainz. Ein Prinz von Preußen will Coadjutor von Mainz werden. Herzan vertheidigt dem Pabst gegenüber die Ausweisung des Runzius Zonzadari, die er im Vertrauen Kaunitz gegenüber als einen Fehlgriff bezeichnet. Das Breve an den Bischof von Laibach ist sertig.

24. März 1787. "Ich glaube nicht umgehen zu sollen, Ew. Libben noch in Geheim zu eröffnen, daß leicht möglich wäre, daß dem Pabste Wesel oder Cleve zum Wohnsitz des bisherigen Bruffeler Nunzius von Preußen anerboten würde, um sich hiedurch bei selbem zu insinuiren, und sich einen Weg mehr zu bahnen zu Förderung seiner Ich gründe dieses auf die gegenwärtige Gesinnung des Berliner Hofes, und daß dem Pabste vor mehreren Monaten, da er mit einer vertrauten Person von der Nichtanerkennung des Kölnischen Nunzius gesprochen, entwischet sehn soll, daß wenn man jenen da nicht haben wolle, sich finde, der ihn gerne annehmen wird, was ich auf Preußen auslege, hiemit in der Verlegenheit, in welcher sich Se. Heiligkeit finden wegen dem Pralaten Zonzadari und in der Nothwendigkeit, daß ihr Nunzius wegen der Besorgung der Mission nahe an Holl- oder England residire, es geschehen könnte, daß, ob sie gleich wünschen, wie ich sicher weiß, daß dieser wieder nach Bruffel zurückehre, derlei Anerbieten annehme. Dieses aber, wie Em. Libben ersehen, ist alles meine blosse Vermuthung."

"Erwähnte Zurückschickung des Nunzius\*) (muß ich Ew. Libden in gleichem Vertrauen eröffnen) hat hier einen allgemein nicht gün=

<sup>\*)</sup> Die Beilagen zu Berichten wurden nämlich immer mit dem Datum des Berichtes versehen, daß in der Folge für den Fall, daß sie herausgestreut wurden, man wußte wo man selbe wieder hineinzulegen hat.

<sup>\*)</sup> Antonio Felice Zonzadari war geboren zu Siena 1740, wurde 1785 Runzius in Brüffel, 1802 Cardinal und starb (83 Jahre alt) 1823 als Erzbischof von Siena.

stigen Eindruck gemacht, auch bei jenen die bisher unserm Sofe am meisten zugethan waren, weil man dieses als eine Berachtung gegen den heil. Stuhl und die Person des Pabstes ansieht: denn man sagt, daß, wenn der Runzius gefehlet, man nur nöthig gehabt hätte, die= ses zu erinnern, wo er gewiß gleich ware abgerufen worden, und dieses um so mehr, als er hierin ohne Befehl gehandelt. Ich weiß verläßlich, daß aus einem Berftoß bes Sekretarius von der Cifra, Prälaten Federici dieses Breve dem Nunzius von Brüffel nicht zu= geschickt worden fen, welches sich entbedet durch die Depesche gedachten Runzius, unter bem 6. Hornung, wenn ich mich recht entsinne, in welcher er anpreiset die Pünktlichkeit seines Agenten Abate Monaldini, daß er ihm das Breve in dem Augenblick übersendet, als solches hier erschienen, welches er gleich brucken lassen, und großen Beifall gefunden habe; auf welches der Herr Cardinalstaatssekretär ihm geantwortet, daß er mit vielem Vergnügen aus seinem Schreiben ersehen, daß das Breve so gut aufgenommen worden sen. Der Nunzius zu Warschau, dem dieses wie allen übrigen zugeschickt worden, hat von dem Herrn Cardinalstaatssekretar mehrere Abdrucke ans verlanget, weil ce in Polen so wohl gefalle, worauf selber ihm geantwortet, daß er keine berlei mehr habe, und wenn es gefalle, sie es können drucken lassen. Hier findet es bei den Ginsichtigen diesen Beifall nicht und ich glaube, daß der Herr Cardinalstaatssekretär, welches er aber nicht sagen kann, auch dieser Meinung sen. Reichshofräthliche Defret unter dem 27. Hornung, welches hier une verweilt kundbar wurde, hat ebenfalls viel Aufsehen hier erreget. Ew. Libden belieben, dieses, mas ich Ihnen im vollkommensten Vertrauen hier berichte, allein meinen Diensteifer, Ergebenheit und Trene gegen Se. Majestät zuzuschreiben, und werden hievon den Ihrer großen Einsicht und Erfahrenheit angemessensten Gebrauch zu machen missen."

"Die Personen, welche in das von dem Preußischen Hof in Absicht habende Wahlgeschäft zu Mainz einen Einfluß haben dürften,
sind: der Preußische Resident Abate Ciafani, der Mahnzische Abvokat Farnia, der bei dem Spanischen Botschafter Grafen Mahoni in Dienst gestandene Abate Sgrilli, dessen sich jetzt erwähnter Kurfürst in etwelchen Fällen bedienet: der Herr Göthe und vielleicht der Herr Marchese Antici, der Preußischer Geheimer Rath ist und ein Theil seiner großen Abtei, die er in Polen hat, sich in jene Staaten erstrecket, hiemit mit diesem Hose wahrscheinlich in einem geheimen Einverständeniß stehet."

- 28. März 1787. "Das Gerücht von dem Versuche des Berlinerhofes um die Koadjutorie zu Manuz für einen seiner Prinzen hat sich, wie Ew. Libben vorausgesehen, auch hier verbreitet, ich ersehe aber mit wahrestem Vergnügen aus Deroselben schätbarem Schreiben unter dem 12. l. M., daß folcher Antrag wenigstens dorten ganz ge= fallen und für bermalen nichts hievon zu beforgen sen. Inzwischen kann ich Em. Libben nicht verhalten, daß ich dessenungeachtet hierüber nicht gänzlich bernhiget bin, maßen der Umstand, daß dieser Prinz noch nicht die katholische Religion angenommen, und vielleicht auch um den begangenen Fehler, daß diese Sache zu geschwind kundbar worden, zu verbessern, man dem Scheine nach für jett davon abstehen dürfte. Wenn mahr ift, mas man hier fagt, daß der Herr Kurfürst von Mannz mit einer Wassersucht behaftet sen, so dürfte dieser nicht lange mehr leben (wodurch die Absicht jenes Hofes von sich verschwinde), weil in eine Wahl, wo mehrere Anwerber sich um dieses ausehnliche Erzbisthum hervorthun würden, dem Berlinerhof die Mehrheit der Stimmen zu erhalten, sehr erschwert würde. Hier lauft inzwischen eine andere Neuigkeit, nämlich, daß der König von Preußen gesinnet sen, sich von der Königin seiner Gemalin scheiden zu lassen, und dieses seinem Consistorium eröffnet habe, welches, weil Se. Majestät keine Ursache Ihrer Unzufriedenheit mit der Königinn auführen könnten, erkläret haben soll: daß derlei Chescheidung keinen Plat finden könne, und hievon kein Beispiel sen, auf welches der König widersetzet: er murbe also bas erste geben und der Dame, mit ber er sich zu verchlichen entschlossen, bereits ben Titel einer Herzogin von Brandenburg beigeleget haben foll."
- 31. Mai 1787. "Der Herr Erzbischof Graf von Edling ist bereits von hier abgereiset."
- 4. April 1787. Herzan erzählt, daß der Pabst in einer Audienz über die Ausweisung des Nunzius in Brüssel sich geäußert habe, "daß da die üble Wirkung des Breve, welches der Nunzius ausgetheilt, etwa gehabt habe, nur zufällig gewesen seh, so müßte

eine derlei Erniedrigung ihm höchlich schmerzlich fallen. "Meine Antswort hierauf war in Gleichförmigkeit mit dem Billet: ich erhob die Umstände, welche Se. Majestät in die Nothwendigkeit versetzet hätten, eine derlei Entschließung zu schöpsen, und bestrebte mich vorzüglich Ihnen einsehen zu machen, daß durch den Nunzius in Wien die Angelegenheit des heiligen Stuhles und des Pabstes für die Niederslanden in aller Betrachtung gedeihlicher als zu Brüssel würden besorget werden."\*)

"Erwähnter Herr Cardinal sagte mir, daß-das Breve an den Herrn Bischof von Laibach endlich ganz fertig seh, der Pralat Stap es ins Reine bringe, und es hiermit nächstens abgehen werde."

### 45.

Auch der Selretär des Nunzius wird von Brüssel ausgewiesen. Herzan macht dem Staatsselretär ein verdächtiges Compliment im Namen des Kaisers. Die Rota Romana entscheidet in einem Civilproceß gegen den Pabst. Dalberg. Der Coadjutor von Mainz möchte mehrere Bisthümer. Laibach. In Lemberg wird der Verlaufspreis eines der Propaganda gehörigen Missionshauses von der Desterr. Regierung in Beschlag genommen. Das Geld für eine Heiligsprechung vom Klosser Alt-Sandez. Der Bischof von Laibach stirbt — und der Proces ist aus.

- 11. April 1787. "Der Herr Cardinalstaatssekretär hat mir gestern mit vieler Empfindlichkeit in das Ohr gesagt, das auch der Sekretarius des Mous. Zonzadari Befehl erhalten habe, sich in Zeit von 8 Tagen von Brüssel zu entfernen, die vielen anwesenden Personen aber machten, das er sich hierüber nicht weiter ausbreitete."
- 14. April 1787. "Der Cardinalstaatssekretär berichtet, daß, nachdem auch der Sekretär des Nunzins in Brüssel fortgeschickt worden,

<sup>\*)</sup> Wieder ein Beispiel von einer wunderlichen Logik: der Nunzins in Wien soll die Angelegenheiten des heil. Stuhles in den Niederlanden besser besorgen können als ein Nunzius in den Niederlanden selbst. Nach damaliger Art zu reisen hätte dann jeder Niederländer, der mit dem Nunzius in Wien verkehren wollte, Ein und ein halbes Monat Zeit und viele hundert Gulden opfern müssen. Sicher gehört auch eine eigenthümliche Verblendung dazu mit ähnlichen Kraftsentenzen bewaffnet, diplomatische Verhandlungen zu pslegen.

er das Nunziaturarchiv nach S. Trond übertragen werde, und es werde doch keinen Anstand finden, nachdem es dem Bölkerrecht gemäß sey." "Ich habe hierauf geantwortet, daß Se. k. k. Majestät in allen Gelegenheiten, wo es der Aufrechthaltung ihres Ansehens und der Gesetze nicht entgegensauft, Höchstselber sich ein vorzügliches Bergnügen machen, und machen werden, gegen Sr. Heiligkeit und dem heiligen Stuhle ihre Berehrung und Freundschaft zu bezeugen."

- 13. Juni 1787. "Vorgestern ist der berufene Prozeß zwischen Sr. Heiligkeit und dem Mündel Cepri neuerdings in der Rota zum Vortheile des letzteren entschieden worden."\*)
- 4. Juli 1787. "Sobald mir Ew. Libden verehrtes Schreiben unter dem 18. v. M. überkommen, habe ich mir alle mögliche Mühe gegeben, zu erforschen, ob dem Freiherrn von Dalberg das Breve Eligibilitatis bewilliget worden sen, unter den zwo Bedingnissen, daß er sich an den deutschen Fürstenbund halten, und dem Schlusse der 4 Erzbischöfe in dem Congreße zu Ems nicht beitreten soll. Und nach den Nachrichten, so ich von mehreren Seiten übereinstimmend habe, so war die Antwort Sr. Heiligkeit auf das Ans suchungsschreiben des Herrn Churfürsten um das Breve facultativum zur Wahl eines Coadjutors, daß, obleich Höchstelbe mehrere und große Ursachen haben, mit ihm unzufrieden zu senn, Sie Ihnen jenes dennoch ohne Verschub bewilligen. Dem Herrn Coadjutor aber ist ausbrücklich anempfohlen worden, nicht beizutreten den Neuerungen der Herren Erzbischöfe, von dem aber, daß er dem Fürstenbunde beitreten solle, ist nicht die mindeste Meldung geschehen. Ich glaube dieses um so gewisser, als mir bekannt ist, die Maxime bes Pabsten und bes Herrn Staatssekretare in nichts Politisches sich einzumengen. Dieses hat mir ber Herr Cardinalstaatssekretär, bei Gelegenheit des mit bem Herrn Cardinal v. Rohan Vorgefallenen in mehreren vertraulichen Unterredungen gesagt, und auch jungftens erst wiederholt, mit dem Beisat, daß man ihm nicht verdenken könne, wenn er Alles Mögliche anwende, um sich entgegenzusetzen

<sup>\*)</sup> Ein glänzendes Zeugniß für die Unabhängigkeit und Rückschofigkeit dieses oberften Gerichtshofes in Rom.

den Neuers und Forderungen der Herren Erzbischöfe im Reich, welsches er jedoch auf eine hösliche Art gegen jene zu thun aufmerksam ist und ohne sich in politische oder zeitliche Sachen einzumischen." Der Coadjutor von Worms möchte mehrere Bisthümer. Der Carsbinalstaatssekretär sagt darüber: "daß so viele Freunde er, der Coadjutor auch immer haben möge, in den anderen Hochstiftern, mehrere Bisthümer zugleich er doch niemals haben würde, denn der Pabst festgesetzt keinen mehr als zwo Kirchen zugleich vorzustehen zu bewilligen, und dieses nur in Deutschland, in anderen Ländern aber auch dieses nicht, wenn es wäre nicht zu thun um eine ganz erhebliche Ursache."

"Das Breve in der Anliegenheit des Herrn Bischofes von Laibach war, wie ich berichtet, verfertiget und dem Herrn Prälaten Stan zur Extension übergeben, nachdem aber dieser es geendiget, hat der Pabst, wie ich es im Vertrauen weiß, dieses dem Herrn Cardinal Gerdil zur Einsicht übergeben; dieser hat viele Stellen ausgelöscht und einige geändert, nach welchem der Pabst von Neuem daran zu arbeiten für nöthig erachtet, und sodann wiederum dem Prälaten Stah aufgetragen, es auszufertigen."

- 14. Juli 1787. "Das Breve wegen Laibach wird künftigen Mittwoch von hier abgehen."
- 18. Juli 1787. "Ich habe noch immer Ursache zu glauben, daß das Breve in der Angelegenheit des Herrn Bischofes von Laibach heute Abends von hier abgehen wird."
- 21. Juli 1787. "Ew. Libben werden bereits durch den Herrn Runzins von der Ankunft des Breve in betreff der Anliegenheit des Herrn Bischoses von Laibach verständiget worden sehn, welches Sr. Heiligkeit mit einem vertraulichen Schreiben an Sr. des Raisers Majestät begleitet haben. Mir ist jenes nicht mitgetheilet worden, und was noch besonders ist, so hat der Herr Cardinal-Staatssekretär, wie er mir sagt, es selbst nicht gesehen. Der Pabst war, nachdem er es abgeschicket, immer fröhlichen Gemüthes, welches man dessen Bergnügen zuschreibet, daß dieses Werk (welches ihm so viele Mühe gekostet, da er sich durch die Beihülfe der zahlreichen Gottesgelehrten, die wir hier haben, leicht hätte entheben können) geendiget sep."

- "Die Betrachtung, daß durch die Nachricht des in Beschlag genommenen Preises des Missionshauses zu Lemberg\*), die ohnedem vielen Anständen unterliegende Negotiation in betreff der Zurückzahlung der von dem Kloster zu Alt-Sandez zur Heiligsprechung der seligen Kunigunde anher überschickten Gelder nicht noch mehr erschwert werde, habe ich gedachte Zurückzahlung durch den Herrn Cardinalstaatssekretär ohne weiteren Berschub nachgesuchet, worauf aber bisher noch keine Antwort erhalten: inzwischen mache ich mir wenig Hoffnung solche zu erlangen aus den von der vereinigten Böhmisch-Desterreichischen Hoffanzlei sehr einsichtig erhobenen Ansständen, und den bereits vorhandenen Gegenbeispielen. Ich werde jedoch den Herrn Cardinalstaatssekretär hierüber neuerdings sprechen, und das zur Erreichung dieser Absicht von mir Abhängende mit pflichtmäßigem Eiser beizutragen nicht unterlassen."
- 11. August 1787. "Gr. Heiligkeit schmeichelte sich, daß Se. Majestät ba Sie Ihre Betrachtungen über den Hirtenbrief des Herrn Bischofes von Laibach einsehen, Ihrer bekannten Scharffinnigkeit und Billigkeit gemäß, auch Freundschaft gegen Ihre Person, erkennen werden, daß die Beschwerlich- und Häklichkeit dieser Arbeit, allein die Ursache war der Verweilung, welche Höchstihren Unwillen zu Ihrer großen Betrübniß erreget habe. Sie munschen, wiederholten sie mehrmals dem Berrn Cardinalstaatssekretar, daß der Herr Bischof Ihr Gewissen hierüber beruhigte, um ihn sonach unverweilt nach ber Gesinnung des Raisers zum Erzbischof erheben zu können. Der Herr Cardinal hat mir die Abschrift des Briefes an Gr. Majestat, und Breve an ben Herrn Bischof vor 3 Tagen mitgetheilt, gestern fragte er mich, ob ich es gelesen: ich habe hierauf geantwortet, daß dieses, da Se. Beiligkeit mir bisher hievon ein Geheimniß zu machen für gut befunden, vergebens wäre in dem Augenblicke, wo ich die Gesinnung des Monarchen hierüber gewärtige. Welcher Meinung ich über ben Sat bin, daß ein Jeder das Recht habe bem Glauben zu folgen, ber ihm nach feinem eigenen Urtheil

<sup>\*)</sup> Die Propaganda zu Rom verkaufte durch einen Agenten das ihr gehörige Missionshaus zu Lemberg — die Dest. Regierung aber bemächtigte sich des Kaufpreises, und erklärte selben als ihr Eigenthum.

- 3. September 1788. "Der Herr Cardinalstaatssekretär hat mir gesagt, daß Se. Heiligkeit disponirt sind, die Kronen-Promotion (Kronkardinale) zu machen und daß Sie dieses dem Herrn Ritter Azara und Herrn Ritter Prinka erinnern werden, und auch dem Herrn Cardinal Bernis schreiben. Es hängt also ab von dem Wohlzgefallen Sr. des Kaisers Majestät mir Allerhöchst Ihro Ernennungsschreiben zu übersenden. Ob ich dann dieses sogleich bei Empfang Sr. Heiligkeit überreichen soll, oder aber abwarten den Einlauf der andern königlichen Ernennungsschreiben, werden Ew. Libden mir gesfälligst anzuzeigen belieben."
- 13. September 1788. "Mittelst eines Dispaccio zu Reapel sind die Ordensgeistlichen von ihren auswärtigen Ordensobern absgesondert worden, welches hier großes Aufsehen erwecket."
- 24. September 1788. "Bor etwelchen Tägen ist hier ansgekommen der Freiherr von Dalberg, Bruder des Herrn Coadjutors von Mainz, er reiset in Gesellschaft des bekannten Gelehrten Herrn Herber und einer Dame aus Mannheim, deren Name ich noch nicht habe erfahren können. Er wird sich hier ein paar Monate aufhalten, ist aber noch nicht bei mir gewesen."
- 27. September 1788. Der Freiherr von Dalberg, die in seiner Gesclischaft reisende Freiin von Seckendorf, und Generalsupersintendent von Weimar Herr Herder, sollen sich 2 Monate hier aufshalten. Man sagt, daß dessen Herr Bruder, der Coadjutor von Wainz, nach Berlin abgegangen sehn soll aus politischen Gründen."
- "Der Herr Bischof von Motula und die Frau Fürstin von Maddaloni haben verweigert, die an sie ergangene pähstliche Breven anzunehmen, es ist daher dem Abate Servanzi aufgetragen worden, von dem ersten eine schriftliche Erklärung einzuverlangen, damit von dieser seiner Verweigerung man eine Urkunde habe. Man gedenket, wie ich höre, entschiedene Maßregeln hierüber zu nehmen, denn die Appellanten selbst niemals so weit gegangen sehn sollen, daß sie die pähstlichen Breven nicht angenommen haben."
- 1. October 1788. "Die Breven, die der Pabst an den Herrn Cardinal=Erzbischof zu Neapel, Herrn Bischof zu Motula und Für= stin Maddaloni erlassen, von welchen ich Ew. Libden in meinem Borshergehenden zu schreiben die Ehre hatte, haben für Rom ganz uns

erwartete Folgen gehabt. Der Rath di Santa Chiara soll, wie mir ein vertrauter Freund sagt, auf die Vorstellung des Fiscus von der Rammer, beschlossen haben, daß der dermalige Administrator der Nunziatur, Abate Servanzi, von 50 Grenadieren bis an die Grenzen des Königreiches begleitet, und nachdem er den Kirchenstaat wird betreten haben, das Todesurtheil wider ihn gefället werden soll: Come Reo di lesa Maestà per avere osato giudicare delle Carte Regie sind die Worte der vertrauten Person. Der Herr Marchese de Marco hat diese Meinung des Rathes dem König vorgetragen, diefer die übrigen Staatsräthe hierüber vernommen und sodann dem Herrn Marchese Caracciolo aufgetragen, erwähntem Herrn Abate zu sagen, daß er binnen 48 Stunden sich aus dem Königreiche begeben foll, nicht daß man etwas wider seine Person habe, sondern allein um ein Beispiel zu geben, daß ins kunftige kein fremder Dinister sich bessen ermesse. Servanzi verlangte einen Kurier an seinen Hof abzufertigen, um die benöthigten Weisungen einzuholen, man machte ihm hierüber keinen Anstand, allein es wurde ihm wiederholet, daß er in 48 Stunden das Königreich zu räumen habe, wie er denn wirklich auch abgegangen und gestern hier angelanget ift."

Weiter wird berichtet, daß der Cardinalstaatssekretär diesen Fall allen auswärtigen Ministern in Rom mitgetheilt mit der Drucksschrift über den Chefall: "Carte e documenti concernenti la nullita della seconda sentenza. Publicata li 10. Agosto 1788. Nella Causa matrimoniale del Duca e Duchessa di Maddaloni."

"Bon dem Erzherzoglich Toskanischen Hof sind auch hier Nachrichten eingetroffen, die den hiesigen sehr beunruhigen. Se. kaiserl. Hoheit habe alle Ausübung einer Gerichtsbarkeit dem dortigen Herrn Runzius untersagt, und zu gleicher Zeit durch ein Stikt angeordnet, daß die Appellation nicht mehr nach Rom oder dessen Nunzius, sondern von dem Bischof an den Metropolitan, und wenn ihre Sentenzen nicht conform wären, ein anderer Erzbischof in Appellations hierüber sprechen soll. Diese Verordnung hauptsächlich hat veranlasset, daß Se. Heiligkeit eine Congregation zusammengesetzt — um in Erwäzgung zu ziehen, welche Maßregeln zu nehmen sind. Mir ist lieb, daß die Herren Cardinäle Vorromeo und Zelada dabei sind, wegen ihrer Bescheidens und Erfahrenheit und Verehrung gegen das durchlauchs

tigste Erzhauß. Mehrere sind der Meinung hier, daß das Billet an den Abate Marchetti, welches in aller Betrachtung hatte unterbleis ben sollen, Sr. königl. Hoheit Unwillen erwecket habe."

4. October 1788. "Dem was ich Ew. Libben in meinem vorigen zu berichten die Shre hatte, was sich zugetragen mit dem Abate Servanzi, habe ich noch beizufügen, daß selber von zween Offizieren von weitem bis an die Gränzen des Kirchenstaates begleitet worden, daß ihn Se. Heiligkeit sehr gnädig empfangen und die Audienz anderthalb Stunden gedauert habe."

### 49.

Shedispens für den Herzog von Aosta. Herzogin von Sachsen-Beimar beim Pabst. Cardinal Bernis soll Präsident der Ständeversammlung in Paris werden, bedanket sich aber dafür. Spnode von Pistoja wird untersucht. Ein Preußischer Resident und Compagnie. Wie der König von Spanien gestorben ist. Herzan durchforscht das Dispensbreve für den Herzog von Aosta und einer Desterreichischen Erzherzogin, ob nicht etwas darin stehe, das den Schein haben könnte: des Kaisers Majestät habe darum angesucht. Recommandation zu einer Domberrnstelle.

- 19. November 1788. "Der Sardinische Herr Minister ist gestern bei mir gewesen, um mir mitzutheilen, daß er den Auftrag habe, um die erforderliche Ehedispens zwischen der Frau Erzherzogin und dem Erzherzog von Aost, königlichen Hoheiten einverständig mit mir bei Sr. Heiligkeit anzusuchen. Ich habe ihm geantwortet, daß ich hierüber keine Besehle erhalten, er aber versichert sehn wird, daß in dem Augenblick, da mir selbe überkommen, ich sie mit dem lebhaftesten Bergnügen in Erfüllung bringen werde."
- 26. November 1788. "Die Frau Herzogin von Sachsen-Weimar hat ben dem Pabst Audienz gehabt, sie hat die Trauer diesen Tag abgelegt und belobet sich ungemein der ihr von Sr. Heiligkeit gemachten Aufnahme."
- 3. Dezember 1788. Langer Bericht: Cardinal Bernis soll nach Paris berufen werden, um in der künftigen Stände-Versamm-lung das Präsidium zu führen oder wie andere sagen: die in- und ausländischen Angelegenheiten zu besorgen, er nimmt den Vorschlag nicht an: "sagt, er sei 20 Jahre nicht in Frankreich gewesen, und

nebstbem habe er nicht das Glück, von dem König persönlich gekannt zu sehn, hiemit so einen gnädigen Wahn dieser von ihm haben könnte, ließe ihn doch dieser niemals hoffen, ein unbegränztes Vertrauen, welches in diesen Gelegenheiten unumgänglich nothwendig wäre."

- 24. Dezember 1788. "Se. pabstl. Heiligkeit haben dem neuen Herrn Patriarchen von Antiochia in Part. Mons. della Gomaglia, drei andern Herren Bischöfen, zween Theologis und 4 Pfarrherren\*) aufgetragen die Untersuchung des Spnodus des Herrn Bischofs von Pistoja, welcher lethin im Druck erschienen: nach welcher vermuthlich Höchstderselbe mit Berathschlagung mehrerer Herren Cardinale diesen (Spnodus) beurtheilen werde."
- 27. Dezember 1788. "Lette Tage ist hier eingetroffen Herr von Schilerheim, Resident bei der Preußisch Clevischen Regierung mit einer Reisegesellschafterin. Er hatte sich, wie er sagt, um die Gesundheit zu pflegen, einige Zeit in Nizza aufgehalten, und macht nun eine Reise durch Italien."
- 3. Jänner 1789. "Gestern um 7 Uhr Abends hat der Spanische Herr Minister einen Curier erhalten, mit welchem ihm bestätiget
  worden die traurige Nachricht, die ich Ew. Libden im Borhergehenden
  berichtet, daß der König den 14. abgew. Monats um 2 Uhr Nachts,
  nachdem er mit allen heil. Sakramenten versehen worden, dieses Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt habe. Beiland Se. Majestät haben
  den Nunzius zu sich berufen lassen, um den pähstlichen Segen von
  ihm zu erhalten, nach welchem Sie ihm gesagt: "Dio La rimuneri della Carità che Ella mi ha usata" sodann sich zu dem
  Prinzen von Asturien gewendet, ihm die Aufrechthaltung der katholischen Religion, seine Geschwister und Unterthauen ohne Unterschied
  anempsohlen mit dem Beisatze, daß der allerärmste ihrer Ihnen eben
  so sehr am Herzen liege als der reichste. Die Betrübniß über diesen
  Todessall ist hier allgemein, denn der König hier sehr geliebet und
  verehret worden."
- 17. Jänner 1789. "Heute übersende ich dem Herrn Erzherzog Ferdinand königl. Hoheit das Transumptum des Breve Dispensationis. Das Breve selbst hatte der Sardinische Minister den Auf-

<sup>\*)</sup> Es verdient besonders bemerkt zu werden, daß zu dieser Rathsversammlung auch Pfarrer herbeigezogen wurden.

trag, dem König zu übersenden. Ich habe keinen Austand zu machen geglaubt, daß der Herr Herzog von Aosta erstens und sodann erst die Frau Erzherzogin Maria Theresia geneunet wird, wegen dem Beissatz — der Sohn des Königs und die Tochter des Herrn Erzsherzogs und weil der Bräutigam dem Stilus nach eher als die Braut genennt wird: Mein Augenmerk war allein, daß in das Breve nichts einsließe, was einen Schein haben könnte, daß Seine des Kaisers Majestät hierum angesuchet habe."

"Der König von Spanien hat Se. pähstl. Heiligkeit erbeten um einen außerordentlichen Cardinalshut für den Herrn Patriarchen von Indien Sentmanat mit dem Beisatz, daß er unverweilt bei den andern Höfen um die erforderliche Einwilligung ansuchen werde, unter welcher Bedingniß er auch die Zusage hiezu erhalten hat."

"Ew. Libben verehrliche Anempfehlung gemäß werde ich ben Elericus Thomas Klein, welchen ber k. k. Hofrath und Kabinetssekretär Herr von Kronenfels mit einem Canonicat in bem kaiserlichen Collegatstifte zu Regensburg, zur alten Kapelle genannt, versehen wünschte, auf das nachdrücklichste anempfehlen, und wünsche sehr, daß der Erfolg dem Sifer meiner Verwendung entspreche: doch kann dieses nicht eher als in dem Erledigungsfalle stattfinden, da Se. Heiligkeit seit dem vorgefallenen Verstoß mit der Probstei von St. Severin derlei Versicherungen im Vorans keine mehr geben und auch in der Datarie derlei Vormerkungen verboten haben, derowegen gut wäre, daß der Herr Thomas Klein in einem Erledigungsfalle dieses unversweilt durch eine Staffete seinen Sachwalter Merenda erinnerte"\*).

24. Jänner 1789. Berichtet Herzan, daß er den Thomas Klein bei dem Cardinalstaatssekretär "auf das nachdrücklichste anemspfohlen und er hat mir versprochen, seinerseits alles Mögliche beizustragen, damit in einem Erledigungsfalle ihm dieses Se. Heiligkeit verleihe. Ich erneuere daher mein Ersuchen an Ew. Libben, ihm gesfälligst mitzugeben, daß er bei dessen Ereigniß hievon seinen Sachswalter unverweilt unterrichte."

<sup>\*)</sup> Herzan war im Recommandiren für Canonicate sehr thätig, zumeist waren es Stellen für Abelige, weil auch die Stiftungen für Abelige waren, obige Recommandation haben wir hier aufgenommen — als eine Recommandation burch einen Kabinetssekretär des Kaisers für einen Nichtadeligen.

## **50**.

Cagliostro. Raiser Joseph empfängt die lette Wegzehrung. Wird wieder besser. Lombardische Prälaten. Ein Dominikaner von Fuligno verfaßt eine Abhandlung über den Wucher und wie er zu verhindern sei. Die jüdische Gesellschaft, welche in Desterreich sämmtliche Kirchenpräziosen der unterdrückten Klöster sehr billig ankaufte, will im Kirchenstaate mit Korn handeln. Cagliostro in Rom angekommen.

- 22. April 1789. "Der berufene Graf Cagliostro hat hierorts um ein sicheres Geleit angesuchet, um sich anher verfügen zu können. Es ist ihm geantwortet worden, daß, da er im Kirchenstaat kein Versbrechen begangen, er bessen nicht nöthig habe. Er dürfte daher in wenigen Tagen hier anlangen."
- 25. April 1789. "Gestern Früh ist mir überkommen die betrübtefte Nachricht, so Ew. Libben unter bem 10. l. M. zu geben beliebet haben, daß Se. Majestät der Raiser denselben Frühmorgen die heilige Wegzehrung empfangen haben. Welche meine Betrübniß hierüber seh, werden Ew. Libden, benen meine große Berehrung, Ergebenheit und Erkenntlichkeit gegen Höchstelben bekannt ift, beffer sich vorstellen, als ich auszudrücken vermag. Die Versicherung, welche Bochdieselben mir geben, daß dieses geschehe, sen nicht wegen außerster Gefahr und Nothwendigkeit, sondern aus kristlicher Vorsorge, und daß das Blutauswerfen sicher von der goldenen Aber entstanden, und keine Folge der bisherigen Krankheit sen, ist freilich tröstend, allein nicht hinreichend, mich zu bernhigen. Ich habe mit Bewilligung des Herrn Cardinal-Vicarius in der Nazionalkirche das öffentliche Gebet für die Herstellung der Gesundheit unseres Monarchen auf heute Früh angeordnet, war aber nicht mehr zur Zeit, die eben auf geftern apuntirten Gegenbesuche an die neuen Herrn Cardinale abzubitten, und hätte dieses auch viel Aufsehen und den Berdacht erwecket: daß die Staffete eine noch viel traurigere Nachricht überbracht habe. Der Herr Cardinalstaatssekretär, und wie er mir sagt, der Pabst sind überaus betroffen über die Krantheit unseres theuersten Monarchen. Ich rufte Gott mit allem dem Gifer an, deffen ich fähig bin, um dessen Erhaltung, dieses ist bas einzige Merkmahl meiner Ertenntlichkeit, welches ich gegen Allerhöchstdieselben geben tann."
- 29. April 1789. "Da nach den tröstlichen Nachrichten von der Besserung ber Gesundheitsumstände unseres allergnädigsten Monarchen,

welche der Herr Cardinalstaatssekretär durch den außerordentlich nach Reapel abgefertigten Courier erhalten, und mir mitzutheilen die Aufsmerksamkeit hatte, die Theater zu Wien wieder eröffnet und das öffentliche Gebet eingestellt worden, so habe in Gemäßheit dessen ein gleiches auch in hiesiger Nazionalkirche und in jener meines Titels veranlassek\*) und wünsche sehnlichst, die baldige gänzliche Herstellung Sr. Majestät zu vernehmen, welche von Gott mit allem Eifer zu erbitten nicht aufhören werde."

- 2. Mai 1789. "Aus Ew. Libden schätbaren Zuschrift unter dem 18. und 26. abgew. M. entnehme mit innigster Freude die Besserung der Gesundheitsumstände und die trostvolle Hoffnung der Herstellung Sr. des Kaisers Majestät. Der Allerhöchste wolle Sie uns noch viele Jahre erhalten, dieses ist der Gegenstand meines Gebetes."
- 6. Mai 1789. Langer Bericht, daß brei Pralaten aus ber Lombardei geboren und in Römischen Diensten, denen das Bisthum Como angeboten worden, dasselbe nicht annehmen. Der Pabst hatte vom Raiser 1784 die Zusage verlangt, daß der Raiser bei seiner nunmehrigen Bischofernennung in der Combardei auf jene Pralaten aus der Lombardei Rücksicht nehmen solle, welche damals in Rom Anstellungen inne hatten. Dieses murbe versprochen. Deghalb follte Herzan fragen, ob Giner von ihnen bas Bisthum Como annehmen wolle. Alle 3 weigerten sich und gaben theils Alter, theils Kränklichkeit als die Ursache ber Weigerung an. Herzan schreibt barüber am Schluße an Rannig: "Ich unterziehe daher Ew. Libden erlauchter Einsicht, ob, wenn Se. Majestät etwa mit ber Erklärung der Mailander Pralaten unzufrieden sehn sollten, das beste Ihres Dienstes nicht etwa fordere, daß diese Unzufriedenheit nicht kundig würde: denn welche Kraft die Hoffnung bei den Menschen hat, bekannt ist."
- 9. Mai 1789. "Nichts könnte mir erfreulicher sehn, als die Nachricht, welche Ew. Libden mir unter dem 25. abgew. M. zu geben belieben von der Gesundheit unsers allergnädigsten Kaisers. Der

<sup>\*)</sup> Die Nationaltirche ist S. Maria dell Anima, über welche Desterreich noch gegenwärtig das Protektorat ausübt. Herzan war als Cardinalpriester Titular von S. Croce in Gerusalemme. Zum Bischof wurde Herzan erst 1800 geweiht, als er die Diöcese Steinamanger bekam.

Allerhöchste wolle unser Gebet erhören, und une Böchstselben in vollkommenster Gesundheit noch viele Jahre schenken. In dieser Absicht ware sehr zu erwünschen, daß Se. Majestät sich begnügen wollten, nur mit dem allernöthigsten sich zu beschäftigen. Die Ruhe ist eine kräftige Arznei und seine Erhaltung ist für den Staat das kostbarste. — Der Herr Pralat Sylva hat mir auf die ihm in Gemäßheit des allerhöchsten Befehles gemachte Eröffnung geantwortet, daß er 66 Jahre alt und seine Gesundheit merklich geschwächet seh durch die mehrmal erlittenen Krankheiten, wie er denn auch gegenwärtig das Fieber hat und elend aussieht. Inzwischen wenn Sr. Majestät nicht gefällig ist, ihn auf eine andere Art zu versorgen, sondern auf das Bisthum Como zu ernennen, so würde er bieses mit jener Unterwerfung und Dankbarkeit annehmen, die er Gr. Majestät bei allen Gelegenheiten an den Tag zu legen befließen gewesen und sehn wird. Gines der Bisthumer Mantua oder Pavia, das Se. Majestät unser allergnädigster Berr ihm zugebacht hatte, mare in aller Rücksicht für biesen würdigen Mann angemessen gewesen. Er begleitet eines ber ansehnlichsten Memter, allein seine Glücksumstände sind die betrübtesten, er mangelt merklich an bem nöthigen, und ich weiß nicht, wie er bei Gelegenheit eines Bisthums die Bulle und andere Taxen für und zu Mailand entrichten und die unumgängliche Einrichtung sich zu schaffen im Stande senn wird. Der Herr Pralat Bidoni in seinem hier beis liegenden Schreiben verlanget eine Bedenkzeit."

23. Mai 1789. "Ein Dominikaner von Fuligno hat mir zusgeschickt die Antwort auf die Frage, was der Wucher seh? und welches die ausgiebigsten Mittel wären, denselben zu verhindern, ohne neue Strafgesetze dagegen zu verhängen? Ich gebe mir die Ehre, Ew. Libben solche zu übersenden" \*). — Diese Denkschrift scheint gegenwärtig in allerhand Ländern überflüssig geworden, denn jetzt scheinen Preise ausgesetzt zu sein auf die Beantwortung der Frage: Wie der Wucher in der weitesten Ausdehnung gesetzlich könne betrieben werden.

<sup>\*)</sup> Die Schrift liegt bei, der Titel lautet: Risposta sopra l'argomento proposto — al Publico — che cosa sia Usura? e con quali mezzi possa meglio impedirsi la stessa senza dover fare leggi penali. Umiliata all' Augustissimo Trono dell' Invitto Cesare Giuseppe II. Dal Padre Maestro Giacinto Piazza Genovese dell' Ordine de Predicatori.

27. Mai 1789. "Die Nachrichten, so Ew. Libben mir unter bem 14. ausl. M. von der kostbarsten Gesundheit unsers allergnädigssten Monarchen zu geben belieben, obgleich sie tröstlicher sind, setzen mich bennoch in den größten Kummer. Der Allerhöchste wolle das Gebet Ihrer getreuen Unterthanen um die Herstellung Ihrer Gesundsheit erhören."

"Wenn die Handelsleute Schönfeld, Brighenti und Bienenfeld an mich sich wenden werden um die erforderliche Erlaubniß des Aufstaufes in dem Kirchenstaate von Waiten, Korn und Haber, so werde dieses ihr Gesuch auf das nachdrücklichste zu unterstützen bestießen sehn." (Dieselbe Juden-Gesellschaft hatte sämmtliche Pretiosen der aufsgehobenen Klosterkirchen in den Oesterreichischen Erblanden um einen sehr geringen Preis angekauft. — Kaunit meinte, dieselben dafür durch Anempfehlungen auch für ausländische Geschäfte belohnen zu sollen.)

30. Mai 1789. "Der berufene Graf Cagliostro ist mit seiner Frau hier angekommen. Er ist von dem Herrn Bischof Fürsten von Trient dem Herrn Cardinal Albani, Dekan des heil. Collegiums anempfohlen."

Prälat Vidoni lehnt in einem Schreiben das ihm angebotene Bisthum Como ab.

# 51.

Ein Arzt in Rom will Kaiser Joseph gesund machen. P. Augustin Bertieri und das Bisthum Como. Zonzadari. Die neuen Gesetze in Frankreich. Deputirte von Avignon. Die Seuche des Ungehorsams. Der König von Frankreich und die Nationalversammlung. Die Annaten in Frankreich. Flüchtiger Abel aus Frankreich. Cardinal Rohan geht nach Paris.

17. Juni 1789. "Der Arzt Barbagli schlaget vor ein Mittel für die Herstellung Sr. Majestät in dem hier beigeschlossenen Brief. Das Mittel ist simple, von welcher Wirkung es aber sehn kaun, werden die wegen ihrer Gelehrsamkeit berühmten Leibärzte Sr. Majestät, welche von dem Stande der Krankheit, und den Umständen, welche sie begleiten, unterrichtet sind, beurtheilen."

24. Juni 1789. "Aus Ew. Libden schätzbarstem Schreiben unter den 11. l. M. ersehe, daß Sr. Majestät dem Kaiser gefällig

war, ben P. Joseph Bertieri Augustiner-Ordens zu dem erledigten Bisthum Como zu ernennen. Ich kenne diesen Mann nur vom Sehen, und habe einmal mit ihm gesprochen bei Gelegenheit, da Se. Majestät die Höchstelige Kaiserin ihm und einigen anderen Lehrern der Universität zu Wien aufgetragen hatte, einen Plan zu machen, des geistlichen Studiums für Se. königl. Hoheit den Erzherzog Maximilian, da er zum Coadjutor erwählet wurde, und ich jenen zu übersehen hatte. Seine Lehrbücher aber habe ich niemals gesehen, sollte wieder Verhoffen in diesen etwas Anstößiges sich sinden, so ist freilich leicht vorzusehen, daß ihm dieses Verdrießlichkeiten zuziehen würde, und die Ew. Libden bekannten Beispiele in Frankreich, Neapel und Laibach lassen wenig Nachgiebigkeit über diesen Gegensstand von Seite des Pabstes hoffen. Es wäre gut, daß er seine Bücher und jene des P. Gazzaniga mitbringe, und sich bewerbe, daß der Herr Nunzius eine günstige Information von ihm gebe."

- 1. Juli 1789. Dank für eine bem Mailander Pralaten Sylva verliehene Abtei. "Se. Majestät haben an ihm einen geschickten und guten Unterthan; die ihm erwiesene Gnadenbezeugung war dem Pahst überaus angenehm, und dient auch zu immer größerer Aneiserung zur Mitwirkung für das Beste des Dienstes Sr. Majestät der übrigen Mailander Prälaten. In welcher Rücksicht ich wünsche, daß der von Sr. Majestät gesaßte seste Entschluß, die Einkunste aller im Mailandischen in Erledigung kommenden Abteien zu dem Religionssond einzuziehen, und damit den in der Seelsorge stehenden inländischen Clerus zu dotiren, geheim verbleibe. Ew. Libben kennen, was die Hoffnung auf das menschliche Herz wirkt."
- 29. Juli 1789. N. Sch. "Der vormals zu Brüssel gestandene Runzius, Prälat Zonzadari ist von Sr. pähstl. Heiligkeit zum Segretario der Congregation der Propaganda ernannt worden, und soll an seiner Stelle künftighin ein Missionario Apostolico die Missionen jener Gegenden besorgen."
- 2. September 1789. "Welches Aufsehen hier errege die Revolution in Frankreich, und die neuen Gesetze in geistlichen Sachen, werden Ew. Libden von sich leicht erwägen, diese sind die Gegenstände der allgemeinen Unterredungen."

- 5. September 1789. "Ich vernehme ito, daß zween Depustationen von Avignon hier angelanget, um ihre schon andere Male gemachten Gesuche zu erneuern, daß allbort ein oberstes Tribunal errichtet werde, von welchem keine weitere Appellation seh, sowie um Abstellung einiger andern Beschwerden. Die Seuche des Unsgehorsams breitet sich immer mehr aus"\*).
- 12. September 1789. "Sr. Päbstl. Heiligkeit haben ben Herrn Cardinal Bernis zu sich berufen, und eine lange Unterredung mit ihm gehabt, der Gegenstand waren die auf die Religion und den heiligen Stuhl sich beziehenden Arrêtés. Die in einigen Zeitungs-blättern angegebenen Unruhen zu Rom sind gänzlich ungegründet. Zu Fano und Jesi ist eine kleine Unordnung entstanden wegen Ungewicht des Brotes, welche aufgehört durch Bestrafung der Bäcker."
- 16. September 1789. (Privatschreiben Herzans an den Fürsten Raunitz). "Der Herr Cardinal Bernis hat vorgestern neuersdings eine Audienz gehabt, in der er die Standhaftigkeit des Königs erhoben, mit welcher Se. Majestät verweigern ihre Einwilligung in das, was die Assemblee zum Nachtheile des heil. Stuhles sestste, um den Pabst zu bewegen, in diesen häklichen Umständen in Bezug auf die Taren alle mögliche Vorsicht zu gebrauchen."
- 19. September 1789. "Vorgestern habe Se. pähstl. Heiligkeit eine Congregation der Herren Cardinäle Capi d'Ordine über die Bersanlassung der Nazional-Assemblee in Betreff der Annaten halten lassen, und soll da beschlossen worden sehn, daß man die gegenwärtige Expedition taxenfrei halten wird, aus Berehrung gegen den König, und verschieben eine Entschließung zu nehmen, und abwarten das Ende, welches die neue Staatsversassung in Frankreich haben wird. Die Ausdrücke des Königs in seinem Schreiben sollen die rührendsten und schmeichelhaftesten gegen den Pabst und heil. Stuhl gewesen sehn. Um 1 Uhr (d. h. Römische Uhr) werden hier alle Glocken geläutet, um

<sup>\*)</sup> Die schönen Beispiele wurden eben von oben aus gegeben. Der Raiser suchte sich des Pabstes, die Fürsten sich des Kaisers, das Bolt sich der Fürsten
zu entledigen. In Frankreich arbeitete die Regierung so lange gegen den Pabst,
bis das Bolt dieselbe Arbeit gegen die Regierung versuchte. Somit könnte man
mit Recht über die Verwunderung Herzans betreffs dieser "Seuche" sich auch
wieder verwundern.

das Volk zum Gebet zu erinnern, für die gegenwärtigen Bedürfnisse der Kirche, welche aber in dem Edist nicht benennt sind, und man sagt, daß auch eine dreitägige Andacht und seierlicher Umgang in dieser Absicht soll gehalten werden. Wir haben schon hier einige Franzosen, die sich geslüchtet, und die schreckbarste Abschilderung machen der vielen Unordnungen und Grausamkeiten, die täglich in jenem Königreiche sich ereignen. Die Frau Herzogin v. Polignac mit ihren Söhen wird in einigen Tagen hier erwartet, und mit Ende k. M. Se. k. Hoheit der Herr Graf v. Artois, die Prinzen Conti und Conde, werden auch balb hier anlangen."

30. September 1789. "Der Graf Montmorin hat dem Herrn Cardinal Bernis im Namen des Königs versichert seine vollstommene Zufriedenheit, der ihm geleisteten und noch ihm leistenden Dienste, welches diesem guten alten Herrn in den gegenwärtigen Umsständen zu großem Troste ist. Hier wird allgemein mißbilliget, daß der Herr Cardinal v. Rohan sich nach Paris verfüget, da er doch nicht zweiseln kann, daß seine Gegenwart dem König und der Königin mißfallen müsse."

### **52.**

Erbprinz von Braunschweig. Erzbischof von Mecheln. Civilehe in Frankreich. Cagliostro verhaftet. Illuminantenloge in Rom. Freimaurerstandale. Der Raiser Joseph ersucht den Pabst an die Niederländischen Bischöfe zu schreiben. In Wien will man, daß dieses Ansuchen geheim bleibe. Billet von Herzan an den Staatssekretär.

28. November 1789. "Borgestern hat der Herr Erbprinz von Braunschweig bei Sr. Heiligkeit Audienz gehabt: diese war nur von etwelchen Minuten, weil, wie man mir sagt, die Antwort erwähnten Prinzens zu einer lange Unterredung keinen Stoff gab. Ueberhaupt sindet man hier einen großen Unterschied des Geistes zwischen ihm und seinem Herrn Bater, der vor ungefähr 27 Jahren hier war."

"Daß der Herr Cardinal Erzbischof von Mecheln sich von Brüssel entfernt hat, macht hier viel Aufsehen, und wird insgemein mißbilligt"\*).

<sup>\*)</sup> Das ist in berlei Fällen reservirt von ben "Gutgesinitten" im Sinne bes Cardinal Perzan zu verstehen.

"Hier will man für sicher wissen, daß in Frankreich die Mostion soll gemacht werden, das Sakrament der Ehe in einen bloßen Civilkontrakt, und hiermit zertrennlich zu erklären: welches, da es offenbar gegen das Dogma unserer Religion streitet, hier als der erste Schritt zur Abtrünnigkeit angesehen wird."

- 12. Dezember 1789. "Der Herr Cardinal Erzbischof zu Mecheln soll den Pabsten geschrieben haben, ohne den Ort zu nennen, wo er sich befindet; von dessen Inhalt aber ist noch nichts zu meiner Kenntniß gereichet."
- 30. Dezember 1789. "Abends wurde der bekannte Cagliosstro arrestirt, und nachdem man sich seiner Schriften und Bücher versicherte, in die Engelsburg, seine Ehegemalin aber in das Kloster Santa Apollonia gebracht; zu gleicher Zeit wurde der Rapuziner P. Florentin de S. Maurice in den Kerker des Franziskanerklosters Ara Coeli und das Haus all'Arco della Regina, wo die sogenannten Muminaten ihre Zusammenkünste gehalten, umrungen und untersuchet; allda wurde gefunden eine bewegliche unverschämte Weibsstatue auf einem Kanapee, auf der einen Seite ein entblößter Degen, und auf der andern eine Pistole, 17 Packeten Schriften, und wie man auch versichert, zwei Kästen mit verschiedenen, zur Unzucht dienenden Geräthe."

"Der Bailli Loras, verfügte sich ben anderen Frühmorgen zeitlich zu bem Herrn Cardinal Bernis, um seine Ministerial-Prostektion anzusuchen; seine Erschrockenheit soll so groß gewesen seyn, daß er nur mit abgebrochenen Worten sagen konnte, er wäre ein Franzoß, der Herr Cardinal wäre Minister. Dieser antwortete ihm als ein Franzose, nicht aber als ein Maltheser Ritter würde er ihm seinen Ministerialschutz in den gebührenden Gränzen angedeihen lassen. Hierauf wiedersetzte Loras, Cagliostro seh gefangen genommen worsdru, und er könnte genennet werden; — der Herr Cardinal sagte: er verstünde ihn, könne aber nicht eingehen in das Sekret eines Hoses, bei dem er residirte. Diese Berhaftnehmung ist der Gegenstand der Unterredung in allen Zusammenkünsten, und das Einzige was Ew. Libden von hier berichten kann. Es ist bekannt, daß, wie der König von Schweden zu Florenz war, er dem Prätendenten Grasen D'Albani 4000 Skudi gegeben, und dieses, damit er ihm

die Großmeisterstelle des Freimaurerordens abtreten solle, nun sagt man hier, daß der Chef der Illuminirten der König von Preußen sehn soll."

13. Fänner 1790. "Der in Berhaft gezogene Cagliostro, und daß für ihn aus Berlin ein Wechsel von 4000 Römischen Thalern soll hier angelangt sehn, ist der Gegenstand der Unterredung in allen Seselschaften."

13. Januer 1790. Inhaltsaufschrift auf bem Rücken bes Briefes:

"Ein Billet des Cardinalstaatssekretarius, mit welchem er Nachsricht gibt, daß der Pabst beschlossen habe, nach dem Verlangen des Kaisers an die Niederländischen Bischöfe zu schreiben, nebst der hierauf ertheilten Antwort werden eingeschickt. Möglichste Beschleunigung dieses Geschäftes, aber wenige Hoffnung, daß es von Seite des hiesigen Hoses so geheim gehalten werde, als wohl erswünschlich gewesen wäre."

Brief Herzans an Raunitz. "Aus meinem vorhergehenden (fehlte in den Akten) werden Ew. Libden zu entnehmen beliebet haben, daß, obgleich der heil. Bater nicht ausdrücklich versprochen, meinem Gesuche zu willfahren, ich dennoch hierin nicht gezweifelt habe. Daß ich mich hierin nicht geirret, erweiset das beiliegende Billet des Herrn Cars dinalstaatssekretär, den ich inzwischen neuerdings hievon gesprochen hatte."

"Ich schmeichle mir, daß Se. Majestät dem Kaiser nicht wird mißfallen haben die Ungewißheit von der Willfährigkeit des Pabsten, in der ich Höchstelben einiger Maßen gelassen habe: denn die Ersfahrung lehrte, daß Dringen auf eine entscheidende Antwort bei dem Pabsten eben so viel seh, als eine hösliche Abschlagung zu erhalten."

"Nun bemühe ich mich um die schleunige Aussertig= und Absendung der Breven (an die Bischöfe der Niederlande), wovon ich Ew. Libden unverweilt zu benachrichtigen mir die Shre vorbehalte."

"Die in meinem Antwortsbillet anempfohlene Beschleunigung und Geheimhaltung ist in der hiesigen Verfassung schwer zu erhalten. Ich werde heute noch zu dem Prälaten Stay, weil er krank ist, mich verfügen, und ihm die baldigste Beförderung dieser Breven anempfehlen." "Copia di Biglietto del Cardinal Herzan al Sig. Cardinale de Zelada li 13. Geno 1790."

"Sebbene il paterno affetto, ed amicizia del S. Padre verso la Maestà dell' Imperatore teneva certo il Cardinal Herzan, che Sua Santità si degnerebbe condiscendere all' instanza da esso promossa, che ha per oggetto il ristabilimento della publica tranquillità mediante il ritorno all' ubbidienza dovuta al legittimo Sovrano, colla quale tanto è congiunto il bene della S. Religione, nulladimeno Vra Emza non poteva fare al Card.; che scrive, un piacere, e grazia maggiore, che di dargliene una positiva certezza. Si affretta esso, nell' atto di sue obbligazioni, a pregarla di anticiparne a S. S. in augusto nome della Maestà dell' Imperatore i suoi filiali rispettosi ringraziamenti. Il Cardinale, che scrive si lusinga, che i Vescovi imitando lo Zelo del supremo pastore della Chiesa s'impiegheranno tutto pel salutare fine da esso Lui propostosi. Siccome però, la sollecitudine, ed il segreto acciocchè non possa, giungerne preventiva notizia ai mal intenzionati contribuira moltissimo al suo buon successo, come intenderà da se la mente illuminata e penetrantissima della S. S. e dell' Em. il Cardinale la supplica fervorosamente di dare gli ordini pressanti ed opportuni a tal fine, mentre pieno di profondo ossequio Le bacia umilissimamente le mani."

"Dalle Stanze del Vaticano 12. del 1790. Nell' Udienza di jeri sera il Cardinal de Zelada ebbe ordine da Nro. Sig. di significare a Va. Emza essere la Santità Sua venuta nella determinazione di scrivere a' Vescovi de' Paesi Bassi ne' consaputi termini come l'Emza Vra a suo tempo vedrà."

"Mentre il Cardinale Scrivente eseguisce con vera sodisfazione il comando Pontificio, ha l'onore di rassegnarsi col più distinto ossequio e di baciare all Emza Vra umilissimam le mani."

Card. Herzan.

**53**.

Die Breven an die Niederländischen Bischöfe. Herzan urgirt den Staatssekretär. Anch der früher ausgewiesene Prälat Zonzadari wird bittlich angegangen zur Calmirung der Niederlande mitzuwirken. Neue Untersuchung im Hause Cagliostros.

- Prälaten Stay: Er hat bisher keinen Auftrag bekommen in Bezug auf die zu schreibenden Breven, und messet dieses bei dem, daß er nicht selbst zur Audienz Sr. pabstl. Heiligkeit gehen kann, Sie vermuthlich den Entwurf hiezu selbst machen, und ihn morgen Abends durch seinen Substituten werden zuschicken wollen. Er hat mir verssprochen, daß, obgleich er noch nicht von seiner Krankheit hergestellt seh, dennoch alle seine Kräfte austrengen werde, damit jene Seiner Majestät Absicht entsprechen. Die Kenntniß, die ich von seinem Charakter habe, dann er seit mehr als 20 Jahre mein Freund ist, und die Begierde, die er mir bezeigt, Sr. Majestät in dieser so wichtigen Sache dienen zu können, halten mich gesichert, daß er sein Wort gewiß erfüllen wird. Bekömmt er den Austrag morgen, so vertröste ich mich, daß die Breven Samstag abgehen, von welchem Allen Ew. Libben weiter zu berichten ich mir vorbehalte."
- 14. Fänner 1790. "Heute früh habe ich mich zu dem Herrn Cardinalstaatssekretar verfügt, um ihm meine Danksagung mündlich zu erneuern und zugleich die Beschleunigung der bekannten Breven Er hat mir gesagt, daß er eben diesen Morgen anzuempfehlen. Gr. Heiligkeit neuerdings hierum anergangen habe und daß er mir deren Aufsatz zu meiner vorläufigen Ginsicht mittheilen wird. sagte mir dann im Vertrauen und nicht als kaiserlichem Minister, wie er sich ausbrückte, sondern als einem guten Freunde, daß der Nunzine zu Lüttich, Pralat Zonzadari, berichtet, daß der Herr General von Lilien ihn ersucht habe, sich bei den Bischöfen der Nieder= lande zu verwenden, daß sie alles mögliche beitragen möchten, die Ruhe herzustellen. Seine Antwort wäre gewesen, daß sobald ihm hierüber ein Auftrag zukommen wird, er diesen mit dem lebhaftesten Eifer vollziehen werde. Diefer aber mare, jagten Se. Eminenz, bereits an ihn mit viclem Nachbruck abgegangen und Sie hätten biefe bescheidene Antwort und Gifer belobt. Gr. pabstlichen Beiligkeit und dem Herrn Cardinalstaatssckretar, wie dieser mich versichert, ist diese

Anliegenheit sehr am Herzen, und sie wollen Beibe, so viel es von ihnen abhängt, Er. Majestät eine Probe ihrer Verehrung geben. Da in diesen Anliegenheiten an der Zeit viel gelegen ist, und vielleicht Ew. Libben nicht unangenehm sehn wird, zu wissen die Befehle, die der Pabst an den Herrn Nunzius zu Lüttich erlassen, so fertige ich ab diese Staffete, welche nicht lange darauf, als die Ordinari Ew. Libben überkommen wird."

- 16. Jänner 1790. "Nachdem ich mein Schreiben unter eben diesem Datum bereits geendigt, habe ich den Herrn Cardinalstaatssfekretär neuerdings angegangen um die Beschleunigung der bewußten Breven; er hat mir hierauf geantwortet, daß Se. päbstl. Heiligkeit selbe bereits angeordnet, aber nicht durch ihn gehen, daher er mir nicht eigentlich bestimmen könne die Zeit, wann sie von hier werden abgeschiest werden, er würde aber in der Andienz, die er noch heute Abends hat, Se. Heiligkeit neuerdings darüber sprechen. Ew. Libden sehen, daß es an mir nicht mangelt, daß Sr. Majestät Gessinnungen nicht auf das schleunigste erfüllet werden."
- 16. Jänner 1790. "Ew. Libden werden aus meinem letten entnommen haben die Weisungen, die der Pabst seinem Runzius zu Lüttich erlassen und ich Hochdenselben zu allenfällig beliebiger Maßenehmung durch eine Extrastaffete zu berichten die Ehre hatte. Ich erwarte von einer Stunde zur andern die versprochene Mittheilung des Aufsatze, wie ich zugleich erinnert habe, um Ew. Libden die Abschrift hievon einzusenden."

"Man hat eine neue Untersuchung gemacht im Hanse bes 30s seph Balsamo, der den Namen Cagliostro augenommen, sie hat acht Stunden gedauert und man hat gefunden viele Schriften und Gesschmeide, welches, nachdem es gerichtlich geschätzet, in das Depositensamt al monte übertragen worden. Man sagt, daß Se. Heiligkeit den Sonverains mittheilen werde das Wichtige, was durch die gesrichtlichen Verhöre erwähntes Cagliostro wird entdeckt werden."

20. Jänner 1790. "Die Kopfschmerzen, begleitet mit einem Fieber, mit welchen ich seit mehreren Tagen behaftet bin, haben nicht unterbrochen mein Zudringen um die Aussertigung und Abschickung der befannten Breven: Heute Abend wird endlich der Aufsatz dem Pabste vorgelegt werden. Ich schmeichte mir, daß der Herr Cardinals

staatssekretär, dem ich die Gerechtigkeit leisten muß, daß er Alles, was von ihm nur immer abhängen könnte, zu oberwähnter Besschlennigung beiträgt, mir jene zur Einsicht mittheilen wird, und vermuthe, daß sie künftigen Sonnabend von hier abgehen können."

### **54**.

Bivaldi mit Cagliostro verstochten. Empörung in Avignon. Das Breve fertig und Herzan dankt im Namen Desterreichs für die Güte des Pabstes. Das Breve im Geist der Milde und Versöhnung. Im Domkapitel zu Antwerpen "einige etwas hitzige Männer."

23. Fänner 1790. "Der Marchese Bivalbi, welcher wegen seinem Berhalten bereits vor etlichen Jahren ans der Zahl der Cavalieri di Guardia, ossia, lancie spezzate ausgelöschet worsen und verslochten sehn soll mit dem sogenannten Cagliostro, wie seine Entweichung in dem Augenblick, da dieser in Berhaft gezogen worden, befräftiget, hatte sich nach Benedig verfügt: die bekannte große Wachsamkeit der Republik aber, alle jene aus ihren Staaten zu entsernen, welche die öffentliche Anhe stören könnten, hat sie bes wogen, wie die gestern hier angelangten Briefe geben, vorerwähnten Marchese von dannen zu exiliren; die nämlichen Briefe sehen hinzu, daß er von dort nach Triest gegangen seh. Ich glaube nicht übersgehen zu sollen, Ew. Libben davon zu unterrichten. Gedachter Casgliostro ist krank, allein die Sache ist von keiner Bedeutung. Es sind viele Briefe aus Frankreich für ihn eingelangt."

"Es sind Nachrichten von Avignon hier eingetroffen, die man aber geheim zu halten sucht, daß auch allda der Empörungsgeist von neuem auf eine solche Art merkbar wird, daß man einen allgemeinen Aufstand besorget. Wie ist wohl möglich, auch wenn es sehn könnte, die Pflicht der Treue gegen den rechtmäßigen Landcsfürsten einen Augenblick bei Seite gesetzt, eine Regierung auszufinden, unter der sie weniger als 10 Tausend Skudi Abgaben entrichteten, denn dieß ist's, was sie jährlich dem Pabste zahlen."

23. Jänner 1790. "Ich habe endlich die Zufriedenheit, Ew. Libden berichten zu können, daß heute abgeht das Breve an den Herrn Cardinal von Frankenberg und die übrigen Herren Bischöfe der österreichischen Niederlande, wovon mir der Herr Cardinalstaats

sekretär in diesem Augenblick die hier beigebogene Abschrift über-Mir däucht, daß die Absicht des Kaisers in ihrem ganzen Umfange hiedurch erfüllet ist. Ich hätte zwar gewunschen, daß statt eines allgemeinen Breve, an jeglichen Herrn Bischof insbesondere eines ergangen wäre, allein da durch derlei neuerliche Besuche die Sache sehr lang hinausgeschoben würde, und in diesen fritischen Umständen an der Zeit das meiste gelegen ist, so werde bedacht senn, daß bieses durch eine Abschrift ersetzet wird. Aus eben dieser Ursache habe ich geglaubt, dem allerhöchsten Dienst angemessen zu sehn, den Herrn Hof- und Staatsvicekanzler Graf Cobenzl durch den Ordinari-Curier hievon zu verständigen. Ich unterziehe Hochderoselben erlauchter Beurtheilung, ob nicht gut wäre, wenn Gr. Majestät gefallen möchte, dem Pabste mittelft eines von Allerhöchstselben unterzeichneten vertraulichen Handschreibens Dank zu sagen: dieses würde viel beitragen: daß, wenn die Umstände es erheischen, der Pabst willfährig mitwirke zu dem, was des Raisers Dienst ferners erfordern könnte, und ich wünschte es um so mehr, ale, um Ew. Libben nichts zu verbergen, Se. Heiligkeit mir in vertrauter Unterredung einsehen machte, daß Sie Sich geschmeichelt hätten, daß das Ihm von mir im Allerhöchsten Namen gemachte Gesuch in einem derlei vertraulichen Schreiben ausgedrücket worden wäre. In diesem Falle werden Em. Libben beurtheilen, ob nicht gut sen, daß ich dieses überreiche, welches mir eine günstige Gelegenheit darböte, die etwa über diesen höchst wichtigen Gegenstand weiteren Beisungen zu erfüllen. Damit hier nicht verrathen werden könne, daß heute die Breven abgehen, habe ich die Staffete, mit der ich dieses abschickte, nach Mantua an die bortige Postdirektion adressirt."

- 1. "Dalle Stanze del Vaticano," 23. Jänner 1790. Liegt aus der Römischen Staatsfanzlei ein Aviso an Herzan bei, welches bessagt, das Breve seh von Rom an Prälaten Zonzadari geschickt worden, daß es durch ihn an Frankenberg und die anderen Bischöfe gelange.
- 2. Liegt ein Brief der österreichischen Botschaft in Rom an den Cardinalstaatssekretär bei, der in den höflichsten und verbindlichsten Ausdrücken für die Güte des Pabstes in Bezug auf das Breve Dank sagt.

Das Breve selbst bringen wir hier nicht (es liegt den Aften bei), weil es in der gedruckten Urkundensammlung (Rocueil) über die bels gische Revolution aufgenommen ist. Das Breve ist in einem Geist der Milde und Versöhnung abgefaßt, daß es dem Cardinal Herzan wie dem Fürsten Kannitz schwer auf's Herz fallen mußte, wenn die beiden nachdachten, wie dieselben Jahrelang Pins VI. behandelt haben.
— Bekanntlich konnte das Breve den ausgetretenen Strom in seine Ufer nicht mehr zurückträngen.

27. Jänner 1790. "Vorgestern habe ich mich zu dem Herrn Cardinalstaatssekretär verfügt, um ihm mündlich meine Danksagung zu erneuern für das an die Herren Bischöfe der Niederlande abge= gangene Breve: und ihm wiederholet, daß ich gewunschen hätte, daß an jeden Bischof insbesondere derlei Breve ergangen wäre: der Herr Cardinal, welcher sehr höflich aufgenommen meine bezeugte Dant= nehmigkeit, sagte mir, ce wäre zwar nur Gin Breve an die sämmt= lichen Herren Bischöfe der Riederlande ergangen und benanntlich an den Herrn Cardinal von Frankenberg und den Herrn Bischof von Antwerpen, als an welche zween es Se. Majestät vorzüglich verlangt hätten: er habe aber in Folge meines Billets den Herrn Runzius zu Lüttich zugleich, da er ihm aufgetragen, erwähnten Herrn Cardinal von Frankenberg das Breve sicher und schlennig zuzustellen, auch ein= gebunden eine Abschrift hievon an alle Bischöfe der Ocsterreichischen Niederlanden, und an jene andern, deren Kirchenspreugel sich darinnen erstrecken, unverweilt zu übersenden; und daß er sich mit allem mög= lichen Eifer für das heilsame Werk, daß diese Provinzen sich ihrem rechtmäßigen Landesherrn unterziehen, verwende. Und er würde mit der Post, die heute abgeht, dem Herrn Nunzins zu Köln Abschriften von dem Breve, und Depeschen an den Herrn Runzius zu Lüttich. schicken, damit er ihnen dieses ohne Zeitverluft und mit aller Sicherheit zustellen lasse, um auf diese Art in dem zwar nicht zu vermuthenden, aber doch möglichen Falle, daß erwähntes Breve und Depesche verloren oder aufgefangen würden, die richtige lebergabe zu versichern."

"Die Betrachtungen, so ich über diese wichtige Angelegenheit gemacht, und daß zu dem erwünschten Endzweck vielleicht auch nützlich sehn könnte, wenn die regulirten Aebte auch ihrerseits alles beitragen, daß das Volk zu seiner Pflicht zurückkehrte, haben mich veranlasset, daß ich dem Herrn Cardinalstaatssekretär durch das in Abschrift beiliegende Billet ersuchet, dem Herrn Nunzius Zonzadari auch dieses nachdrücklich anzuempsehlen. Ich schmeichle mir eine günsstige Antwort."

"Wenn Ew. Libben gefällig wäre, dem Herrn Nunzius zu bezeugen die Zufriedenheit Sr. Majestät über die eifrige Mitwirkung des Herrn Cardinalstaatsekretärs, welchem in der That diese Gerechtigkeit leisten muß, so würde dieses ihn immer mehr hiezu auffrischen."

"Eine wohl unterrichtete Person sagt mir, daß das Domkapitel zu Antwerpen, in welchem einige etwas hitzige Männer sich befinden sollen, viel über den Geist seines Herrn Bischofes vermöge. Ich glaube dieses Ew. Libben nicht verhalten zu sollen, damit etwa auch bei diesen die maßgebenden Wege eingeschlagen werden mögen."

Dem Legationssecretär Brunati gab Herzan die Weisung, Pässe von Niederländern, in Rom vom Minister Trantmannsdorf ausgesertigt, zu visiren, aber: "Es verstehe sich von selbst, daß Paßporto von Van der Noot\*) oder derlei anderen nicht zu attendiren sind."

Marchesi Vivaldi wurde von Benedig nicht exilirt, sondern "ihm in's Ohr gesagt, er solle sich von dannen entfernen."

P. S. "Die Antwort des Herrn Cardinalstaatssekretär ist, so wie ich mir von der Freundschaft des Pabstes und Verehrung des Cardinals für Sr. Majestät versprochen hatte, wie Ew. Libden aus beiliegendem Billet ersehen."

## **55**.

Frankenberg und die Patrioten. Avignon als verloren betrachtet. Freiheitskokarden in Rom. Was der Markgraf von Ansbach über den Empörungsgeist sagt. "Unser Hof (der kaiserliche) hat alle Ursache mit Rom zusrichen zu sehn." Nachricht von Joseph II. Tod. Der Churfürst von Trier.

30. Fänner 1790. "Das Breve an die Bischöfe wurde dem Cardinal Decano, und vermuthlich auch dem Cardinal Bernis

<sup>\*)</sup> Ban der Root stand an der Spite der belgischen Revolutionsparthei.

mitgetheilt. Ich hätte gewunschen, daß es hier geheim geblieben wäre, bis es dem Cardinal Frankenberg wäre zugestellt worden."

"Man sagt mir, daß der Herr Cardinal Frankenberg nicht habe vergeben wollen, wie die Patrioten von ihm verlanget, einige Pfründen, die in Erledigung gekommen, weil sie vormals von dem Pabste verliehen worden, und daß in Folge dessen bereits einige hierum an die Datarie rekurriret sind."

- 6. Februar 1790. Der Neapolitanische Hof erkundigt sich, ob die illumnirte Selte des Cagliostro auch im Neapolitanischen Mitglieder habe.
- 10. Februar 1790. "Man erwartet von einer Stunde zur andern die unangenehme Nachricht der Empörung von Avignon, und man sieht diese Provinz als versoren an. Was die Finanzen betrifft, ist der Verlust nicht von der mindesten Erheblichkeit, denn der Pabst nur 9000 Studi hievon ziehet, allein die Souverainität ist allezeit von einem unschätzbaren Werthe. Dieses war vorzusehen, denn die gegen Religion und Souverainetät, welche mit einander so innigst verbunden sind, in Frankreich herausgekommenen verführerischen Schriften breiteten sich auch aus in dieser Provinz. Inzwischen hat der Pabst nicht gewollt, daß man das nach Avignon noch immersort abgehende Getreide, welches Er ihnen so freigiebig vorsschießt, zurückbehalte."
- "Am 6. Februar verkaufte in Rom einer ohne Maske papierene französische Cokarden, mit dem Ausrufe: Cocarde di Libertà. Der Major der Wache ließ ihn nicht arretiren, weil er dafür keine Verhaltbefehle hatte. So entkam er."
- 13. Februar 1790. "Aus Ew. Libden schätzbarstem Erlaß unter dem 31. Jänner ersehe ich mit lebhaftem Bergnügen dero Zufriedenheit über meine Berwendung in der Niederländischen Staatssangelegenheit, und eben diese läßt mich hoffen jene unsers allers gnädigsten Kaisers."

"Der Herr Markgraf von Auspach ist vorgestern Nachmittags hier angekommen, und gestern Früh hatte er seine Reise nach seinen Staaten fortgesetzt. Er sieht die Aufruhre in den Niederlanden als eine Sache an, die alle Souverains wegen den Folgen gleich angeht. Die Art, mit welcher es sich überhaupt hierüber ausdrücket, bekräf-

tiget mich, daß er Sr. Majestät dem Kaiser ergeben seh. Er ist nicht ohne Besorgniß, daß der Empörungsgeist sich noch weiter ausbreite, und hat mir im Vertrauen verschiedene Anekdoten erzählet, auf welche sich diese seine Meinung gründet. Er machte mir sehr vernünftige Vetrachtungen über die für die Religion und den Staat gleichermaßen gefährliche eingeführte Ornckfreiheit, aus welcher für die Souverains die größten Nachtheile erwachsen. In Verona hat sich auch eine Sährung gezeiget."

- 24. Februar 1790. Herzan berichtet mehrere Fälle, daß Rom auf die Nominationen der neuen Regierung zu Brüssel für kirchliche Benefizien nicht antwortet u. s. w. "Mit einem Wort, unser Hof (der kaiserliche) hat alle Ursache, sehr zufrieden zu sehn mit dem Herrn Cardinal Zelada (Staatssekretär), und ich schneichle mir, daß, wenn der Herr Nunzins seinen Auftrag wird vollzogen haben, ihn dieses in seiner guten Gesinnung nur mehr noch bestätigen wird."
- 3. März 1790. Herzan empfängt die Nachricht vom Tode Joseph II. "Ich habe diesen höchstbetrübenden Hintritt alsogleich Se. päbstl. Heiligkeit durch den Herrn Cardinalstaatssekretär schriftlich erinnert. Das Leid, welches dieser Vorfall bei dem Pabste erreget, werden Ew. Libden aus der hier beiliegenden Antwort ersehen."

Der Cardinalstaatssekretär berichtet Herzan, daß der Prälat Zonzadari von Lüttich aus das Breve an Frankenberg und die ans deren Bischöfe abgeschickt habe.

20. März 1790. "Die Neuigkeit, die allein eine Anfmerksamskeit verdient, ist, daß der Herr Aurfürst von Trier in seiner Eigensschaft als Erzbischof angesuchet habe, um die Facultates wie es vorhin gebräuchlich, von Zeit aber des Emsercongresses unterblieben ist; und man sagt, daß er sich erklärt habe, daß er künstighin keinen Antheil mehr nehmen will an den Zwistigkeiten zwischen dem heil. Stuhle und den übrigen 3 Herren Erzbischöfen im Reiche."

Niederlande. Herzan sieht mit großer Begierde der erfreulichen Nachricht vom Anlangen Leopold II. in Wien entgegen. Französische Revolutionäre in Italien. Leopold II. Großmuth wird gerühmt. Der Pabst schildert im Consistorium die Lage Frankreichs. Leopold II. bestätigt Herzan als Minister. Die Ordensmänner in Frankreich. Avignon. Die Nachricht Leopold II. wolle alles auf den Fuß wie bei Maria Theresia (in ecclesiasticis) herstellen, erwecket in Rom Frohlocken. Cagliostro wird verhört.

24. März 1790. "Man hat hier einen Abdruck von dem, was Ihre königl. Hoheiten die Frau Erzherzogin Marie und der Herr Erzherzog Albert, an die Niederländischen Stände auf Befehl unsers allergnädigsten Königs erlassen haben; und das pähstliche Breve an die jenländischen Herren Bischöfe, womit sie zur pflichtmäßigen Treue gegen den Landesfürsten ermahnet werden, ist, wie ich höre, in der Brüsslerzeitung per extensum eingedrucket worden; anher aber ist keine Antwort erfolget. Ich sche mit großer Begierde entgegen der erfreulichen Nachricht, daß Sr. Majestät in Ihrer Residenzstadt angelanget sind" (Leopold II.)

Weitläufiger Bericht über Franzosen, die in Italien reisen, mit der revolutionären Parthei in Frankreich übereinstimmen, und den Plan aussprechen "wie in weniger Zeit Italien auf denselben Fuß könne gesetzet werden."

27. März 1790. "Es ift im Abdruck, und bald hierauf in den öffentlichen Zeitungsblättern hier erschienen, die Depesche Sr. königl. Hoheit der Frau Erzherzogin Marie und Herrn Herzogs von Sachsen Teschen, an die Niederländischen Stände\*). Man sindet so großmüthig und freigebig die Aenkerung Sr. Majestät (Leopold II.) gegen erwähnte Stände, daß nur eine Meinung ist, daß, wenn sie nicht mit Dankbarkeit diese annehmen, und in die pflichtmäßige Treue zurücktreten, sie der gesunden Vernunft beraubt sehn müßten, denn in keiner Staatsverfassung niemals derlei Vortheile erreichen würden, und die Geistlichkeit und der Abel das erste Opfer ihrer Halsstärrigkeit sehn würden."

<sup>\*)</sup> Neber das Berhältniß der Erzherzogin Marie Christine zu Belgien, wie zu ihren Brüdern Joseph II. und Leopold II. bringen wir am Schlusse dieser obigen Nr. 56 einige denkwürdige Mittheilungen.

- 31. März 1790. "In dem vorgestern gehaltenen Consistorium haben Se. pähstl. Heiligkeit dem heil. Collegium die betrübteste Lage Frankreichs abgeschildert, und welche Nachtheile da die Religion erleide. Ihr apostolisches oberstes Hirtenamt sagten Sie, fordere, daß Sie hierüber nicht länger stillschweigeten, allein der König, welcher der Gewalt nachgeben muß, wäre unterwürfig wieder jene, deren Er rechtmäßiger Landesherr ist, die Bischöse wären zerstreut, ihr Einfluß vernichtet, und was sich zu versprechen seh von der Assenblee, welche diese für die Kirche so nachtheilige Gesetze veranlasset, wäre leicht vorzusehen. Sie glaubten daher auf das was der heil. Gregorius sagt: daß, wenn nichts Gutes sich zu versprechen, und vielleicht noch gesährlichere Wirfungen haben könnte, diese Ihm obliegenden Schritte auf eine andere Gelegenheit zu verschieben, wo Ihre Borstellungen nütlicher sehn könnten."
- 3. April 1790. "Nachmittag erhielt ich Ew. Libben schäts barste Zuschrift unter den 22. März mit dem Beglaubigungsschreiben Ihrer königl. Apostolischen Majestät von der lebhastesten Dankbarskeit gerührt des Zutrauens, welche Sr. Majestät allermildest in mich zu seizen geruhen, und noch mehr der gnädigsten Ausdrückungen Ihrer Zuneigung ersuche ich Ew. Libben höslichst, da meine Kräfte mir nicht zulassen es selbst zu bewerktelligen, mich Sr. Majestät zu Küßen zu legen, diese meine Ehrsurchtsvolle Dankbarkeit auszusdrücken, und zu versichern, daß ich allezeit mich bestreben werde, mich deren durch meinen Diensteifer würdig zu machen. Dieses wird eine neue, unauslöschliche Dankbarkeit senn, die ich Ew. Libben bekennen werde, der mit vollkommener Hochachtung unausgesetzt verharre, Ew. Libben 2c. 2c."
- 7. April 1790. "Auf das Ansnchen des Herrn Cardinal von Rouchefoucauld, daß die Sekularisationen den Ordensmännern beswilliget werden, unter der Bedingniß, wenn jene derlei Gnade würdig erachten, habe Se. päbstl. Heiligkeit geantwortet, daß Sie sich sehr verwundern, daß, nachdem so viele der Religion höchst nachtheilige Verordnungen gemacht worden, die Bischöse erst jeto sich an Höchstelben wenden, in Bezug aber auf obenerwähnte Gesuche war die Antwort im Allgemeinen und nicht bestimmten Ausdrücken."

"Der Empörungsgeist zu Avignon wachset immer mehr, das mißfälligste für Se. päbstl. Heiligkeit ist, daß der Vicelegat von Furcht eingenommen, die Schwäche hat, die Verordnungen des Volkes zu unterzeichnen."

- 10. April 1790. "Die Nachrichten, die von allen Seiten hier einlaufen, daß Se. königl. Apostol. Majestät Alles auf den Fuß, wie es unter der höchstseligen Kaiserin dero glorreichsten Frau Mutter gewesen, herzustellen gesinnet sind, erwecken hier Frohlocken und man betrachtet die Thronbesteigung des Königs unsers allergnädigsten Herrn als eine ersprießliche Spoche für die Kirche; so haben sich, wie ich verläßlich weiß, letzthin einige Herren Cardinäle ausgedrücket. Der König von Sardinien hat den Klosterfrauen zweier Klöster in Frankreich Theresianer-Ordens, in deren einem die königl. Prinzessin Maria Luisa gewesen, bewilliget, daß sie in seine Staaten kommen und ihr klösterliches Leben fortführen können, worüber das pähstliche Rescript bereits ergangen ist."
- 10. April 1790. Privat-Billet Herzan an Kaunitz. "Die Rebe läuft hier, daß künftigen Montag Cagliostro wird zum Verhör gesogen werden: allein nach den Nachrichten, die ich habe, wird dieses schwerlich möglich sehn, maßen es wenigstens noch einige Tage ersfordert, daß sein Prozeß in Ordnung gebracht wird, weil, wie Ew. Libden bekannt, die Verhöre der Inquisition nicht eher unternommen werden, die sie nicht derlei unwidersprechliche Urkunden in Händen haben, durch welche der Beklagte seiner Miß-Handlungen überführet wird. Inzwischen hat ihm der Pabst vor etwelchen Tagen bewilliget Papier, Tinte und Feder, und er hat seine Gegeneinwürfe wider die Aussagen seiner Ehefrau aufgesetzt und eingereichet; wie er hies von verständiget worden, ist nicht bekannt."

Wir muffen hier zum Berständniß der früheren Berichte vom 24. und 27. März eine historische Erläuterung bringen.

Gine der herrlichsten Frauengestalten in der Desterreichischen Geschichte, die eben so fromme als geistreiche und liebenswürdige Erzsherzogin Marie Christine, die geliebte Tochter Maria Theresias, die Schwester Joseph II., den sie liebte mit aller Liebe einer edlen zärtzlichen Schwester, welche Jahrelang in Belgien mit ihrem Gemal, dem Prinzen Albert, als Statthalterin lebte, das Land und die Verhältz

nisse genau kannte — die einen politischen Scharfsinn besessen, der ben ihres kaiserlichen Bruders Joseph weit überragte, deren Rathsichläge aber immer ignorirt wurden, diese edle Frau mit ihrem tiefen Blick in die Lage Belgiens, schrieb, als sie aus Belgien entwich, von Poppelsdorf aus an die Fürstin Lichtenstein, ihre Freundin, 3. Jänner 1790:\*)

"Unsere Lage ist schrecklich. Der Kaiser hat das Land durch das schlechte Benehmen derjenigen verloren, denen er sein Bertrauen schenkte. Die Nation wurde durch sie zum äußersten gebracht. Der Kaiser hat besonders durch den unglücklichen d'Alton das Land, eine Armee von 22,000 Mann, Geld und Artillerie verloren. Dieser Mann will immer die Schuld auf andere schieden, während er allein der Schuldige ist. Diese Fremden haben kein Herz für die Monarchie, weder für den Sonverain noch für das Land. Ich habe alles Mitleid für den Kaiser; krank und unglücklich erlebte er den Knin und die Demüthigung seines Hauses. Welch eine schmerzliche Aussicht."

22. Jänner 1790 an dieselbe:

"Die Lage des Kaisers ist entsetslich. Seine innere Bewegung muß in diesem Zustand von Krantheit und Uebeln aller Art surchtbar sehn. Nach meiner Meinung hat er sich das alles selber zugezogen. Er hat auf seine eiserne Gesundheit getrott, er hat gegen alle heiligen und menschlichen Gesetze gehandelt, indem er jene nicht hören wollte, die ihm aus Anhänglichsteit die Wahrheit sagten, wenn sie auch nicht augenehm zu hören war. Das ist nun das Resultat. Die schönste, reichste und anhänglichste seiner Provinzen ist verloren und damit alle sinanziellen Onellen. Fortgerissen von der Thorheit dieses ehrgeizigen Weibes, mit welcher er sich hätte niemals persönlich einlassen sollen, eröffnete er den fatalen Krieg, der sein Land verwüstet, Menschen und Geld

<sup>\*)</sup> Siehe in der trefftichen Schrift: Adam Wolf: Marie Christine. Wien 1863. 2. Band, 37 Seite. In derfelben Schrift ist authentisch erwiesen, wie der Großherzog Leopold, Josephs Bruder, ein Gegener der traurigen Politik Joseph II. in Belgien war, eben so gut wie die Schwester beider, Christine (ebendaselbst S. 62). Christine äußerte sich schon 1780 bezüglich der Kirchenresormen Josephs: "Wir haben jetzt zwei Päbste (ebendaselbst S. 200)."

verzehrt, und zuletzt noch einen Krieg mit Preußen fürchten läßt. Alle die sein Land und seine Familie lieben, sind untröstlich. Wir vergessen darüber unsere eigene Lage. Meine arme Schwester in Frankreich ist so unglücklich, wie man es nicht mehr sehn kann. Ich bin sicher, daß sie oft an die Vorhersagung und an die Vilber, die ich ihr 1787 von der Zukunft entworsen, gedacht habe. Das Unglück scheint mir unheilbar. Es ist kein großes Verdienst, sich im den Willen Gottes zu ergeben; aber der einzige Trost in all' diesen Qualen ist mir die Religion, das gute Gewissen und meine glückliche Ehe mit dem besten Manne. Verzeihen Sie diesen Schluß, aber es liegt darin der Grund meiner Dankbarkeit gegen Gott und meines Trostes in diesem Kummer."

Es ist hier auch am Plate, nachdem Herzaus Briefe an Kannit gerichtet sind, die Ansichten des Fürsten Kannig über die durch den Eigensinn bes Kaisers Joseph herbeigeführten traurigen Ereignisse in kurzem kennen zu lernen. Ottokar Lorenz, ein specifischer Feind des kirch= lichen Organismus, hat sich für die politischen Begebenheiten damaliger Zeit den Blick nicht trüben lassen und den unverständigen Paneghrikern der Josephinischen Periode einen Krieg mit Thatsachen erklärt. Er jagt über das Urtheil des Kaunit die letzten Maßregeln Josephs in Belgien betreffend\*). "In den Depeschen des damaligen englischen Gesandten wird sehr glaubwürdig versichert, daß Fürst Kannit über Heftigkeit des Raisers, die interimistischen Anordnungen in den Niederlanden zu genehmigen (Anordnungen, welche Kannitz während der Abwesenheit des Kaisers in der Krim getroffen), so unzufrieden war, daß er um seine Entlassung bat und eine Zeitlang die Ausführung der Allerhöchsten Befehle verzögerte." — Somit sah Kannit schon 1787, daß es in Belgien schief gehe. — Bei der Nachricht vom Tode Josephs rief Kannitz aus: "Er hat sehr wohl gethan" \*\*).

<sup>\*)</sup> Joseph der II. und die belgische Revolution. Nach den Papieren des Generalgouverneurs Grafen Murray 1787. Bon Ottokar Lorenz. Wien. Brau-müller 1862. S. 17.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Il a fort bien fait." So berichtet Wolf in: Marie Christine. 2. Bd. 48. Seite und setzt bei: "Wie der Staatstanzler, so waren andere ausgezeiche nete und ehrliche Staatsmänner überzengt, daß die Rettung der Monarchie durch den Sturz des Josephinischen Spstems bedingt sei."

Exequien für Joseph II. Leopold gibt der Propaganda ihr Haus in Lemberg zurück — wird als Schützer der Kirche betrachtet. Cagliostro ist über die Fragen zu seinem Verhör im Voraus unterrichtet. Gutgesinnte in Ruremond. Sinigaglia überrumpelt. Herzan überreicht dem Pahst seine Creditive; wie Pius VI. über Leopold II. spricht.

- 14. April 1790. "Die Allerhöchste Entschließung in Betreff ber Exequien für weiland den höchstseligen Kaiser werde ich besolgen, und werden hiedurch alle Unkosten dem Hofe ersparet. Avignon fängt man an für verloren anzusehen."
- 31. April 1790. "Se. pähstliche Heiligkeit haben dem Cameriere segreto della Genga aufgetragen, die Trauerrede in der zu haltenden Kapelle für weiland Se. des Kaisers Majestät zu halten.")
- "Der Herr Cardinal Antici hat erzählt, daß unser König (Leopold II.) befohlen habe, daß der Propaganda das Erziehungsshans für die Missionen zu Lemberg, welches weiland der Kaiser jenen weggenommen, wieder zurückgestellet werde. Die Nachrichten, welche von allen Seiten hier einlausen, daß Se. Majestät Alles, wie es unter weiland Allerhöchst Ihrer Frau Mutter glorreichsten Andenkens war, wieder herstellen, machen, daß man Se. Majestät als eine Stütze der Religion ansieht."
- 28. April 1790. "Der Cagliostro ist von dem wesentlichsten, über was man ihn zur Rede stellen wird, aus einem nicht begreifslichen Versehen bereits unterrichtet und hat hierüber eine schriftliche Vertheidigung überreichen lassen: welches besorgen macht, daß dieser Prozes wird vielen Schwierigkeiten unterworfen sehn."
- 5. Mai 1790. "Vermöge den Nachrichten, die der hier sich befindende Obere der Prämonstratenser der Niederländer hat, so bes greifen die dortigen Religiosen, daß das Wohl der Religion und ihres ersordere, daß diese Provinzen in den pflichtmäßigen Gehorsam und Unterwürfigkeit gegen unsern Allergnädigsten König zurücktreten, und benützen Allerhöchst Ihre so großmüthigen Anträge: Und das laus

<sup>\*)</sup> Della Genga — der nachmalige Pabst Leo XII. Die Rede mar ansgezeichnet, sie gab der Wahrheit Zeugniß ohne dabei den Wiener Hof zu beteidigen.

desväterliche Betragen, so Höchstdieselben gegen ihre anderen Unterthanen bezeugen, bekräftiget sie in diesem."

- 12. Mai 1790. "Nach den Nachrichten, die ich sicher glauben sollte, ist zu Ruremonde der größte Theil für unsern allergnädigsten Herrn gut gesinnt, und daß, wenn unsere Truppen sich dahin ansnäherten, diese Stadt und Territorium in den schuldigen Gehorsam gegen Se. Majestät zurücktehren würde. Dem Mons. Tioli ist zusgeschrieben worden über die Wiederherstellung des Bisthumes Görz."
- 15. Mai 1790. "Der Fornaccari, welcher die Festung Sinisgazlia vor einiger Zeit überrumpelt, sich sodann mit einem Geleitssbrief versehen nach Triest begeben, und da er Wind bekommen, daß unser Governo sich desselben zu versichern suche, sich nach Finme und von dannen, man weiß nicht wohin geflüchtet, hat den boshaften Borschlag gemacht, Leute allda anzuwerben, um nach Sinigazlia zusrückzukehren, sich dieser Festung neuerdings zu bemächtigen, und sosann anher zu kommen, um den Pabsten umzubringen. Alle Briese von Deutschland preisen an die vielen Merkmale der Verehrung gegen die Religion und landesväterliche Liebe gegen gessammte Unterthauen, so Se. Majestät der König täglich au Tag legen, durch welches unser Monarch auch hier alle Gesmüther gewinnt"\*).
- 19. Mai 1790. "Montag, den 17. l. M. habe ich die Ehre gehabt, Sr. päbstl. Heiligkeit das königl. Beglaubigungsschreiben zu überreichen, und dieses begleitet mit einem angemessenen Kompliment, in welchem erhoben die Verehrung Sr. Majestät gegen die Religion und deren sichtbares Oberhaupt, die Unterstützung und Vortheile, so jene sich unter einem so frommen und weisen Monarchen zu versprechen haben, und endlich ausgedrückt, wie sehr ich mich beglückt sehe, von Sr. königl. Apostol. Majestät bestimmt zu sehn, diese Ihre verehrs und freundschaftsvollsten Gesinnungen in Allerhöchst Ihrem Namen

<sup>\*)</sup> Jetzt ist Josephs Weisheit gründlich vergessen und das Lob Leopolds an der Tagesordnung. Die angestellten Politiker unserer Tage können Herzan keinen Vorwurf machen. Auch ihre Gesinnungen wechseln mit den Spstemen. Sinkt das System zur Demokratie, der Wasserspiegel des Politikers geht mit in die Tiese, steigt es empor zur Monarchie, der Wasserspiegel des Politikers geht mit in die Höhe. Entwicklungen heißt man das.

#### 57.

Exequien für Joseph II. Leopold gibt der Propaganda ihr Daus in Lemberg jurud — wird als Schützer der Rirche betrachtet. Caglioftro ift Aber die Fragen zu seinem Berhör im Boraus unterrichtet. Gutgesinnte in Ruremond. Sinigaglia überrumpelt. Derzau überreicht dem Pabft seine Creditive; wie Pins VI. über Leopold II. spricht.

- 14. April 1790. "Die Allerhöchste Entschließung in Betreff ber Exequien für weiland ben höchstseligen Kaiser werde ich befolgen, und werden hiedurch alle Untoften dem Hofe ersparet. Avignon fängt man au für verloren anzusehen."
- 31. April 1790. "Se. pabstliche Beiligkeit haben dem Cameriere segreto della Genga aufgetragen, die Trauerrede in der zu haltenden Rapelle für weiland Se. des Kaisers Majestät zu halten.")
- "Der Herr Cardinal Antici hat erzählt, daß unser König (Leopold II.) besohlen habe, daß der Propaganda das Erziehungs- hans für die Missionen zu Lemberg, welches weiland der Kaiser jenen weggenommen, wieder zurückgestellet werde. Die Nachrichten, welche von allen Seiten hier einlausen, daß Se. Majestät Alles, wie es unter weiland Allerhöchst Ihrer Fran Mutter glorreichsten Andenkens war, wieder herstellen, machen, daß man Se. Majestät als eine Stütze der Religion ausseht."
- 28. April 1790. "Der Caglioftro ift von dem wesentlichsten, über was man ihn zur Rede stellen wird, aus einem nicht begreif- lichen Versehen bereits unterrichtet und hat hierüber eine schriftliche Vertheidigung überreichen lassen: welches besorgen macht, daß dieser Prozeß wird vielen Schwierigkeiten unterworfen sehn."
- 5. Mai 1790. "Bermöge den Nachrichten, die der hier sich befindende Obere der Prämonstratenser der Niederlander hat, so bespreisen die dortigen Religiosen, daß das Bohl der Religion und ibred ersordere, daß diese Provinzen in den pflichtmäßigen Gehorsam und Unterwürfigkeit gegen unsern Allergnädigsten König zurücktretz benützen Allerhöchst Ihre so großmäthigen Anträge: Und

<sup>\*)</sup> Della Genga - ber nachmalige Pabft Leo XII gezeichnet, fie gab ber Wahrheit Zeugnif ohne babel beileidigen.

## 56.

Niederlande. Herzan sieht mit großer Begierde der erfreulichen Nachricht vom Anlangen Leopold II. in Wien entgegen. Französische Revolutionäre in Italien. Leopold II. Großmuth wird gerühmt. Der Pabst schildert im Consistorium die Lage Frankreichs. Leopold II. bestätigt Herzan als Minister. Die Ordensmänner in Frankreich. Avignon. Die Nachricht Leopold II. wolle alles auf den Fuß wie bei Maria Theresia (in ecclesiasticis) herstellen, erwecket in Rom Frohlocken. Cagliostro wird verhört.

24. März 1790. "Man hat hier einen Abdruck von dem, was Ihre königl. Hoheiten die Frau Erzherzogin Marie und der Herr Erzherzog Albert, an die Niederländischen Stände auf Besehl unsers allergnädigsten Königs erlassen haben; und das pähstliche Breve an die jenländischen Herren Bischöfe, womit sie zur pflichtmäßigen Treue gegen den Landesfürsten ermahnet werden, ist, wie ich höre, in der Brüsslerzeitung per extensum eingedrucket worden; anher aber ist keine Antwort erfolget. Ich sehe mit großer Begierde entgegen der erfreulichen Nachricht, daß Sr. Majestät in Ihrer Residenzstadt angelanget sind" (Leopold II.)

Weitläufiger Bericht über Franzosen, die in Italien reisen, mit der revolutionären Parthei in Frankreich übereinstimmen, und den Plan aussprechen "wie in weniger Zeit Italien auf denselben Fuß könne gesetzet werden."

27. März 1790. "Es ist im Abdruck, und bald hierauf in den öffentlichen Zeitungsblättern hier erschienen, die Depesche Sr. königl. Hoheit der Fran Erzherzogin Marie und Herrn Herzogs von Sachsen Teschen, an die Niederländischen Stände\*). Man sindet so großmüthig und freigebig die Aeußerung Sr. Majestät (Acopold II.) gegen erwähnte Stände, daß nur eine Meinung ist, daß, wenn sie nicht mit Dankbarkeit diese annehmen, und in die pflichtmäßige Trene zurücktreten, sie der gesunden Vernunft beraubt sehn müßten, denn in keiner Staatsverfassung niemals derlei Vortheile erreichen würden, und die Geistlichkeit und der Adel das erste Opfer ihrer Halsstärrigkeit sehn würden."

<sup>\*)</sup> Ueber das Berhältniß der Erzherzogin Marie Christine zu Belgien, wie zu ihren Brüdern Joseph II. und Leopold II. bringen wir am Schlusse dieser obigen Nr. 56 einige denkwürdige Mittheilungen.

Se. pähftl. Heiligkeit versichern zu können. Der heil. Bater brückte sehr verbindlich aus Seine Berehrung gegen Se. Majestät, und daß er voll Zutrauen in die göttliche Barmherzigkeit wäre, daß Sie in Selber der Kirche eine ebenso eifrige als mächtige Stütze geben würden. Er bezeugte mir sodann sein Vergnügen über das von Sr. Majestät an die gesammten Herren Bischöse erlassene Dekret, in welchem Sie ihnen auftragen, ihre Beschwerden in geistlichen Sachen und eingeschlichenen Unordnungen einzuberichten, um jenen abshelsen zu können, und erzählte mir, daß Se. Majestät den Herrn Erzbischof von Olmütz zu Ihrem ersten königl. Kurböhmischen Wahlsbotschafter zur Kaiserswahl bestimmt haben, welche Auswahl mir schiene, daß ihnen auch zum Vergnügen war."

"Die Vernünftigen, und man kann sagen insgemein hier, verswundern sich über die Blindheit der Niederländer, daß sie die großsmüthigsten und freigebigsten Anträge Sr. Majestät nicht benützen: und mehrere, die mit mir vertraulich hierüber gesprochen, sind bestroffen über das ihren Stand und Pflichten so entgegen laufende Betragen der Geistlichkeit" \*).

## 58.

Eine Granate im Henboden des Königs von Neapel. Eine Demonstration der Trasteveriner für den Pabst. Der Bischof von Antwerpen frank. Cagliostro.

- 22. Mai 1790. "Von Neapel schreibt man, daß eine Granate sen in den Heuboden des Königs geworsen worden, man war aber noch zur Zeit einer Feuersbrunst vorgekommen. Zugleich, daß in dem königl. Palast sehen an mehreren Orten verschiedene brennende Materialien gelegt worden, und 2 Lunten, wovon eine schon gebrennet, als man dieses entdecket. Man hört von allen Seiten nichts als betrübte und höchst bedenkliche Nachrichten."
- 1. Juni 1790. "Da letthin der Pabst in die Kirche St. Maria in Trastevere sich verfüget, um den Segen alldort zu geben, lief das Volk zusammen — es wurde wahrgenommen, daß sie untereinander

<sup>\*)</sup> Die belgischen Historiter berichten: es war eben wegen der wiederholten Verheißungen und des wiederholten Nichthaltens derselben ein allgemeines Mißtrauen erwacht.

mit vielem Eifer redeten, nach welchem sie den Cameriere segreto Conestabile gerusen, dem zween ihrer im Namen der Trasteveriner sagten, er soll Sr. päbstl. Heiligkeit sagen, Höchstselber hätte nichts zu fürchten, sie wären wohl zufrieden und zehn Tausend ihrer würden Ihn beschützen."

- 5. Juni 1790. "Ich vernehme, daß der Herr Bischof v. Anvers an einer gefährlichen Krankheit darniederliege, von welcher er schwerslich davon kommen könne. Es ist zu vermuthen, daß die sich nensnenden Patrioten nach dem Vorschlag des Van Supen wagen werden, einen Bischof zu ernennen von eben den üblen Gesinnungen, gleichswie er und der gegenwärtige Herr Bischof ist. Obgleich ich des sicheren Dafürhaltens bin, daß Se. pähftl. Heiligkeit diesen so wenig als die zu den erledigten Abteien vorgeschlagenen bestätigen werden, däucht mir dennoch, daß es gut wäre, wenn diese Zuversicht unsers Allergnädigsten Herrns Sr. pähstlichen Heiligkeit ausgedrückt würde, worüber mir Ew. Libden gefällige Weisungen erbitte."
- 12. Juni 1790. "Man hat auf etwelche Tage die Verhöre des Cagliostro eingestellt, weil — nachdem er die Geschichte seines Lebens umständlich und auch seinen hiesigen Lebenswandel beschrieben, ihm aus allen Diesen herfließende Anfragen gemacht worden, welche führen auf Verbrechen, über welche er sich schwer wird rechtfertigen können, er das Mittel ergriffen, in allem negativ zu sehn. Man läßt ihm daher etwelche Tage, um in sich zu gehen, weil, wie ich höre, man genug= sam Briefe in Händen hat, ihn hieruber zu überführen. Der Rapuziner ist gestern zum ersten Mal zum Verhör gezogen worden. gliostro hat denen, die ihn verhören, sehr nachdrücklich anempfohlen, ein wachsames Auge zu haben, daß dieser Kapuziner nicht entwische. Nach meiner Nachricht aber werden 8 oder 9 Berhöre genug sehn, alles ins Rlare zu bringen, mas diesen Ordensmann betrifft. Diese eigene Person sagt mir, daß er sein Schicksal dem Bailli Loras, der ihn unter die Freimaurer gebracht, zu verdauken habe. Ich weiß dieses alles im größten Vertrauen und von sicherer Hand."

- 31. März 1790. "In dem vorgestern gehaltenen Consistorium haben Sc. päbstl. Heiligkeit dem heil. Collegium die betrübteste Lage Frankreichs abgeschildert, und welche Nachtheile da die Religion erleide. Ihr apostolisches oberstes Hirtenamt sagten Sie, sordere, daß Sie hierüber nicht länger stillschweigeten, allein der König, welcher der Gewalt nachgeben muß, wäre unterwürfig wieder jene, deren Er rechtmäßiger Landesherr ist, die Bischöse wären zerstreut, ihr Einfluß vernichtet, und was sich zu versprechen sen von der Assenblee, welche diese für die Kirche so nachtheilige Gesetze veranlasset, wäre leicht vorzusehen. Sie glaubten daher auf das was der heil. Gregorius sagt: daß, wenn nichts Gutes sich zu versprechen, und vielleicht noch gefährlichere Wirkungen haben könnte, diese Ihm obliegenden Schritte auf eine andere Gelegenheit zu verschieben, wo Ihre Vorstellungen nütslicher sehn könnten."
- 3. April 1790. "Nachmittag erhielt ich Ew. Libben schätsbarste Zuschrift unter den 22. März mit dem Beglaubigungsschreiben Ihrer königl. Apostolischen Majestät von der lebhaftesten Dankbarskeit gerührt des Zutrauens, welche Sr. Majestät allermildest in mich zu setzen geruhen, und noch mehr der gnädigsten Ausdrückungen Ihrer Zuneigung ersuche ich Ew. Libben höslichst, da meine Kräfte mir nicht zulassen es selbst zu bewerkstelligen, mich Sr. Majestät zu Füßen zu legen, diese meine Ehrsurchtsvolle Dankbarkeit auszusdrücken, und zu versichern, daß ich allezeit mich bestreben werde, mich beren durch meinen Diensteiser würdig zu machen. Dieses wird eine neue, unauslöschliche Dankbarkeit sehn, die ich Ew. Libben bekennen werde, der mit vollkommener Hochachtung unausgesetzt verharre, Ew. Libben 2c. 2c."
- 7. April 1790. "Auf das Ansuchen des Herrn Cardinal von Rouchefoucauld, daß die Sekularisationen den Ordensmännern beswilliget werden, unter der Bedingniß, wenn jene derlei Gnade würdig erachten, habe Se. pähstl. Heiligkeit geantwortet, daß Sie sich sehr verwundern, daß, nachdem so viele der Religion höchst nachtheilige Verordnungen gemacht worden, die Bischöse erst jetzo sich an Höchstesen wenden, in Bezug aber auf obenerwähnte Gesuche war die Antwort im Allgemeinen und nicht bestimmten Ausdrücken."

"Der Empörungsgeist zu Avignon wachset immer mehr, das mißfälligste für Se. päbstl. Heiligkeit ist, daß der Vicelegat von Furcht eingenommen, die Schwäche hat, die Verordnungen des Volkes zu unterzeichnen."

- 10. April 1790. "Die Nachrichten, die von allen Seiten hier einlaufen, daß Se. königl. Apostol. Majestät Alles auf den Fuß, wie es unter der höchstseligen Kaiserin dero glorreichsten Frau Mutter gewesen, herzustellen gesinnet sind, erwecken hier Frohlocken und man betrachtet die Thronbesteigung des Königs unsers allergnädigsten Herrn als eine ersprießliche Spoche für die Kirche; so haben sich, wie ich verläßlich weiß, letthin einige Herren Cardinäle ausgedrücket. Der König von Sardinien hat den Klosterfrauen zweier Klöster in Frankreich Theresianer-Ordens, in deren einem die königl. Prinzessin Maria Luisa gewesen, bewilliget, daß sie in seine Staaten kommen und ihr klösterliches Leben fortführen können, worüber das pähstliche Rescript bereits ergangen ist."
- 10. April 1790. Privat-Billet Herzan an Kaunitz. "Die Rede läuft hier, daß künftigen Montag Cagliostro wird zum Berhör gesogen werden: allein nach den Nachrichten, die ich habe, wird dieses schwerlich möglich sehn, maßen es wenigstens noch einige Tage ersfordert, daß sein Prozeß in Ordnung gebracht wird, weil, wie Ew. Libben bekannt, die Berhöre der Inquisition nicht eher unternommen werden, die sie nicht derlei unwidersprechliche Urkunden in Händen haben, durch welche der Beklagte seiner Miß-Handlungen überführet wird. Inzwischen hat ihm der Pabst vor etwelchen Tagen bewilliget Papier, Tinte und Feder, und er hat seine Gegeneinwürfe wider die Aussagen seiner Ehefrau aufgesetzt und eingereichet; wie er hies von verständiget worden, ist nicht bekannt."

Wir mussen hier zum Verständniß der früheren Berichte vom 24. und 27. März eine historische Erläuterung bringen.

Gine der herrlichsten Frauengestalten in der Desterreichischen Geschichte, die eben so fromme als geistreiche und liebenswürdige Erzsherzogin Marie Christine, die geliebte Tochter Maria Theresias, die Schwester Joseph II., den sie liebte mit aller Liebe einer edlen zärtslichen Schwester, welche Jahrelang in Belgien mit ihrem Gemal, dem Prinzen Albert, als Statthalterin lebte, das Land und die Verhälts

nisse genau kannte — die einen politischen Scharfsinn besessen, der den ihres kaiserlichen Bruders Joseph weit überragte, deren Rathschläge aber immer ignorirt wurden, diese edle Frau mit ihrem tiefen Blick in die Lage Belgiens, schrieb, als sie aus Belgien entwich, von Poppelsdorf aus an die Fürstin Lichtenstein, ihre Freundin, 3. Jänner 1790:\*)

"Unsere Lage ift schrecklich. Der Kaiser hat das Land durch das schlechte Benehmen derjenigen verloren, denen er sein Vertrauen schenkte. Die Nation wurde durch sie zum äußersten gebracht. Der Kaiser hat besonders durch den unglücklichen d'Alton das Land, eine Armee von 22,000 Mann, Geld und Artillerie verloren. Dieser. Mann will immer die Schuld auf andere schieben, während er allein der Schuldige ist. Diese Fremden haben kein Herz für die Monarchie, weder für den Souverain noch für das Land. Ich habe alles Mitleid für den Kaiser; krank und unglücklich erlebte er den Knin und die Demüthigung seines Hauses. Welch eine schmerzliche Aussicht."

22. Jänner 1790 an dieselbe:

Bewegung muß in diesem Zustand von Krankheit und Uebeln aller Art furchtbar sehn. Nach meiner Meinung hat er sich das alles selber zugezogen. Er hat auf seine eiserne Gesundheit getrott, er hat gegen alle heiligen und menschlichen Gesete gehandelt, indem er jene nicht hören wollte, die ihm aus Anhänglicht keit die Wahrheit sagten, wenn sie auch nicht angenehm zu hören war. Das ist nun das Resultat. Die schönste, reichste und anhänglichste seiner Provinzen ist verloren und damit alle sinanziellen Duellen. Fortgerissen von der Thorheit dieses ehrgeizigen Weibes, mit welcher er sich hätte niemals persönlich einlassen sollen, eröffnete er den fatalen Krieg, der sein Land verwüstet, Menschen und Geld

<sup>\*)</sup> Siehe in der trefflichen Schrift: Adam Wolf: Marie Christine. Wien 1863. 2. Band, 37 Seite. In derselben Schrift ist anthentisch erwiesen, wie der Großherzog Leopold, Josephs Bruder, ein Gegener der traurigen Politik Joseph II. in Belgien war, eben so gut wie die Schwester beider, Christine (ebendaselbst S. 62). Christine äußerte sich schon 1780 bezüglich der Kirchen-reformen Josephs: "Wir haben jetzt zwei Päbste (ebendaselbst S. 200)."

verzehrt, und zuletzt noch einen Krieg mit Preußen fürchten läßt. Alle die fein Land und seine Familie lieben, sind untröstlich. Wir vergessen darüber unsere eigene Lage. Meine arme Schwester in Frankreich ist so unglücklich, wie man es nicht mehr sehn kann. Ich bin sicher, daß sie oft an die Vorhersagung und an die Vilder, die ich ihr 1787 von der Zukunft entworsen, gedacht habe. Das Unglück scheint mir unheilbar. Es ist kein großes Verdienst, sich im den Willen Gottes zu ergeben; aber der einzige Trost in all' diesen Qualen ist mir die Religion, das gute Gewissen und meine glückliche Sche mit dem besten Manne. Verzeihen Sie diesen Schluß, aber es liegt darin der Grund meiner Dankbarkeit gegen Gott und meines Trostes in diesem Kummer."

Es ist hier auch am Plate, nachdem Herzans Briefe an Kannit gerichtet sind, die Ansichten des Fürsten Kaunit über die durch den Eigensinn des Kaisers Joseph herbeigeführten traurigen Ereignisse in furzem kennen zu lernen. Ottokar Lorenz, ein specifischer Feind des kirch= lichen Organismus, hat sich für die politischen Begebenheiten damaliger Zeit den Blick nicht trüben lassen und den unverständigen Panegyrikern der Josephinischen Periode einen Krieg mit Thatsachen erklärt. Er fagt über das Urtheil des Kaunit die letzten Magregeln Josephs in Belgien betreffend \*). "In den Depeschen des damaligen englischen Gesandten wird sehr glaubwürdig versichert, daß Fürst Kannit über die Heftigkeit des Kaisers, die interimistischen Anordnungen in den Niederlanden zu genehmigen (Anordnungen, welche Kaunit während der Abwesenheit des Kaisers in der Krim getroffen), so unzufrieden war, daß er um seine Entlassung bat und eine Zeitlang die Ausführung der Allerhöchsten Befehle verzögerte." — Somit sah Kannit schon 1787, daß es in Belgien schief gehe. — Bei der Nachricht vom Tode Josephs rief Kannit aus: "Er hat sehr wohl gethau" \*\*).

<sup>\*)</sup> Joseph der II. und die belgische Revolution. Nach den Papieren des Generalgouverneurs Grasen Murray 1787. Bon Ottokar Lorenz. Wien. Brau-müller 1862. S. 17.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Il a fort bien fait." So berichtet Wolf in: Marie Christine. 2. Bd. 48. Seite und setzt bei: "Wie der Staatskanzler, so waren andere ausgezeiche nete und ehrliche Staatsmänner überzeugt, daß die Nettung der Monarchie durch den Sturz des Josephinischen Systems bedingt sei."

#### 57.

Exequien für Joseph II. Leopold gibt der Propaganda ihr Haus in Lemberg zurück — wird als Schützer der Kirche betrachtet. Cagliostro ist über die Fragen zu seinem Verhör im Voraus unterrichtet. Gutgesinnte in Ruremond. Sinigaglia überrumpelt. Perzan überreicht dem Pabst seine Creditive; wie Pius VI. über Leopold II. spricht.

- 14. April 1790. "Die Allerhöchste Entschließung in Betreff der Exequien für weiland den höchstseligen Kaiser werde ich befolgen, und werden hiedurch alle Unkosten dem Hofe ersparet. Avignon fängt man an für verloren anzusehen."
- 31. April 1790. "Se. pähstliche Heiligkeit haben dem Cameriere segreto della Genga aufgetragen, die Trauerrede in der zu haltenden Kapelle für weiland Sc. des Kaisers Majestät zu halten.")
- "Der Herr Cardinal Antici hat erzählt, daß unser König (Leopold II.) befohlen habe, daß der Propaganda das Erziehungs-hans für die Missionen zu Lemberg, welches weiland der Kaiser jenen weggenommen, wieder zurückzestellet werde. Die Nachrichten, welche von allen Seiten hier einlausen, daß Se. Majestät Alles, wie es unter weiland Allerhöchst Ihrer Fran Mutter glorreichsten Andenkens war, wieder herstellen, machen, daß man Se. Majestät als eine Stütze der Religion aussicht."
- 28. April 1790. "Der Cagliostro ist von dem wesentlichsten, über was man ihn zur Rede stellen wird, aus einem nicht begreifslichen Verschen bereits unterrichtet und hat hierüber eine schriftliche Vertheidigung überreichen lassen: welches besorgen macht, daß dieser Prozeß wird vielen Schwierigkeiten unterworfen sehn."
- 5. Mai 1790. "Vermöge den Nachrichten, die der hier sich befindende Obere der Prämonstratenser der Niederländer hat, so besgreifen die dortigen Religiosen, daß das Wohl der Religion und ihres erfordere, daß diese Provinzen in den pflichtmäßigen Gehorsam und Unterwürfigkeit gegen unsern Allergnädigsten König zurücktreten, und benützen Allerhöchst Ihre so großmüthigen Anträge: Und das lans

<sup>\*)</sup> Della Genga — der nachmalige Pabst Leo XII. Die Rede mar ausgezeichnet, sie gab der Wahrheit Zenguiß ohne dabei den Wiener Hof zu beleidigen.

besväterliche Betragen, so Höchstdieselben gegen ihre anderen Unterthanen bezeugen, befräftiget sie in diesem."

- 12. Mai 1790. "Nach den Nachrichten, die ich sicher glauben sollte, ist zu Ruremonde der größte Theil für unsern allergnädigsten Herrn gut gesinnt, und daß, wenn unsere Truppen sich dahin ansnäherten, diese Stadt und Territorium in den schuldigen Gehorsam gegen Se. Majestät zurücktehren würde. Dem Mons. Tioli ist zusgeschrieben worden über die Wiederherstellung des Bisthumes Görz."
- 15. Mai 1790. "Der Fornaccari, welcher die Festung Sinisgaglia vor einiger Zeit überrumpelt, sich sobann mit einem Geleitssbrief versehen nach Triest begeben, und da er Wind bekommen, daß unser Governo sich desselben zu versichern suche, sich nach Fiume und von dannen, man weiß nicht wohin geflüchtet, hat den boshaften Vorschlag gemacht, Leute allda anzuwerben, um nach Sinigaglia zusrückzusehren, sich dieser Festung neuerdings zu bemächtigen, und sobann anher zu kommen, um den Pabsten umzubringen. Alle Briese von Dentschland preisen an die vielen Merkmale der Verehrung gegen die Religion und sandesväterliche Liebe gegen gessammte Unterthauen, so Se. Majestät der König täglich an Tag legen, durch welches unser Monarch auch hier alle Gesmüther gewinnt"\*).
- 19. Mai 1790. "Montag, den 17. l. M. habe ich die Ehre gehabt, Sr. päbstl. Heiligkeit das königl. Beglaubigungsschreiben zu überreichen, und dieses begleitet mit einem angemessenen Kompliment, in welchem erhoben die Verehrung Sr. Majestät gegen die Religion und deren sichtbares Oberhaupt, die Unterstützung und Vortheile, so jene sich unter einem so frommen und weisen Monatchen zu versprechen haben, und endlich ausgedrückt, wie sehr ich mich beglückt sehe, von Sr. königl. Apostol. Majestät bestimmt zu sehn, diese Ihre verehrs und freundschaftsvollsten Gesinnungen in Allerhöchst Ihrem Namen

<sup>\*)</sup> Jetzt ist Josephs Weisheit gründlich vergessen und das Lob Leopolds an der Tagesordnung. Die angestellten Politiker unserer Tage können Herzan keinen Vorwurf machen. Auch ihre Gesinnungen wechseln mit den Spstemen. Sinkt das System zur Demokratie, der Wasserspiegel des Politikers geht mit in die Tiese, steigt es empor zur Monarchie, der Wasserspiegel des Politikers geht mit in die Höhe. Entwicklungen heißt man das.

Se. päbstl. Heiligkeit versichern zu können. Der heil. Bater brückte sehr verbindlich aus Seine Verchrung gegen Se. Majestät, und daß er voll Zutrauen in die göttliche Barmherzigkeit wäre, daß Sie in Selber der Kirche eine ebenso eifrige als mächtige Stütze geben würden. Er bezeugte mir sodann sein Vergnügen über das von Sr. Majestät an die gesammten Herren Bischöfe erlassene Dekret, in welchem Sie ihnen auftragen, ihre Beschwerden in geistlichen Sachen und eingeschlichenen Unordnungen einzuberichten, um jenen abshelsen zu können, und erzählte mir, daß Se. Majestät den Herrn Erzbischof von Olmütz zu Ihrem ersten königl. Kurböhmischen Wahlsbotschafter zur Kaiserswahl bestimmt haben, welche Auswahl mir schiene, daß ihnen auch zum Vergnügen war."

"Die Vernünftigen, und man kann sagen insgemein hier, verswundern sich über die Blindheit der Niederländer, daß sie die großsmüthigsten und freigebigsten Anträge Sr. Majestät nicht benützen: und mehrere, die mit mir vertrausich hierüber gesprochen, sind bestroffen über das ihren Stand und Pflichten so entgegen laufende Betragen der Geistlichkeit" \*).

# 58.

Eine Granate im Henboden des Rönigs von Reapel. Eine Demonstration der Trafteveriner für den Pabst. Der Bischof von Antwerpen krank. Cagliostvo.

- 22. Mai 1790. "Von Neapel schreibt man, daß eine Granate sen in den Henboden des Königs geworsen worden, man war aber noch zur Zeit einer Feuersbrunft vorgekommen. Zugleich, daß indem königl. Palast sehen an mehreren Orten verschiedene brennende Materialien gelegt worden, und 2 Lunten, wovon eine schon gebrennet, als man dieses entdecket. Man hört von allen Seiten nichts als betrübte und höchst bedenkliche Nachrichten."
- 1. Juni 1790. "Da letthin der Pabst in die Kirche St. Maria in Trastevere sich verfüget, um den Segen alldort zu geben, lief das Volk zusammen es wurde wahrgenommen, daß sie untereinander

<sup>\*)</sup> Die belgischen Historiker berichten: es war eben wegen der wiederholten Berheißungen und des wiederholten Nichthaltens derselben ein allgemeines Mißtrauen erwacht.

mit vielem Eifer redeten, nach welchem sie den Cameriere segreto Conestabile gerufen, dem zween ihrer im Namen der Trasteveriner sagten, er soll Sr. päbstl. Heiligkeit sagen, Höchstselber hätte nichts zu fürchten, sie wären wohl zufrieden und zehn Tausend ihrer würden Ihn beschützen."

- 5. Juni 1790. "Ich vernehme, daß der Herr Bischof v. Anvers an einer gefährlichen Krankheit darniederliege, von welcher er schwerslich davon kommen könne. Es ist zu vermuthen, daß die sich nensnenden Patrioten nach dem Borschlag des Ban Eupen wagen werden, einen Bischof zu ernennen von eben den üblen Gesinnungen, gleichswie er und der gegenwärtige Herr Bischof ist. Obgleich ich des sicheren Dafürhaltens bin, daß Se. pähstl. Heiligkeit diesen so wenig als die zu den erledigten Abteien vorgeschlagenen bestätigen werden, däucht mir dennoch, daß es gut wäre, wenn diese Zuversicht unsers Allergnädigsten Herrns Sr. pähstlichen Heiligkeit ausgedrückt würde, worüber mir Ew. Libden gefällige Weisungen erbitte."
- 12. Juni 1790. "Man hat auf etwelche Tage die Verhöre des Caglioftro eingestellt, weil — nachdem er die Geschichte seines Lebens umständlich und auch seinen hiesigen Lebenswandel beschrieben, ihm aus allen Diesen herfließende Anfragen gemacht worden, welche führen auf Verbrechen, über welche er sich schwer wird rechtfertigen können, er das Mittel ergriffen, in allem negativ zu sehn. Man läßt ihm daher etwelche Tage, um in sich zu gehen, weil, wie ich höre, man genug= sam Briefe in Händen hat, ihn hieruber zu überführen. Der Rapuziner ist gestern zum ersten Mal zum Verhör gezogen worden. gliostro hat denen, die ihn verhören, sehr nachdrücklich anempfohlen, ein wachsames Auge zu haben, daß dieser Kapuziner nicht entwische. Nach meiner Nachricht aber werden 8 ober 9 Berhöre genug alles ins Klare zu bringen, was diesen Ordensmann betrifft. Diese eigene Person sagt mir, daß er sein Schicksal dem Bailli Loras, der ihn unter die Freimaurer gebracht, zu verdauken habe. Ich weiß dieses alles im größten Vertrauen und von sicherer Hand."

## 59.

Pins VI. im Consistorium über Joseph II. Berichte aus Avignon. Seiltänzer in Rom, die als "Freimäurer" auftreten. Cardinal Costa, Erzbischof von Turin warnt den Pabst. Der König von Frankreich im Conslikt mit den Forderungen der Nationalversammlung und mit seinem Gewissen. Congregation der Cardinale wegen der Lage Frankreichs.

23. Juni 1790. "In dem Montag Früh gehaltenen Consistorium haben Se. pabstl. Heiligkeit die Nachricht mitgetheilet des Todesfalles Sr. des Kaisers Majestät. Höchstelbe erhoben in ihrer Anrede die Scharfsinnig- und Thätigkeit dieses Monarchens: daß er seiner vergessen, mit dem Wohl des Staates sich allein beschäftigt und in dieser Absicht mehrere Reisen ohne aller Pracht und wie ein Particulier unternommen, um hiedurch fähiger zu sehn, sich zu belehren über verschiedene Gegenstände der Regierung. Er habe ihn mit seiner persönlichen Freundschaft beehrt, mit großer Gelassenheit so= wohl zu Wien als hier seine Vorstellungen, ja dringendes Flehen über verschiedene Gegenstände der Religion angehöret, und hätte er sich hierüber gelehriger gezeiget, so murde ihm nichts gemangelt haben, was die Kirche von ihm erwarten und erwünschen konnte, und daß er zu allen Zeiten wäre bewundert worden. Gott, der unendlich in seiner Barmherzigkeit ist, habe sich dieses Fürsten erbarmet. unglücklichen Erfolg, den seine Waffen gegen die Türken hatten, so lang er sich bei seinem Kriegsheere befunden, folgte eine schmerzhafte Krankheit, welche ihn endlich in dem blühendsten Alter raubte. Ge= rühret von allem diesen, habe er gleichwie der verlorene Sohn gegen den himmlischen Vater gerufen, er wollte seine Verordnungen zum Nachtheil der Religion und des heil. Stuhles widerrufen, that es auch zum Theil, der voreilige Tod aber ließ ihm nicht zu dieses zu erfüllen und behielt ce vor seinem Thronfolger König Peter Leopold. Se. pabstl. Heiligkeit hofften dieses mit Zuversicht und daß er in diesem seinem glorreichen Großvater Raiser Karl VI. nachahmen wird: Und wohin könnten anders zielen die Befchle, die Bochstselber an die Bischöfe erlassen, das was sie in den Religionsangelegenheiten und Kirchenzucht abgeändert wünschten, vorzulegen. Der höchstselige Raiser habe ihm noch turz vor seinem Hinscheiden vertraulich zugeschrieben: er unterzog sich in tiefster Ergebenheit dem, was die Borsücht über ihm verhänget habe, und sagte fast mit den Worten Ausgustinus: Der Herr ist jener, der das Leben und die Reiche gibt und sie raubt, sein Wille seh vollzogen: Und Gott, der die Herzen einsiehet, wird seinen Willen für das Werk barmherzigst angenommen haben: Um dieses habe er Gott angestehet, so bald ihm die betrübte Nachricht dieses Todsalles überkommen: Allein, das was er in seinem Privatgebet disher gethan, wäre nun öffentlich zu verrichten, und daher würde er an dem zu diesem Ende bestimmten Tage die Kapelle halten. Dieß ist ungefähr der Inhalt der Rede des Pabstes."

"Vor 3 Tagen ist hier ein außerordentlicher Aurier von Avigsnon angelanget mit der Nachricht, daß da von dem Volke der Maire in Abbildung seh öffentlich aufgehänget worden, die Gegenparthei unter das Volk mit Kartätschen gefeuert und 60 zwischen Todten und Verwundeten auf dem Platze geblieben. Zwei Chevaliers de S. Louis, ein reicher Kaufmann und ein Benefiziat aus dem Dom, auf welchen der Verdacht gefallen, daß er ein Hemd geliehen, um die den Maire entstellende Figur zu kleiden, sind aufgehängt, dem Vicelegaten bedeutet worden, daß er binnen 3 Tagen von dannen abzugehen habe, und daß des Pabsten Wappenschilder abgenommen und die französischen aufgesetzt werden. Man vermuthet, daß der Vicelegat nach Carpentrasso sich wird verfüget haben, wohin er einsgeladen worden."

30. Juni 1790. "Vor einigen Tägen ist eine Gesellschaft theils Springer, theils Seiltänzer, theils solcher, die auf Pferden allerhand Künste vorstellen, in allem 50 Personen stark, darunter 4 Mohren hier angesommen. Sie hatten die Unbescheidenheit die Freimäurerzeichen auf ihre Auschlagzettel zu setzen, hatten bei etlich und 70 Personen zu ihrer Bedienung und Wartung der Pferde angenommen: weigerten sich die bei öffentlichen Schauspielen allemal gewöhnlichen Wachen anzunehmen, weil, wie sie sagten, sie selbst genugsam mit Wassen versehen wären und für die Erhaltung der guten Ordnung Sorge tragen würden: Und ein Piemonteser, der bereits seit einiger Zeit hier beobachtet worden, und dermalen sich in Verhaft gezogen sindet, da er die Ankunst dieser Leute hörte, sagte: Sie hätten nicht eher als in 3 Monaten kommen sollen. Dieses, und die Nachrichten, welche die Regierung von verschiedenen Seiten sast zugleich, als sie

hier anlangten, erhalten, machte, daß der Pabst ihnen bedeuten ließ, in Zeit von 24 Stunden Rom und in 3 Tägen den Kirchenstaat zu verlassen, welcher letztere Termin aber auf ihr Ansuchen ihnen auf 3 andere Täge verlängert worden. Das Bolk, so groß dessen Hang seh für die öffentlichen Schauspiele, hat, was zu verwundern ist, über diese Wegschaffung seinen Jubel bezeiget."

- 21. Juli 1790. "Der Herr Cardinal Costa, Erzbischof zu Turin, hat Se. pähstl. Heiligkeit zugeschrieben, um Sie zu warnen vor der Gefahr, die sie laufen, eines Aufruhres in ihren Staaten: die Unzufriedenheit ihrer Unterthanen wegen der Neuerungen in den Finanzen wäre groß, und es wären, welche das Feuer des Zwiestrachtes anblasen: Eine vertraute Person, welche großen Einfluß in den Staatsangelegenheiten hat, hat mich gestern versichert, daß dermal demonstrirt wäre (sind ihre eigentlichen Ausdrücke), daß aus Frankreich sich mehrere Personen in andere Staaten verfüget, um Emspörungen zu erregen."
- 31. Juli 1790. "Seit einigen Tagen sind mehrere Franzosen von hier und aus dem ganzen Kirchenstaat verwiesen worden."
- 14. August 1790. "Der Herr Cardinal Bernis hat eine lange Audienz bei Gr. Heiligkeit gehabt. Man sagt, daß er in jener überreichet habe die Antwort des Königs auf das pähstliche Breve, in welchem Se. Allerchristlichste Majestät dem Pabste vorstellig machen, daß die Nation fordere, daß er die Verordnungen in geistlichen Sachen fanktioniren soll, daß seine Religion und sein Herz weit entfernt wären, diesem beizustimmen, allein seine Lage und dessen Umstände setzte ihn in dessen Rothwendigkeit: jedoch wolle er hierüber abwarten den Rath des Pabsten, welchen er sich erbitte : daß die Antwort Sr. pabstl. Heiligkeit gewesen: daß leicht ware, seinen Rath Ihrer Aller= chriftlichsten Majestät sogleich zu geben; allein die Wichtigkeit des Gegenstandes, Verehrung und väterliche Liebe gegen dieselben machten, daß Sie eine Congregation mehrerer Herren Cardinale zusammensetzen werden, um sich mit ihnen hierüber zu berathschlagen. Der Herr Cardinal Bernis war zum Voraus von dieser Antwort unterrichtet und man fagt: er habe nichts unterlassen, damit der Pabst seinen Entschluß in Betreff der Congregation ändere, welches ihm aber nicht soll gelungen sehn."

- 18. August 1790. "Se. päbstl. Heiligkeit sind, wie ich letthin geschrieben, entschlossen, eine Congregation von 10 Herren Cardinälen zusammenzusetzen zur Berathschlagung über die häklichen und traurigen Vorfallenheiten Frankreichs in Bezug auf die Religion."
- 25. September 1790. "Die Congregation der Cardinäle in Betreff der französischen Angelegenheiten ist gestern gehalten worden: und ein jeglicher hat sein Botum schriftlich mitgebracht. Die Gegensstände dieser Berathschlagung waren: Die Unterdrückung mehrerer Erzbisthümer und Errichtung eines andern; das dem Bolk zuerskannte Recht, ihren Bischof zu wählen, das von den allgemeinen Kirchenräthen dem Pabsten vorbehaltene Bestätigungsrecht, der versbotene Recurs an den heil. Stuhl um Dispensationen, das Ansuchen der Bischöse um die den dermaligen Umständen angemessenen Fakultäten, welche und was Gestalten ihnen solche zu bewilligen? denn es hier zu thun ist um alle, den heiligen Stuhl überhaupt reservatis. Die Unterdrückung der Kapiteln und Errichtung in jeglichem Kirchenssprengel eines Priester-Collegiums."
- 2. Oftober 1790. "Man sagt, daß der König von Sardinien anhalte um das Ernennungsrecht auf die Bisthümer in der Lomsbardei, weßwegen eine Congregation von Cardinälen soll zusammensgesett werden."

# **60**.

Was die Freimaurer wollen. Das Crimen Laesae Nationis in Frankreich. Herzan über die Synode von Pistoja. Leopold II. Sauft- und Großmuth werden bewundert. Der Priestereid in Frankreich. Maurer in Desterreich.

30. Oktober 1790. "In diesem Augenblick erhalte ich das Billet vom Herrn Cardinalstaatssekretär, welches Ew. Libden hier beizulegen mir die Ehre gebe. Hier behauptet man, daß diese Sekte (Freimaurer) dermalen soll zum Gegenstand haben eine vollkommene Gleichheit unter allen Ständen und Abschaffung aller geistlichen und weltlichen Obrigkeiten, welches auch der Hauptgegenstand seh der sozgenannten Propaganda zu Paris, ob und wie weit dieses gegründet seh, ist mir unbekannt. Ew. Libden werden hievon am besten unterzrichtet sehn."

15. Dezember 1790. "Am 14. kamen kurz nacheinander zwei Couriere aus Frankreich. Der erste brachte die betrübte Nachricht, daß die Nationalversammlung noch mehr in Harnisch gebracht über die Clerisei wegen ihrer Exposition des principes sur la Constitution du Clergé par les Evêques Deputés à l'Assemblée Nationale, ein Dekret gemacht, so der König sanktionirt, womit den Bischöfen auferlegt wird, den Eid abzulegen, alles zu beobachten, was die Assemblée in Religions und Kirchensachen vorgeschrieben, unter der Strafe der Einziehung ihrer Güter, Entschung ihrer Bisethümer, und daß gegen sie als Schuldige des Crimen læsse Nationis soll versahren werden."

"Der Inhalt ber Depesche des zweiten Couriers war der Aufstrag, Sr. pähftl. Heiligkeit unverweilt das königliche Schreiben zu überreichen, in welchem Sc. Majestät den heil. Bater ersuche, gebachte Dekrete der National-Assemblée zu approbiren, und die Bischöfe zu der Vollziehung zu autorisiren, da dieses der Pahst nicht vermöget, ist dessen Antwort leicht vorauszusehen, wie auch, daß dieses der Assemblée zu einem Vorwand dienen wird, ihre Absicht auszusühren: die katholische Religion alldort zu unterdrücken. Welches das Schicksal des würdigen Cardinals Bernis sehn wird, ist gleichermaßen leicht vorauszusehen, allein er ist zu allem bereit und will als ein Katholiksterben."

Rom, 22. Dezember 1790. Herzan berichtet in einem Privatsbriefe an Kaunitz (um die vertraute Person, welche ihre Mittheilungen gemacht, nicht möglicher Weise bloßzustellen), daß eine Congregation über die Synode von Pistoja gehalten wurde. Der Herr Cardinalsbefan habe nach einer längeren Debatte hierüber gesagt: "daß diese ganze Sache ohne viel Aufschen wäre berichtiget worden, und daß wegen der vielen verschiedenen Betrachtungen, die man hierüber zu machen habe, und er in Kürze berührt, das beste und klügste ihnen geschienen hätte, den Synodus nach vorausgegangener Untersuchung in den indicem librorum prohibitorum mit der augemessenen Qualification in genere zu setzen. Ein anderer Cardinal soll sich dem widersetzet haben. Was beschlossen worden, gelang bisher dieser vertrauten Person nicht zu entdecken. Ew. Libben werden davon den

Gebrauch machen, den Sie dem allerhöchsten Dienst angemessen fin= den werden \*\*).

- 29. Dezember 1790. "Die großen Gnadenbezeugungen Sr. Majestät des Kaisers unsers allergnädigsten Herrn gegen die Lombarden und jene gegen die Niederländer haben hier einen außerordenlichen Eindruck gemacht und man kann nicht genug bewundern Allerhöchst Ihre Saust= und Großmuth. Der Courier, welcher, wie ich Ew. Libden zu schreiben die Ehre hatte, verwichenen Donnerstag von hier nach Frankreich abgehen sollte, ist noch nicht abgegangen. Man sagt mir, die Ursache dessen wäre, daß Se. pähftl. Heiligkeit Ihre Antwort mit zahlreichen Stellen aus den heil. Vätern belegen wollten, welches hiemit Zeit fordere. Es ist aber zu besorgen, daß diese, so viel Verehrung sie verdienen, keinen großen Eindruck bei der Nationals versammlung machen werden und daß diese Verweilung selbst zu einem Vorwand dienen wird, ihre Veranlassungen wider die Religion in Ausübung zu bringen."
- 1. Jänner 1791. "Der Conrier mit dem Antwortsschreiben nach Frankreich ist noch nicht abgegangen. Inzwischen hat der Herr Cardinal Bernis wider meine Erwartung in Folge dem, was Ew. Libden hierüber zu schreiben die Shre hatte, den von der Nationals Assenblée vorgeschriebenen Eid unterzeichnet mit der Vorbehaltung Sauf la Religion et le devoir Ecclésiastique. Ob jene wird damit zufrieden sehn, ist zu gewärtigen."

"Die den 23. Dezember bei dem Herrn Cardinalstaatssekretär gehaltene Congregation der Herren Cardinäle (4 Cardinäle, 1 Sekrestär) hatte, wie ich höre, zum Gegenstand das Gesuch des Königs von Sardinien um das Ernennungsrecht auf die sechs Bisthümer, die selber in der Lombardei besitzet, nach dem Beispiel unseres Hofes. Die Entschließung soll gewesen sehn, daß Höchstselben derlei

<sup>\*)</sup> Wenn Herzan für die Synode von Pistoja und den Bischof von dort, Scipio Ricci, Sympathien durchschimmern läßt, so liegt das ganz im Wesen seines Charatters. Dr. Gams sagt über den Bischof Ricci betreffs seiner demüthigsten Antwort an den Großherzog Leopold von Tostana (Joseph II. Bruder): "Diese Antwort ist ein Zeichen seines untirchlichen Geistes, und einer triechens den Wegwersung vor der weltlichen Gewalt. Während er indeß vor dem Großsherzoge triecht und sich wegwirft, nimmt er gegen den apostolischen Stuhl einen mehr als ungeziemenden, einen wahrhaft empörenden Ton an."

Recht nicht gebühre und er es in via gratiae von Sr. Heiligkeit unmittelbar zu suchen habe: deren Zuneigung gegen den Sardinischen Hof aber ist so kundig, daß kein Zweisel ist, daß ihm dieses Gesuch wird gewährt werden."

5. Jänner 1791. "Ich muß heute zu größerer Klarheit (über Cardinal Bernis) beifügen, daß dieses (die Eidleistung) von jenem als Minister und nicht als Erzbischof, in welcher Eigenschaft er ein zweites abzulegen hat, zu verstehen seh. Mehrere französische Bischöse haben ihm eingerathen, dieses ohne Ausnahme zu thun und zwar in gutem Gewissen, weil der König, der es selbst abgelegt, ihm dieses besohlen hat: Er hat also geschworen, daß er getreu und unterwürfig sehn wolle der Nation, dem Gesetz und dem König, jedoch mit der beigesetzten Reservation en tout ce qui non s'oppose à la Religion, à son état, et à sa conscience, und zwar, nachdem er es vorläufig dem Pabste mitgetheilt und von ihm mit vielen Lobsprüchen gutgeheißen worden."

"Die Congregation der Cardinäle (früherer Brief), welche in der Sardinischen Bischofsangelegenheit versammelt war, wollte dem König sein Verlangen zugestehen jure Postliminii, vigore Indulti Martini V."

"Da aber die Congregation versammelt war, habe Cardinal Campanelli vom Cavaliere Priocca (sard. Gesandten) ein Billet erhalten, worin dieser im Namen seines Königs erklärt, daß er diese Abtretung nicht in via gratiæ, sondern als ein dem König gebührendes Recht fordere. Worauf die Congregation entschieden, daß dieses dem Könige nicht zustehe."

- 15. Jänner 1791. "Während der Versammlung der Cardinäle zur Berathung über das nach Frankreich zu schickende Rescript, ist hier die Nachricht eingelangt, daß der König das, was die Assembles in geistlichen Sachen verordnet, bereits sanktionirt habe. Welchen Eindruck dieses hier gemacht, werden Ew. Libden von sich erwägen."
- 22. Jänner 1791. "Das was Hochselber mir zu erinnern belieben in Betreff der seit mehreren Jahren in den Erbländern erslaubten Freimäurerlogen wird mir zur Nachricht dienen. Und daß ich Ew. Libden das Billet des Herrn Cardinalstaatssekretär und beisgefügte Note in Betreff jener in Mailand sich befindenden und ihren

Mitgliedern, eingesendet, war nur, Hochselben vor allem, besonders was mir ministeriellement überkömmt, zu unterrichten."

## 61.

Die Nationalversammlung hat die Eidformel des Cardinal Bernis nicht angenommen. In Paris wird eine den Pabst vorstellende Figur gerädert und verbraunt. Die Bischöse von Frankreich an den Pabst. Zwei französische Prinzessinen erhalten eine erfrenliche Nachricht von der Flucht des Königs.

- 19. Februar 1791. "Die National-Assemblée hat den eingesschickten Eid des Herrn Cardinal Bernis nicht angenommen und ist ihm dieser vom Grafen von Montemorin zurückgeschickt worden. Dieses und daß letzterem aufgetragen worden seh, einen Entwurf zu machen, wie man die Minister versorgen könne, die abzusrufen kommen, macht besorgen, daß dieser würdige Herr Cardinal bald das Schicksal haben wird, sich seines Ministeriums entsetzt zu sehen. Er hat hier Audienz gehabt und ist nicht zu zweiseln, daß Se. pähstl. Heiligkeit und wahrscheinlich auch der Hof von Madrid ihn mit geistslichen Pfründen ober auf andere Art versorgen wird."
- 10. März 1791. "Der Herr Cardinal Bernis hat mit letzter Post von dem Grasen Montemorin die vorläusige Nachricht erhalten, daß, da Se. Eminenz nicht geglaubt habe, den von der Nationals versammlung vorgeschriebenen Sid ohne Zusätze und Beschränkungen ablegen zu können, er ihm sobald es die Gesundheitsumstände des Königs gestatten werden, die Rekredenzialien zusertigen und ihren Nachsfolger in dem hiesigen Ministerium bemerken werde. Erwähnter Herr Cardinal, der hierauf vorbereitet war, zeigt dabei jene Standhaftigsteit, welche Religion und Bewußtsehn seiner Trene gegen den König ihm einslößen."
- 21. Mai 1791. "Der spanische Botschafter zu Paris hat dem Herrn Ritter Azara anher geschrieben, daß er gesehen habe in dem Garten des königlichen Palastes eine den Pabsten vorstellende Statue rädern und sodann auf einem aufgerichteten Scheiterhaufen verbrennen und daß das Feuer mit dem pähstlichen in Paris erschienenen Breve dabei seh angezunden worden. Der pähstl. Nuntins aber in seiner

Depesche unter dem nämlichen Datum schreibt hievon nichts, welches hier viele Bermunderung verursachet."

- 25. Mai 1791. "Der pähftl. Runzins, da er berichtet die zu verahschenende Art, mit welcher Sc. pähftl. Heiligkeit in Ihrer Absbildung zu Paris behandelt worden, hat auch eingereicht die von ihm dort gemachte Vorstellung, in welcher er hierüber Genugthunng fordert und erkläret, daß bis er diese nicht erhalten, in dem königl. Palaste nicht erscheinen könne. Der Graf Montemorin hat hierauf erwähnten Herrn Nunzius zu erkennen gegeben, daß diese Behandlung der König und die Nation mißbilligten und er trachten werde, eine Genugthunng zu erhalten."
- 8. Juni 1791. "Die Herren Bischöfe von Frankreich haben bem Pabsten zugeschrieben, um sich zu bedanken für das an sie erlassene Breve. Sie versichern Sr. Heiligkeit, daß sie von den inentshaltenden Lehrs und Grundsätzen, welche allezeit jene der Kirche gewesen, gleichwie auch schuldigen Unterwürfigkeit gegen Höchstselbes sichtbares Oberhaupt der Kirche und Mittelpunkt der Einigkeit niesmals abweichen, und alles sieber opfern werden. Dieses Antwortsschreiben ist in lateinischer Sprache von dem Herrn Erzbischof von Auche im Namen der französischen Kirche dem Herrn Cardinal von Bernis zur lleberreichung zugeschicket, und beigeleget worden das nämliche in französischer Sprache. Der Herr Erzbischof preiset sehr an die wesentlichen Dienste, die Se. pähstl. Heiligkeit der französischen Kirche durch ihre eifrige und freimüthige Unterstützung erweiset, sagt, daß viel Gutes hieraus erwachse, und daß er die Zufriedenheit habe sast die Unanimität der Priesterschaft in seinem Kirchensprengel zu haben."
- "Die Antwort des Herrn Cardinalstaatssekretär auf das Schreisben des Herrn Grafen von Montemorin an den pähftl. Herrn Runzius über die Verweigerung einen französischen Votschafter hier auzunehmen, welcher den bürgerlichen Eid abgelegt, soll sehr gründlich und standhaft abgefasset sehn. Nachdem allda die Beweggründe erhoben werden, warum Se. pähftl. Heiligkeit als Oberhaupt der Kirche nicht glaube, ein solches annehmen zu können, werden beigefügt jene welche ihm dieses auch nicht als Souverain erlauben."
- 18. Juni 1791. "Ew. Libben werden bereits unterrichtet seyn von der Contre-Revolution in Korsika. Sie haben da feierlich erklärt,

daß sie die kathol. Religion allein bekennen, und den Pabst als ihr sichtbares Oberhaupt wie vorhin erkennen wollen."

- 2. Juli 1791. "Heute gegen Mittag haben die zwo königl. Französischen Prinzessinen durch einen Kurier die höchst erfreuliche Nachricht erhalten, daß dem König und der Königin mit dem Dauphin gelungen seh, sich zu flüchten. Welche Freude dieses bei jenen, dem Pabst und ganz Rom erwecket, ist nicht auszudrücken. Allein unsere Freude ist in das größte Leid verwechselt worden durch einen von dem päbstl. Nuntius in Turin anher abgesertigten Curier mit der Nachricht, daß die Allerhöchsten Majestäten mit dem Dauphin von der Municipalwache zu Verdun wären aufgehalten und gefans gen worden."
- 6. Juli 1791. "Ein dritter Kurier, den der pähstl. Inters nunzins zu Turin hieher befördert, hat die erfreuliche Nachricht mits gebracht, daß die allerchristlichste Majestäten mit dem Dauphin von dem Herrn General Bouille wären befreiet worden. Der Herr Cardinals staatssekretär hat dessen Depesche sogleich den königl. französischen Prinzessinen mitgetheilt."

"Sobald ich diese glückliche Begebenheit vernommen, verfügte mich zu selben, um ihnen meinen Glückwunsch abzustatten. Se. pähstliche Heiligkeit schreiben dem Cardinal Bernis ein sehr hösliches Billet, in welchem sie ihm auftrugen, den königlichen Prinzessinen ihren Glückwunsch abzustatten und zu versichern der aufrichtigsten Theilnahme, so Hochselbe an diesem wichtigsten Zufall nehmen. Man hörte in allen Gässen erschallen: Es lebe der König und die Königin von Frankreich, und dieses dauerte die ganze Nacht, besonders auf dem Platz des Herrn Cardinal von Bernis."

"Mehrere der Herren Cardinäle, des Corps Diplomatique und viele des hiesigen Adels verfügten sich allsogleich zu ihnen, und das Bolk hat diese alle mit Händeklatschen empfangen, die aber vorbeissuhren, pfiff sie aus. Die königlichen Prinzessinen erschienen öfter auf dem Balkone wo das Bolk, ausries: Es lebe der König und die Königin, es lebe Bouillé. Die zwo Prinzessinen sind hierüber unsgemein gerührt, und die Frau Adelaide schrieb es vorgestern dem König. Das Frohlocken des Bolkes dauerte fort den ganzen gestrigen Tag und Abend hindurch. Die königliche Prinzessin Frau Victoire

hat mir gestern gesagt, sie habe mit dem Kurier von Turin von der Frau Prinzessin von Piemont die zufriedliche Nachricht erhalten, daß der Herr Graf und Gräfin von der Provence sammt der Frau Tochter des Königs und der Frau Elisabet das Glück gehabt, sich nach Mons zu flüchten, ohne daß sie den geringsten Anstand auf der Reise gefunden. Die allgemeine Meinung ist hier, daß der Schwedische Offizier Freiherr v. Friesen die Beranstaltung zu allem diesen getroffen, einige andere aber schreiben dieses zu dem würdigen Baron Thugut, und nach der Sprache zu urtheilen, welche die königl. Prinzessin gegen mich geführet, kann ich nicht zweifeln, daß sie der Meinung seh der letteren. Alle ihre Hoffnung scheint gegründet auf Gr. Majestät des Kaisers unseres allergnädigsten Herrn einsichtig und mächtigste Unterstützung. 36 Offiziere sind den nämlichen Abend, wo die Nachricht der Befreiung des Königs hier eingetroffen, von hier zur Armee abgegangen, unter welchen der Herr Herzog von Fit-James, ber Herzog von Fleury und der Graf Narbonne sind. Einige Herrn Cardinale und verschiedene des hiesigen Abels sind zu mir gekommen um sich über diese glückliche Begebenheit mit mir zu erfreuen. Gin gleiches haben die verschiedenen Musikbanden und Trommelschläger des hiesigen Militärs gethan, die sich mit klingendem Spiele vor meinem Palast eingefunden."

9. Juli 1791. "Der Pähftliche Minister von dem Turinerhof hat durch eine eigens abgesertigte Staffete dem Herrn Cardinalstaatsssekretär berichtet, daß der König mit der Königin von Frankreich und Dauphin sich zu Met befinden, daß die dortige Burgerschaft den Eid der Trene dem König abgeleget, und auch von den umliegenden Oertern ein solches Beispiel gefolget werde: Welche Se. pähftl. Heiligkeit den königlichen Prinzessinen von Frankreich mitgetheilt habe. Diese haben vorgestern Höchstelben einen Besuch abgestattet, welcher lange gedauert, und sehr freundschaftlich soll gewesen sehn. Se. pähftl. Heiligkeit habe dem König zugeschrieben um sich mit Höchstelbem zu erfreuen über seine Rettung. Dieses Breve ist dem pähftl. Nunzius Pacca zugesertigt worden mit dem Auftrag, sich allsogleich zu Sr. Allerhöchsten Majestät zu verfügen, und es selber zu überreichen. Ich trachte eine Abschrift davon zu erhalten, um sie Ew. Libden absens den zu können. Der Herr Cardinalstaatssekretär hat erhalten die

von dem Könige hinterlassene Declaration, und hierauf unverweilt erfolgte die Antwort der Assemblee. Die diese gelesen, sagen, daß die unverschämte Verwegenheit, mit welcher sie abgefaßt ist, Unwillen erwecke. Jene aber sindet man schwach und allein gut darin, daß für nichtig erklärt wird alles das, was geschehen seit dem Tag der Verhaftnehmung des Königs, dem Verbot, daß die Minister nichts in seinem Namen unternehmen, und der Garde de Sceaux diese zurücksenden soll. Man hätte gewunschen, daß die Erklärung hierin allein bestanden hätte, und die weitere wäre verschoben worden. Und da man diese glückliche Errettung unserm Hof zumuthet, mit dessen Einverständniß, Gutheißung und Anleitung Ew. Libben jene erst später erschienen wäre. Ich schreibe Ew. Libben diese Meinung, die mir von einem vertrauten Freund hinterbracht wurde, damit dieselben unterrichtet sind, wie man hier diese Angelegenheit betrachtet."

#### 62.

Traurige Enttäuschung über die augebliche Flucht des Königs. Zustände in Frankreich. Der Kaiser von Aethyopien. Die Ordensgenerale in Rom an ihre Ordensgenossen in den Niederlanden.

13. Juli 1791. "Die allgemeine Freude über die Befreiung des Königs und der Königin von Frankreich Majestäten, ist in das bitterfte Leid verwechselt worden. Daß kein Kurier angekommen, hat mich sehr in Unruhe gesetzt:, welche sehr vermehret worden durch die seither durch Turin eingekommenen widersprechenden Nachrichten, sowohl über den Ort des Aufenthaltes, als Art der Befreiung, die bald ohne bald mit großem Blutvergießen geschehen sehn sollte. Welche die Bestürzung der königl. Prinzessinen, die erst gestern durch Privatbriefe und öffentliche Zeitungsblätter so mit dem französischen Kurier angelanget, die Nachricht erhalten, des Unbestandes jener der Errettung der königlichen Familie können Ew. Libben sich leicht einbilden. Sr. päbstl. Beiligkeit sind auch barüber so betroffen, daß mir einer, der bei Ihnen in der Audienz gewesen, sagt, daß er sie niemals so nieder= geschlagen gesehen. Die Betrübnig über diese Nachricht ist hier allgemein, und merkwürdig, daß ber Wahn, daß oberwähnte Flüchtung mit Einverständniß unseres Hofes geschehen, und der Freiherr von Thugut unter Ew. Libden Anweisung daran Theil gehabt, auf einmal verschwunden ist. Welches erprobet, welche Meinung man habe von der großen und klugen Einsicht unsers Monarchen und Ew. Libden. Ich vermuthe, daß Se. päbstl. Heiligkeit reue, daß das Breve an den König, wovon Ew. Libden eine Abschrift zugesendet, so geschwind und allgemein verbreitet worden."

"Der Internunzius zu Paris hat das Breve, wodurch erklärt wird, daß der hiesige Hof, den Herrn v. Segur und keinen, derden Constitutionaleid abgelegt, als Botschafter annehmen wolle, nicht übergeben, weil es dem Nunzius, der damals schon abgegangen, war und nicht ihm zur Ueberreichung zugefertigt wurde. Man verswies ihm dieses Versehen, allein anstatt seinen Auftrag zu vollziehen, hat er, wie ich höre, geantwortet, daß er sich hiedurch einer Gefahr aussetze und nicht glaube, daß dieß Se. päbstl. Heiligkeit haben wolle. Hochselbe solle ihm nun aufgetragen haben, dieses Breve unverweilt zu überreichen, und ihn zu gleicher Zeit abgerufen."

"Mit der gestrigen Post ist auch die Nachricht hier eingetroffen, daß der Herr Graf v. Montemorin erwähnten Herrn Internunzius durch ein Billet mitgetheilt, daß die Nationalassemblee ihm die Bessorgung der auswärtigen Geschäfte pro interim aufgetragen habe, er daher in allen Anliegenheiten sich an ihn wenden könne, wie die mit dem heil. Stuhle bestehende Einigkeit fordere."

- 27. Juli 1791. "Der Kaiser von Ethiopien hat einen außersordentlichen Botschafter an Se. pähstl. Heiligkeit abgesendet, um selben die Empörung seiner Völker, und daß sie ihm Gesetze vorschreiben wollen, und er den Umsturz seines Reiches befürchtet, vorzustellen und anzusuchen um 6000 Mann Hilfetruppen und 100 kleinen Kanonen, welche man auf Kamele laden könne, mit der Versicherung, daß er, um seine Dankbarkeit hiefür zu bezeigen, Höchstelben eine Provinz an dem Rothen Meere hiefür schenken würde. Der Botschafter ist zu Cairo erkrankt, und mit Tod abgegangen, und hat kurz zuvor dem Präsect der dortigen Mission das kaiserliche Schreiben zur Weiterbeförderung an Se. Heiligkeit übergeben, welches diese vor etlichen Tagen erhalten hat."
- 3. August 1791. "In betreff der von mir letzthin einbes richteten lächerlichen Ambassade aus Ethiopien muß ich widerrufen,

daß der Botschafter nicht todt, sondern närrisch geworden ist, also daß man ihn hat müssen in die Ketten schlagen. Dieses Hilfgesuch ist ähnlich jenem, welches Prinz Heraclins an den hiesigen und meisten Höfe in Europa gemacht hat."

- 9. August 1791. "Die französische Clerisei hat den Abbe Cambisi anhergeschicket, um Sr. pabstl. Heiligkeit einige Zweifel vorzulegen, und Ihre Entscheidung hierüber zu erbitten, zu welchem Ende Sie eine außerordentliche Cardinal-Congregation angeordnet haben."
- 12. October 1791. Längerer Bericht: Herzan will die Ordenssgeneräle ersuchen, daß sie, wie der General der Kapuziner bereits gethan, "ihre Untergebenen (in den Niederlanden) zu dem pflichts mäßigen Gehorsam gegen unsern Monarchen aufzufordern."
- 23. November 1791. "Da mein Antrag, daß auch von den andern Ordensgeneralen, so wie es jener der Kapuziner gethan hat, ähnliche Schreiben an ihre Ordensbrüder in den Niederlanden erlassen werden, Ew. Libden Beifall verdient, so werde ich dieselben zu veranlassen bedacht sehn und diese sodann Ew. Libden einzuschicken die Ehre haben"\*).
- 7. Dezember 1791. "Ich lege hier bei ein Schreiben an ben General der Augustiner an seine Ordensbrüder in den Niederslanden zu Dero beliebigen Einsicht und Beförderung. Der Herr Bischof Fürst zu Speher hat an seinen Sachwalt Abbate Bousiglioli eine Staffette anher abgesertigt wegen einem erledigten Canonisat, und diesem untereinstens aufgetragen, dem Herrn Cardinalstaatsssekretär die Nachricht zu geben, daß der König von Frankreich mit der Königin und dem Dauphin und die königl. Prinzessin Elisabeth sich aus dem Königreiche geflüchtet. Der Unbestand dieser Nachsricht siel mir auffallend, und die gestern hier angelangten Briefe erweisen es."
- 15. Februar 1792. "Habe die Ehre hier beizuschließen drei Schreiben des Karmelitzugenerals, in welchen er seinen Ordensgeistslichen (in den Niederlanden) die schuldigste Unterwerfung gegen Sc. Majestät einbindet."

<sup>\*)</sup> Früher hatte die öst. Regierung mit allem Nachdruck den Verkehr der Klöster mit ihren Ordensgeneralen zu Rom — verboten; jetzt kam die Regierung in die Lage zu bitten: daß dieser Verkehr — wieder aufrecht erhalten werde.

Folgen inzwischen lange Verhandlungen wegen Uebersetzung des Bischofs Bertieri von Como auf das Bisthum Pavia. Das Domstapitel von Pavia protestirt einstimmig gegen ihn, wegen verschiedes ner von Bertieri aufgestellter, untirchlicher Grundsätze; — Kaunitsstimmt den Kaiser: er solle auf der Ernennung Bertieris für Pavia bestehen. Herzan räth ab und sagt: "es wäre für den allerhöchsten Dienst gut jetzt nicht darauf zu bestehen."

15. Februar 1792. "Das Brüsseler Gouvernement sieht mit Berlangen entgegen, daß der Prälat Brancadoro als Nunzius dahin geschickt werde"). Die von Ew. Libden an mich erlassenen Weisungen sind für den Fall, daß man mir hievon spreche und mit der Bedingeniß, daß der Nunzius keine Gerichtsbarkeit alldort ausübe, welches, da man wahrscheinlich vorsieht, war vielleicht die Ursache, daß man mit mir nie hievon gesprochen habe und auch nicht sprechen wird, zu welchem noch beizusetzen kömmt, daß man findet, daß die Wission in Holland sich eben so bequem von Lüttich als von Brüssel besorgen läßt. Ich schreibe dieses Ew. Libden, damit, wenn dieselbe etwa für das Beste des Dienstes unsers allergnädigsten Herrn erforderlich erachten, die Wiederherstellung der Runziatur zu Brüssel, und ich dieses beibringen solle, mir Dero gefällige Weisungen hierüber zu geben."

25. Februar 1792. Herzan gleicht die Sache wegen Bertieri aus, dieser kommt nun bennoch als Bischof nach Pavia.

## 63.

Avignon. Ein Runzins nach Brüffel. Leopold II. Tod. Ein Breve an die untreuen Bischöfe und Priester in Frankreich. Projekte der Revolutionsmänner in Frankreich. Der Runzins zur Kaiserwahl. Weisungen an Maury.

29. Februar 1792. "Der Herr Nunzius (von Wien) hat Sr. pähstl. Heiligkeit in Geheim berichtet, daß in dem Plane, so Se. Majestät der Kaiser dem König von Preußen zugeschicket, die Zurückstellung von Avignon und dem Contado an den heil. Stuhl ausdrücklich enthalten sehe, welches Se. Heiligkeit unendlich verbuns

<sup>\*)</sup> Seinen Borgänger Zonzadari hatte man ausgewiesen. Jetzt war die öft. Regierung wieder froh, einen Nunzins nach Brüssel zu bekommen.

den hat, und ich weiß, daß in allen Gelegenheiten dieser würdige Prälat besorget ist, wie es einem rechtschaffenen Minister zusteht, das gute Einverständniß zwischen seinem Hose und dem Unsrigen zu untershalten und zu erweitern."

- 3. März 1792. "Se. königl. Hoheit die Frau Erzherzogin Maria bezeigen mir ihr Verlangen, daß bald ein Nunzius nach Brüssel abgeschickt würde, als welches zur Herstellung der öffentlichen Ruhe und Besten des Dienstes Unsers Allergnädigsten Herrn mit beitragen würde."\*)
- 10. März 1792. "Mit lebhaftestem Leid habe ich den 8. erhalten die eben so unerwartete als höchst betrübte Nachricht, welche mir Ew. Libden zu geben belieben, von dem schmerzlichen Hintritt Sr. Majestät Leopold II. Ich nehme mir die Freiheit hier beizu= schließen ein Schreiben an Se. Majestät den König \*\*), in welchem ich Höchstselben mein ergebenstes Beileid über diesen höchst betrübten Todesfall ausdrücke und zugleich meinen Glückwunsch zu allerhöchst Ihrer Thronbesteigung erstatte. Ich ersuche dieses Se. Majestät gehorsamst zu überreichen. — Es erfolget auch im Anschluß ein anderes an Se. Majestät die Kaiserin Königin. Diese anbetungswürdige Frau hat mir mehrere Merkmale Ihrer Gewogenheit und Gnade gegeben. Der Umftand, daß Höchstdieselbe sich bei diesem unglücklichen Zufall befunden, vergrößert, wenn es möglich wäre, meine Bestürzung, weil ich besorge, daß hiedurch höchstihre kostbarste Ge= sundheit nicht etwan leiden könne. Ich weiß nicht, ob Se. Majestät die Königin, der ich in Ihrer Jugend aufzuwarten und zu bewundern das Glück hatte, sich meiner noch erinnern wird. Ich lege für höchstselbe ein Schreiben bei, unterziehe aber Ew. Libden erlauchten Beurtheilung, ob es zu überreichen fen."
- 14. März 1792. "Die königl. französischen Prinzessinen, sobald sie von mir die höchst betrübende Nachricht des Hinscheidens weiland

<sup>\*)</sup> Leopold II. hörte die Rathschläge seiner Schwester Marie Christine bis an sein Ende. Ein Brief von ihr an den Kaiser vom 30. Jänner 1792 ent-hält Betrachtungen über die politische Lage Europas und Rathschläge. (In Adam Wolf: Marie Christine II. Bb. 259. Seite.)

<sup>\*\*)</sup> Franz II.

Sr. des Kaisers Majestät erhalten, haben mit ihrem ganzem Hofstaate die Trauer angelegt."

21. März 1792. "Mit der heutigen Post gehen die Breven nach Frankreich ab, durch welche die Afterbischöfe und die mit ihnen einverstandene Klerisei zum zweiten und dritten Male aufgefordert werden ihre Kirchen zu verlassen und den Constitutionaleid zu widersrufen unter Strafe des Kirchenbannes, zu welchem Ende ihnen zwei Termine, ein jeder von 2 Monate, bestimmt wurde."

24. März 1792. "Der Abbe Foulon, gewesener Rath bei dem Parlament zu Paris und Sohn des Schatzmeisters zu Versailles, welcher auf eine so grausame Art von dem wüthenden Bolk in Paris ermordet worden, hat mir gesagt, daß er sicher wüßte, daß der Club allerlei eben so listige als wirksame Magregeln genommen, um unsere Truppen, da sie sich bem französischen Gebiete nähern würden, aufrührerisch zu machen, unter andern, daß zu diesem Ende bereits 4000 Mädchen unterhalten werden, welche dermalen mit Ussignats bezahlt, sodann aber mit ansehnlichen Summen Geldes versehen, bei unserer Armee sich einschleichen sollen und durch die Liebe und Eigennut (zwei mächtige Triebfedern, das menschliche Herz zu verderben) einen Aufstand bei derselben erregen. Erwähnter Abbe gehet nach Bruffel und von dannen nach Tournai, um feine Neffen zu besuchen, die in dem dortigen Seminar erzogen werden und Güter in den öfterr. Niederlanden besitzen. Er ift, wie leicht zu ermessen, von der Hofpartei, ein eifriger Aristokrat und sehr wohl unterrichtet von den Vorschlägen der Jacobiner. Ich bemerke dieses Em. Libden, weil das Niederländische General-Gouvernement und des Herrn Feldmarschall Bruder, welchen gedachter Abbe persönlich kennt, vielleicht durch jenen Nachricht einholen könnten, die zum Besten des Dienstes Sr. Majestät beitragen könnte."

"Ich nuß Ew. Libben noch im Vertrauen bemerken, daß die hier sich befindenden gutgesinnten Franzosen ein Mißtrauen gegen den Herrn Cardinal Bernis bezeugen, nicht weil sie an seiner Redelichkeit und Ergebenheit an den Hof zweiseln, sondern weil er sein Vertrauen schenket seinem vormaligen Legazionssekretarins und dessen Sohn Bernard, welche den Constitutionseid abgelegt haben, so ist ihm auch hier sehr verdächtig der französische Postdirektor Vigné, ich

halte ihn aber für so schwach, daß wenn er auch wollte, nicht böse sehn könnte."

- 18. April 1792. "Der Abbe Maury ist gestern Früh von Sr. pähstl. Heiligkeit zum Protonotarius Apostolicus, Erzbischof zu Thebe und Nunzius zur fünftigen Kaiserswahl ernannt worden mit dem Auftrage, sich unverweilt zu den königlich französischen Prinzessinen und zu mir zu verfügen, um diese seine Bestimmung mitzutheilen."\*)
- 25. April 1792. "Man sagt mir, daß der durch sein heftiges Benehmen sich ausgezeichnete André zu Frankfurt sich niedergelassen, um allda in den umliegenden Städten und Ortschaften durch ansehnsliche Summen Geldes das Volk zum Aufruhr zu bringen, daß er unter anderen Namen die Lebensmittel zusammenkaufe, um eine Theuerung zu verursachen, und man will auch wissen, daß mehrere Franzosen in derselben Absicht nach unseren Niederlanden sich versfügen."
- 25. April 1792. "Aus meinem Berichte (Nr. 28) werden Ew. Libden zu entuchmen beliebet haben, daß man hierorts mit der Rechtsfertigung des Augustiners Ciani sich um so weniger befriedigen zu können glaubt, als mehrere andere anstößige Sätze in den bekannten Thesen sich befinden sollen, daß verschiedene andere Nachrichten eingeslausen, welche seine Denkungsart in Glaubenssachen immer mehr verdächtig machen, und daher vorzusehen seh der große Austand, welchen dessen Bestätigung, wenn unser allergnädigster Herr ihn auf das Bisthum Como ernennen sollte, finden wird."
- 9. Mai 1792. "Die Weisungen des Herrn Nunzius Maurh haben zu ihren Hauptgegenstand die Beilegung der häkeligen Angeslegenheit der Nunziaturen im Neich, und aus dieser Absicht geht als Auditor mit ihm der Abate Smid, welcher in nämlicher Eigenschaft

<sup>\*)</sup> Maury wurde später Bischof von Montesiascone im Kirchenstaat. Unter Napoleon ging er nach Frankreich, stellte sich diesem zur Versügung und wurde von ihm zum Erzbischof von Paris ernannt. Nach dem Sturz des Kaiserzeiches war er in Paris numöglich geworden — er ging nach Rom und bat den Pabst seines früheren Benehmens wegen um Verzeihung. Er wurde hier über Erwarten freundlich aufgenommen. Der Pabst und Consalvi hatten seine Gesinnung im Conclave zu Venedig (1800) noch in guter Erinnerung. Siehe Mémoires du Cardinal Consalvi. Paris, 1864. Tom. I. pag. 251.

bei dem Herrn Cardinal Campanelli in Diensten stehet, und dessen er sich bedient hat bei Zusammensuchung der Urkunden, welche in der Antwort des Pabsten an die 4 Herren Metropoliten im Reiche in Betreff der Nunziaturen angeführt werden."

"Der andere Gegenstand ist die Beglassung bei der künftigen Wahl-Capitulation desjenigen, welches bei jener wailand Kaiser Lcospold II. zum ersten Mal im 14. Artikel vorgekommen. Die Hoffsnung des günstigen Ausgangs, den man sich von den geschickten Unterhandlungen des Herrn Nunzius verspricht, gründet sich auf das Zutrauen in die Güte des Herzens des Königs unsers Allergnädigssten Herrn, und in die Willfährigkeit der Herren Kurfürsten von Trier, Sachsen, Baiern und vielleicht auch jenes von Mainz" u. s. w.

"Er (Maury) wird sich bei seiner Hinreise nur wenige Stunden in München aufhalten, um dem Kurfürsten seine Auswartung zu machen. Und da er sich nicht schmeicheln kaun, Ew. Libben, welchen er für den einsichtsvollsten und größten Minister dieses Jahrhunderts hält, in Frankfurt zu sehen, wird er bei seiner Rückreise sich eigens nach Wien verfügen, um Denenselben seine Aufswartung zu machen. Er hat viel Geist, Beredsamkeit und auch Kenntsnisse, und scheint mir ein redlicher Mann zu sehn. Gleichwie aber Niemand ohne Fehler ist, so hat er auch jenen seiner Nazion, nämslich zu glauben wie mir scheint, die anderen zu übersehen, und wo es die Umstände erlauben, in einem entscheidenden Tone zu sprechen."

### 64.

Ein Hirtenbrief des Bischofs von Pavia. Rede Pins VI. im Confistorium über Leopold II. mit Erwähnung Joseph II. Berdächtige Franzosen im Kirchenstaat.

6. Juni 1792. "Höchstelber (der Pabst) zeigten mir den Hirtenbrief des Bischofs von Pavia, in welchem er einen großen Ruhm beilegt den Lehrern der dortigen Universität, worüber Sie sich unzufrieden bezeigten, weil dieses in derlei Hirtenbriefen nicht ges bräuchlich ist, und diese Lehrer derlei Lobsprüche um so weniger vers dienten, als mehrere ihrer Werke censurirt und verboten worden"\*).

<sup>\*)</sup> Somit hatte das Domkapitel doch Recht gehabt, als es sich gegen diesen Bischof verwahrte — es wurde aber vergewältigt und Herzan diente dabei wieder als vermittelnde Person.

"Meine Antwort war, daß ich den Hirtenbrief nicht gelesen, daß derlei Lobsprüche vielleicht ein Gebrauch in der Kirche zu Pavia sehen, zugleich aber sorgfältig vermieden, einzugehen in die Unverdiensamkeit dieser Lobsprüche, wie es die Bescheidenheit und Anständigkeit erforderte."\*)

Berichtet des langen, wie der Pabst von der Ernennung des Augustiners Bertieri für Como nichts hören wollte und die Sprache darüber auf den Hirtenbrief von Pavia zurücklenkte.

"Daß der Herr Graf de la Mark in unsere Kriegsdienste gestreten und angestellt worden seh, ist, von dem man in allen Gesellsschaften spricht. Und der Herr Cardinal Bernis hat mir einen Brief vorgelesen, in welchem gesagt wird, daß, da sich die Niederlande empört, jener bei der Nazional-Assemblée von der Tribune aus Ursland genommen und gesagt habe: Er ginge jene schönen Provinzen der Freiheit zu erobern, daß er der vertrauteste Freund und Testamentexecutor des Mirabeau gewesen, und daß man sich über dessen Aufnahme in Frankreich und den Niederlanden sehr verwundere. Hier ist man in großer Sorge in Rücksicht auf seine Treue."

23. Juni 1792. Bericht über das letztgehaltene Consistorium.

"Se. pähftl. Heiligkeit fingen Ihre Anrede an mit der Erinnerung des vor 2 Jahren erfolgten höchst betrübenden Todeskalls Kaiser Joseph II. Dieser, sagten Sie, empfing zweimal die heil. Wegzehrung, bekannte offenherzig, in seinen Veranlassungen, besonders die Religion betreffend, geirrt zu haben, widerrief deren einige und war noch mehr zu widerrusen bereitwillig, wenn Ihm der Tod die Zeit hiezu gelassen hätte \*\*); dieser sein Vorsatz wurde von seinem Thronsolger Leopold II. nicht in Erfüllung gebracht. Seine Regierung wäre sehr kurz gewesen. Kein Opfer war so groß, was er nicht gerne machte, um seinen Unterthanen den Frieden zu schenken. Die Herstellung der allgemeinen Ruse Europas war seine Beschäftigung. Und da er das

<sup>\*)</sup> Nachdem Herzan den Bischof für Pavia angerühmt — mußte er ihn jetzt auch in Schutz nehmen, und zwar: durch die gewöhnliche "Nichtlesung" des Hirtenbricfes und andere eben so freundschaftliche und gutgemeinte, als sehr aus der Lust gegriffene Vermuthungen.

<sup>\*\*)</sup> Siehe in der Folge als Erklärung dieses Ausspruches den Abschnitt: "Memorandum an Leopold II. von Graf Seilern."

gewaltthätige Verfahren Frankreichs gegen den heil. Stuhl vernomsmen, sicherte er demselben zu seine mächtigste Beihülfe und Schutzur Zurückstellung Avignons und Komtats. Eine heftige Krankheit überraschte ihn also, daß er, ohne die heil. Sakramente zu empfangen, in Gegenwart der Kaiserin, seiner Gemalin, erblaßte. Mit welchem lebhaften Leid sie hievon durchdrungen, zeigte der höchst betrübte Ersfolg. Diese tugendhafteste und frömmste Frau folgte ihm in 2 Mosnaten nach."

"Se. päbstliche Heiligkeit wendete sodann die Rede auf Se. Majestät unsern allergnädigsten Herrn; erhoben Höchstihre großen Eigenschaften und was Ihre Unterthanen, Europa, die Religion und der heil. Stuhl von diesen einsichtsvollsten, gerechten und gottesfürchstigsten Monarchen sich zu versprechen haben."

"Daß ein Runzius nach Brüssel abgesendet werde, und daß dieser der Prälat Brancadoro sehe, sindet keinen Anstand, man verslangt aber, daß selber die Gerichtsbarkeit wie zu Zeiten der Kaiserin Maria Theresias glorreichsten Gedächtniß ausüben könne, und da der letztere weggeschickt worden, das Verlangen hierum schriftlich gesichehe. Der Herr Cardinalstaatssekretär sagte mir, es seh von keiner Genugthung die Rede, sondern bloß um eine Urkunde zu haben, daß auf Verlangen des Königs Majestät der Nunzius zu Brüssel residire. Meine Antwort war, daß ich hiezu keinen Auftrag hätte. Inzwischen da der Dienst Sr. Majestät erfordert, daß ein Runzius schleunig nach Vrüssel abgeschieft werde, und mir bekannt ist, daß die Gerichtsbarkeit des Nunzius bei Höchstselber Regierung besonders am Ende eine unbedeutende Sache war, so werde ich mit den Herren Cardinälen Zelada und Campanelli eine freundschaftliche und vertrausliche Unterredung hierüber haben" u. s. w.

Aus den Bädern von Nocera, Juli 1792. "Bon Biterbo ist gefänglich nach Rom eingebracht worden ein Franzos, auf welchen ein gegründeter Berdacht fällt, daß er einer von den Fünfen seh, welche sich verschworen, gegen das Leben der Souveraine zu streben. Alle Anzeigen von der Person bewähren sich, den Namen allein aussgenommen, den er vermuthlich, um sich zu verhehlen, geändert hat. Unter seinen Briefen, wie man mir schreibt, ist einer gefunden wors den von berührten Meuchelmördern, welcher erprobt, daß, wenn er nicht

Einer ihrer, wenigstens im Geheimen im Einverständnisse mit Ihnen sepe."

20. Juli 1792. Bäder von Nocera. "Man schreibt mir, daß der hiesige Hof mit dem Neapolitanischen übereingekommen sehe, daß der Zins und Zelter nur bei Erwählung eines neuen Pabstes und Thronbesteigung des Königs beider Sicilen mit den gewöhnlichen Feierlichkeiten, außerdem aber von dem Minister ohne alles Gepränge sollen überbracht werden."

27. Juli 1782. Bäber von Nocera. "Der eingezogene Franzos de la Roussiere ist keiner von jenen 5 Menchelmördern, aber nach allem, was man bei ihm gefunden, ein höchst verdächtiges Subject, er wird ausgewiesen werden. Von Seiten der Nationalversammlung sind Ein eine halbe Million in baarem Geld und eine halbe Million in Assignaten nach Korsika überschickt worden. Man sagt, daß die Kriegserüstungen in dieser Insel darum gemacht würden, weil man befürchtet, daß die Russen oder Engländer daselbst eine Landung machen dürsten."

Nocera, 4. August 1792. "Mons. Brancadoro\*) wird als Nunzins nach Brüssel geschickt und in Gemäßheit Dero verehrten Erlasses unter dem 12. bemerket, daß Se. Majestät die ausübende Gerichtsbarkeit wieder herzustellen geneigt sind auf jenem Fuß, welcher in den letzten Jahren der Negierung der höchstseligen Kaiserin Maria Theresia bestand."

# **65.**

Vertrag zwischen Rom und Neapel. Vollkommene Gleichheit auch im Kirchenstaat verkündigt. Aus Paris über die Jacobiner.

Nocera, 10. August 1792. "Der Vertrag zwischen dem heil. Stuhl und dem Neapolitanischen Hofe ist nicht zu Stande gekommen: daß der erste Minister Herr Ritter Acton sich nach Castellone ver-

<sup>\*)</sup> Brancadoro Cesare, geb. zu Fermo 1755, wurde später Bischof von Orvieto, 1801 Cardinal und starb 1837 als Erzbischof von Fermo. Er war ein großer Gesehrter und schrieb viele Werke, die sich in Moroni: Diz. stor. eccles. Tom. 6. pag. 93 angeführt finden.

füget, hat mich glauben gemacht, daß alles berichtigt sen und bloß auf die Unterzeichnung aukomme. Die Ursache, daß dieser Vertrag sich zerschlagen habe, soll hauptsächlich sehn, weil der Neapolitanische Hof 70 Klöster unterdrücken, dieses man aber hierseits nicht zugeben wollte, worüber der heil. Vater dergestalt soll betroffen gewesen sehn, daß er in Thränen ausgebrochen."

(Ein Glückwunsch an Raiser Franz II. zu seiner Raiserwahl.) Rom, 1. September 1792. "Der schwärmerische Geist der Unabhängigkeit greift auch hier im Kirchenstaate immer mehr um sich: Zu St. Severino fündigte Einer den Andern an, daß in wenigen Tägen eine vollkommene Gleichheit unter ihnen sehn werde, von diesem wurde der Governatore Macedonio unterrichtet, welcher es aber mit Berachtung aufnahme; zween Tage barnach kaufte Giner von 3 verschiedenen Farben 300 Ellen Bänder und bestellte noch welche, furz darauf wurden Kokarden davon angeordnet, dieses wurde erwähntem Pralaten von einigen Gutgefinnten hinterbracht. Iener so die Bander aufgekauft und etliche, auf welche Berbacht fiel, wurden in Berhaft gezogen. Zwei andere flüchteten sich in die Rirche und einer erbot sich, Alles auszusagen, wenn man ihm die Strafe nachsche. nämliche, die Kokarden ausgenommen, soll sich zu Collaldo, einem Lehen des Barberinischen Hauses ereignet haben. Es wäre zu mun= schen, daß man einige Beispiele ber Schärfe gebe, die allzugroße Gelindigkeit artet öfters wegen ihrer Folgen in Grausamkeit aus." —

"Die Nachrichten so ber Doge von Genua durch Genfer Kaufsleute von Paris erhalten, bringen, daß die Wuth der JacobinersParthen bis dahin gegangen, daß in der Nationalversammlung eine gräuliche und höchst zu verabscheuende Motion wider das Leben des Königs gemacht worden, welcher aber gleichwie auch jener, daß das Königreich sich zur protestantischen Religion erkläre, solle sich das Volk wiedersetzt haben: daß die Wache Se. Majestäten nicht aus dem Gesichte läßt, daß die Damen, welche Sr. Majestät die Königin auf die Note setzen lassen, damit ihnen der Zutritt zu Höchstselber gestattet werde, wie auch tausend Kavaliere in Verhaft gezogen worden, und endlich, daß Paris in großer Gährung sehe."

Schreiben an den neuen Minister Grafen Cobenzl. Berschwörung in Bologna.

5. September 1792. Herzan an den Minister Grafen Cobenzi:

"Reiner konnte mit mehr Recht als der verehrungswürdige Fürst v. Raunit, nachdem selber mehr als ein halbes Jahrhundert der Wohlfarth der Monarchie sich so ersprießlich gewidmet, von der weitern Besorgung der Haus-, Hof- und Staats-, wie auch der Niederländischen und Italienischen Geschäfte enthoben zu werden, ansuchen. Und Sr. des Raisers Majestät kounte dieses nicht auf eine für den Staat nütlichere, und für denselben ruhmvollere Art bewilligen, als da Allerhöchstdieselbe sich vorbehalten, den weisen Rath des erwähnten Herrn Fürsten, welcher allgemein für den größten Minister dieses Jahrhunderts angesehen wird, in den wichtigsten inn= und aus= ländischen Geschäften auch künftighin zu vernehmen. Ich wünsche feine lange Erhaltung für das Beste des Staates, und Berehrung so ich gegen ihn trage, und aus unlöschlicher Erkenntlichkeit, die ich ihm bekenne für die mir in allen Gelegenheiten gegebenen Beweise seiner Freundschaft und Güte. — Erfreue mich aber, daß ich fünftighin die Ehre haben werde, meine Berichte an Ew. Excellenz zu stellen, und unter dero einsichtsvollen Weisungen die Geschäfte beim hiesigen Hofe zu besorgen. Ich schmeichle mir, daß Ew. Excellenz gleichwie erwähnter Herr Fürst mich mit Ihrer Freundschaft und Güte beehren werden, und versichert senn wolle, daß ich nichts umgehen werde, diese zu verdienen."

"Bononien hat seine Rettung ber Eifersucht eines wider sich Verschwornen zu verdanken. Ein Wirthschafts- oder Hausbeamter, ein Jäger, Bedienter und Laufer des Grasen Caprara hatte mit vielen andern eine Verschwörung gemacht in der Nacht des 24. auf den 25. August einen Heu- und Getreideboden aus der Stadt auzu- zünden, damit, um dieses zu löschen die Stadtthore eröffnet würden, und dieses den umhergelegenen Miteinverstandenen zum Zeichen diene. Die übrigen Hausböden der Stadt sollten zu gleicher Zeit in Brand gesteckt werden, um so die Ausmerksamkeit der Legazion dahin zu ziehen. Sie wollten den Palast des Legats stürmen, sich der Waffen

bemächtigen, den Anditor Deltorini, den Kriminalauditor, seinen Substitut und Kammerdiener des Herrn Cardinal Legats aufhenken, und endlich durch Beihülfe der Birrichini die Stadt plündern und anzünden. Einer der Verschworenen, unzufrieden, daß da, wo man ihn gebrauchen wollte, wenig zu gewinnen war, verrieth alles unter der Bedingniß, daß man ihm die Strafe nachsehe, dieses wurde ihm bewilliget, er zeigte an die Namen der Verschworenen, und die Stunde, in welcher sie sich im Palast des Grafen Caprara vereinigen werden, und das Hans, wo viele Feuergewehre, 200 große Meffer, viele brennbare Zubereitungen sich finden sollten. Dieses befand sich alles, wie er ausgesagt hatte, wie auch ein Manifest (ein anderes hatte der Rädelsführer bei sich), und Auschlagzettel, auf deren einigen stand: "Ermordet werde jeder, der sich nicht mit uns vereiniget." Und auf den andern: "Vereinigung und Freiheit". Da man aber die angegebene Stunde vorgekommen, so hat man sich nur Eines ber Räbelführer versehen können, und die anderen waren noch zur Zeit, sich zu flüchten. Man sagt mir im Vertrauen, daß man in Verdacht habe, daß einige des Abels hierin verwickelt fenn könnten. Dermalen ist in Bononien Alles ruhig, ich besorge aber sehr, daß, wenn man hierseits nicht bald ernsthafte und wirksame Magregeln nimmt, man sich diesem zum zweitenmahl hervorbrechenden Empörungsgeist zu wider= setzen nicht mehr im Stande senn wird. Mein Stand und meine Reigung machen mich die Milde vorziehen, allein in den gegenwärtigen Umständen bin ich des Dafürhaltens: daß das Wohl des Staates und die öffentliche Ruhe, Schärfe und Beispiel erheische. Mir ist leid, daß der Verhandlungsort dieser Bösewichter das Haus des Grafen Caprara gewesen, denn obgleich nicht zu zweifeln, daß erwähnter Graf hievon unwissend war, und ce höchst migbillige, so ist bennoch dieser Zufall für ihn und seinen würdigen Oheim, den Herrn Cardinalen, allezeit sehr unangenehm."

12. September 1792. "Hier hat man die Nachricht, daß von der Nazionsversammlung der Vorschlag geschehen, 1200 Menchels mörder, die Sie Emissäre nennt, auszuschicken mit dem Auftrage, nach dem Leben aller Souveraine und Generale zu trachten, ob aber dieß augenommen worden, weiß man nicht."

#### 67.

Die Feper ber Rrönung bes letten beutschen Raisers in Rom.

26. September 1792. "Den 24. Früh Morgens hielt Se. Heiligkeit geheimes Consistorium, in welchem Sie in einer wohle abgefaßten Anrede dem heil. Collegium mittheilte die Wahl und Krönung Gr. Majestät zum römischen Kaiser. Sie schilderte ab die schröckbare Lage Frankreichs, das unmenschliche Verfahren dieser Rasenden, die Meterei der Märthrer, welche Sie und alle in die äußerste Betrübniß setzen mußten. Der barmherzige Gott, welcher seiner Kirche immer beistehet, hätte Selber einen Raiser geschenket, in welchem sie einen mächtigen Schirmer habe, dieser wäre Franz II., welcher gleich nach Wahl und Krönung den Fürsten Clary zu Aldrigen Ihren wirklichen Kämmerer anhergeschicket mit dem kaiserlichen Noti= fikationsschreiben, womit Allerhöchstdieselbe ihnen die erfreuliche Nachricht hievon mittheilet. Der Prälat Stay Sefretarius der Breven ad Principes lase sodann auf Ihren Befehl das Notifications= schreiben, und nachdem er abgetreten, fuhr Sie in Ihrer Anrede fort: Erhoben die großen Eigenschaften dieses Monarchen, Seine Gottesfurcht, Religionseifer und Gute des Herzens, welche die Religion überhaupt und den heil. Stuhl insbesondere Seines mächtigen Schutes versichert, und führten bei dieser Gelegenheit an, was die hochselige Kaiserin an unsern Monarchen geschrieben habe. ordneten sodann auf den 25. den feierlichen Gottesdienst an, und durch 2 Abende die öffentliche Beleuchtung, und beschlossen ihre An= rede mit dem gewöhnlichen Beisatz: daß Sie hiedurch nichts wollen entzogen haben jenem, mas gegen den pabftl. Stuhl pflegt beobachtet zu werden. — Ich habe bieses von den Herrn Cardinalen, die ich ersucht auf die Anrede wohl Acht zu geben, weil meine Gesundheits= umstände nicht zuließen dem Consistorium beizuwohnen. Nach dem Consistorium haben die Herren Cardinale durch ihre Gentil Uomini über die an den heil. Vater ertheilte Nachricht Sich mit mir erfreuen lassen. Den nämlichen Früh Morgens wurden die gedruckten Intimationen eingeschicket, und der Befehl an Seine Behörden erlassen, durch zween Abende die Façade der Batikankirche, die pabstl. Palaste und jene des Rapitols mit Laternen zu beleuchten."

"Abends nach 24 Uhr wurden auf der Engelsburg 30 Kanonen und 150 Mörser und auf der Schweizerwache im Ouirinalpalaste, wo dermalen der Pabst sich befindet, 7 Kanonen und 24 Mörser abgeseuert. Dieses wurde befolgt, und die Stadt mit Laternoni, die Paläste der Herren Nazional-Cardinäle aber, des gesammten Corps diplomatique, der Reichsfürsten, National-Prälaten und übrisgen höhern Adels, welcher die Ehre hat von dem k. k. Hose abzushangen, mit Wachsfackeln beleuchtet."

"Am 25. wurde die pähftl. Kapelle gehalten, zur Danksagung der Erwähl- und Krönung des Römischen Kaisers." "Die Auszierung war wie bei den größten Feierlichkeiten." Beleuchtung und Lösung der Kanonen u. s. w. am Abend wiederholt.

"Heute wurde die Cardinalstapelle in der Kirche all' anima gehalten, welche ich ohne Sparung der Kosten hatte auszieren und beleuchten lassen. Ober dem Musikhor war Se. pähstl. Heiligkeit und Sr. des Kaisers Majestät Abbildung, und an deren Pfeilern nächst dem Hochaltar meine Portiere nobili\*) aufgehangen."

(Beschreibung der Festlichkeit, welche, weil Herzan krank, von dem Patriarchen von Antiochien della Somaglia gehalten wurde unter Assisten des pähstl. Ceremonienmeisters.)

"Nach dem Post Communio wurde das "Herr Gott, dich loben wir" angestimmt, und unter Ablösung mehrerer 100 Mörser, die ich an denen nächsten Plätzen habe vertheilen lassen, von den Sängern der pähstl. Kapelle gleichwie das ganze Hochamt abgesungen. Nach dessen Endigung wurden an 14 arme Mädchen von dem Herrn Cardinal-Decan die Heuraths-Steuer, welche sonst an Maria Geburt — ausgetheilt."

"Auf dem Chor, nahe dem Hochaltare wohnten bei das Corps diplomatique, die Herren Reichsfürsten und anderer hoher Adel, die von dem k. k. Hof abhangen. In der andern deutschen Nationalstirche Campo Santo, in der Niederländischen St. Giuliano und in meiner Titularkirche St. Croce in Gerusalemme gleichfalls ein feierliches Hochamt und das Gott dich soben wir, unter Abkenerung

<sup>\*)</sup> Tapeten, welche 7 bis 8 Schuh hoch an Pfeilern angebracht sind, wahrscheinlich waren sie mit dem Grafen- und Cardinalswappen Herzans geziert.

einiger 100 Mörser, abgesungen. Um Mittagszeit besuchten Sr. pähstl. Heiligkeit die Kirche (all' anima). Sie wurden vom obges dachten Herrn Cardinal bei der Kirchenthüre empfangen, und nachs dem Höchstselbe lange Zeit gebetet um Dank zu sagen für die Erwählung des römischen Kaisers und lange Erhaltung zum Besten der Religion, Ihrer getreuesten Unterthanen und Europa selbsten, so hat der deutsche Auditor Rotæ Graf Strasoldo in meinem Namen für ihre Aufmerksamkeit gegen Sr. Majestät Dank gesagt, und die an den Wagen begleitet."

"Abends waren berührte Kirchen, wie auch die Paläste der Herrn Nazionalcardinäle, Reichssürsten und übrigen von unserm Hof abhausgenden Abels, wie auch des Corps diplomatique auf meine Einsladung neuerdings beleuchtet. Bon meinem Palaste wurden diese 3 Abende auf einem zu diesem Ende errichteten Orchester, über welches der kaiserliche Wappenschild, Adler und andere Berzierungen anges bracht waren, durch etlich und siebenzig Musikanten, Shmphonien zur Belustigung des Bolkes gemacht. Diese 3 Abende, obwohl ich öffentlich zu empfangen nicht vermochte, war doch mein Haus von Cardinälen, Ministern und anderem Abel voll, welche ich mit Ersfrischungen bedienen ließ. Ich wünsche, daß Ihre k. k. Majestät diese meine Freudenbezeugung als ein Merkmal meiner tiessten Ergebenheit allergnädigst auszunehmen geruhen möge."

Die beiliegende Einladung der Cardinäle zum Feste in der Kapelle des Quirinal lautet:

"Intimatio per Cursores facienda, Domi quoque dimissa Copia."

"Die 25 mensis Septembris decurrentis anni 1792 Fer. III in Sacello Palatii Apostolici Quirinalis hora Decimasexta erit Capella Papalis in qua adstante SSmo Domino Nostro Pio Papa Sexto, Missam cantabit in gratiarum actionem pro Electione Francisci II. Romanorum Regis Emus et Rmus Dominus Cardinalis Herzan."

"Emi et Revmi DD. Cardinales vestibus et Cappis rubeis induti intererunt, quo pariter colore per integram supra enuntiatam diem utentur."

"In sero autem Feriae II. praecedentis atque etiam in sero subsequentis Feriae III. diebus nempe 24 et 25 ejusdem mensis, festos ignes, ac consueta laetitiae signa ante respectiva eorundem Palatia ad sequutae electionis gaudium ostendendum, edi mandabunt."

"Intimentur ideo omnes et singuli Emi et Rmi DD. Cardinales, Gubernator Urbis, Principes Solii, Conservatores Urbis, Oratores Civitatum Subditarum, Decani omnium Collegiorum caeterique intimari soliti. De Mandato SSmi Domini Nostri Papae."

"Josephus Dini Apostolicis Caeremoniis Praesectus." N. S. "Ich habe freundschaftlich den Herrn Cardinalstaats»

jekretär ersucht, mir eine Abschrift von der obenberührten Anrede zu verschaffen. Er hat mein Verlangen Sr. Heiligkeit hinterbracht, welche, obgleich Sie derlei Abschriften mitzutheilen verweigern, diese Bitte auf der Stelle bewilliget. Die Irrungen, welche bei Sage anderer leicht unterlaufen können, und daß keine derlei Anreden in den Misnisterial-Archiv, wie überhaupt wenig was auf das von dem hiesigen Hof auf die Kaiserwahl nach erfolgter Krönung beziehend, vorsindig ist, und das wenige nicht auf die gegenwärtigen Zeitumstände passet, und einen kaiserlichen Minister zur Richtschuur dienen kann, so habe diesen vertraulichen Schritt dem Dienst augemessen erachtet; die von mir oben angeführte Erinnerung jenes, was die höchstselige Kaiserin geschrieben, war eine Bemerkung mehrerer Herren Cardinäle, die mich von der gehaltenen Anrede unterrichteten.

"Sanctissimi Domini nostri Divina Providentia Papae Pii VI. Allocutio habita in Consistorio secreto die 24. Septembris 1792. Venerabiles Fratres! In immenso quo obruimur luctu ob recentia ex Gallia allata immanitatis facta, quibus praestantissimi aliquot Episcopi ac plurimi Sacerdotes trucidati sunt, illustres et nobilitate et meritis Viri, ac Matronae crudeliter interemptae ac discerptae aliique caesi e Civibus permulti propter impium rejectum jusjurandum ac potiorem Religionis habitam quam vitae rationem, ut merito proinde Lutetiae Locus appellandus sit Macellum Martyrum, quemadmodum nuncupatur hic Romae Locus in Exquiliis prope arcum

Gallieni\*) et Diaconiam S. Viti et Modesti: praeterea Rex ipse detrusus cum Regia Familia in arctissimam Custodiam, ac demum praeter haec tam gravia tamque atrocia patrandorum adhuc saeviorum facinorum terror impendens: in hoc maximo dolore nostro, quo assiduis ac inexhaustis perfundimur noctu diuque lacrymis, alia quae Deo miserante nos sustentat caque non mediocris consolatio ex virtute Carissimi in Christo Filii nostri Francisci Hungariae Bohemiaeque Regis, quae in ipso Ejus regnandi initio mirifica luce effulget, tanta enim scelerum indignatione accensus Ille est, ut et Societatem cum aliis Regibus iniererit, et conjunctis copiis suos immiserit in Galliae fines exercitus, per quos illam feritatem, barbariam impietatem retunderet, deleret, evelleret, ac justissimus esset, atque acerrimus vindex justitiae, humanitatis, honestatis, potestatis Regiae, Religionis. Haec ipsa consolatio nunc augetur in nobis cum Illius auctoritatem ac Potentiam magis magisque auctam intelligamus; Ipsius enim litteris ad nos die 15. Julii datis, nobisque redditis a dilecto Filio nobili Viro Joanne Nepomuceno S. R. J. Principe Clary ab Aldringen ad nos Francofurto ad hoc peragendum officium ablegato, certiores facti sumus, Illum in Romanorum Imperatorem Electum die 5. ejusdem mensis, decemque post dies solemnem fuisse peractam Coronationem ut acceptiorem Vobis hanc ipsam tanti successus communicationem faciamus, Easdem literas coram recitari volumus a Nostro Brevium ad Principes Secretario." "Recita" (Vorlejung).

"Ex hac literarum praelectione cognoscitis Venerabiles Fratres nihil majori curae novo Electo Imperatori fuisse quam ut hoc officio filialem erga Sanctam sedem cultum praestaret, suaque Illi testaretur Studia, quibus tam tueri, quam promovere Catholicae Ecclesiae totiusque Reipublicae Christianae

<sup>\*)</sup> Auf dem Esquilin in der Nähe der Basilita S. Maria Maggiore hinster der Via di S. Eusedio. Der Bogen wurde von einem Römer dem Raiser Gallieuns und seiner Gemahlin errichtet. Gegenwärtig ist nur mehr das nackte Gewölbe zu sehen, die Ornamentik scheint schon Jahrhunderte lang herabzebrochen.

rationes et commoda per amplissimam sibi delatam dignitatem sit comparatus."

"Ex tam expressis animi sui sensibus, caeterisque praeterea certissimis indiciis, quae de ejus praestantissima virtute ad nos quotidie deferuntur in mirificam extollimur fiduciam maximam illam quam a Deo consecutus est potentiam, collocaturum Ipsum esse in Dei gloriam ac in Religionis Sanctaeque hujus Sedis praesidium. Quas spes nostras enixis ad Deum votis conjungere debemus quo easdem ipse magis in dies confirmet, ratasque faciat. Interea gratiae per nos agendae sunt pro tam fausto Electionis successu bonorum omnium auctori. Itaque crastina die hora vobis indicenda in Pontificio sacello solemni ritu peragetur Sacrosanctum missae sacrificium cui nos una cum Fraternitatibus Vestris interfuturi sumus, debitumque praeterea pietatis erga Deum nostrae officium persoluturi. Caeterum in reliquis quae ad dictam Electionem pertinent cuncta quae juxta consuetum Praedecessorum Nostrorum institutum erunt servanda servabimus, declarantes interim nihil hinc nos velle detractum de Apostolicae sedis juribus, nec remissum quidquam de iis Officiis quae erga Eamdem erunt deinceps ab Electo praestanda. Sed his rebus omnibus per quasdam Nostras hac ipsa die in forma Brevis expeditas literas, Romanorum Pontificum pariter Praedecessorum Nostrorum vestigiis inhaerentes plenissime volumus esse consultum."

**68.** 

Einfall der Franzosen in Sardinien. Der König von Sardinien verlangt Hülse vom Pabst. Spanien und Portugal. Befestigung von Civitavecchia. Die Engelsburg. Die pähstlichen Truppen.

29. September 1792. "Gestern um 11 Uhr Nachts hat der Ritter Priocca, bevollmächtigter Minister des Sardinischen Hoses, durch einen außerordentlichen Courier die Nachricht erhalten, daß die Franzosen einen Einfall in Savohen gemacht haben und soll Nizza mit einer Bombardirung bedrohet werden. Erwähnter Minister hat heute Früh Se. Heiligkeit hievon benachrichtigt und vorstellig gemacht

von Civitavecchia. Er hat sonach den Courier nach Neapel abgefertigt, man glaubt, um Hüsse auf der See anzusuchen. Es ist zu versmuthen, daß die Englische Flotte, welche sich zu Genua befindet, Nizza zu Hüsse gehen werde. Civitavecchia ist außer Vertheidigungsstand, denn von den Rüstungen zur Gegenwehr, die da unter der Aufsicht des Prälaten Russo gemacht werden, wenig sich zu versprechen ist."

- 3. Oktober 1792. Der König von Sardinien ersucht durch seinen Minister Priocca den Pabst um Hülse gegen die Franzosen. \*) Der Pabst hält Consistorium und verspricht, bei allen italienischen Regierungen um thätige Hilse zu intercediren, wie selber mitzuwirken. "Mit heutiger Post gehen die Breven ab an alle Höse, die in Italien besitzen, den Unsrigen allein ausgenommen, weil der König von Sardinien denselben ausnimmt, als mit welchen er traktatens mäßig einverstanden handelt. Dieser Entschluß ist bisher ein Gesheimniß, wovon ich im größten Vertrauen unterrichtet worden."
- 3. Oktober 1792. "Der Lissaboner Hof hat, wie mir im Bertrauen gesagt wird, auf das Zudringen des Pabstes, damit er sich mit dem unsrigen gegen die herrschende Iakobiner-Parthei Frank-reichs vereinige, geäußert: daß er sich nicht wohl in dieser häklichen Angelegenheit entfernen könne von den Maßregeln, welche Spanien nehmen wird. Es ist daher sich zu versprechen, daß Portugal nicht lange säumen wird, beizutreten. Ich ersuche heute den Herrn Carbinalstaatssekretär, mir vertraulich mitzutheilen, was der Herr Nunzius von den Gesinnungen dieses Hofes einberichtet hat."
- 13. Oktober 1792. Berichtet des langen die gegründete Furcht vor einem Einfalle der Franzosen im Kirchenstaate, und bittet den Minister Kobenzl um Verhaltungsbefehle für diesen Fall. "Welches Schicksal der Pabst, die Cardinäle und noch mehr ich, der die Gnade habe, Sr. des Kaisers Majestät Minister zu sehn, von diesen Bar-

<sup>\*)</sup> Nachdem der Pabst (siehe Bericht 5. Jänner 1791) mit aller königlichen und ministeriellen Grobheit von Seite Sardiniens behandelt worden, fanden es König und Minister in so kurzer Zeit darauf gerathen — denselbigen Pabst um Hilfe zu bitten. So ist es schon öfters großen Staatsmännern ergangen, die von ihrer Macht geblendet — gar keine Ahnung von ihrer nahen Ohnmacht gehabt haben.

baren zu gewärtigen hätten, ist leicht vorauszusehen. Daher, wenn die Umstände es fordern sollten, bevor die Berhaltungsbefehle Gr. Majestät mir überkommen, so gedenke ich mich bis an die Grenze zu flüchten, von dannen mit einigen vertranten Personen einen ununterbrochenen Briefwechsel zu führen, um Se. Majestät von allem bem, was sich ereignet, unterrichten zu können. Der König von Sardinien hat den französischen Beistlichen bedeuten lassen, Seine Staaten zu Zwei Tausend ihrer kommen in den Kirchenstaat und ist dem Herrn Cardinal-Legat zu Bononien aufgetragen worden, in diesen Legationen und jenen zu Ferrarra und Befaro mit Einverständniß der Herren Cardinal=Legaten das Erforderliche zu ihrer Aufnahme zu verauftalten. Man hat sichere Nachrichten, daß Semonville (von Frankreich aus) anschnliche Summen in baarem Geld und in Assignaten, wie auch andere Rostbarkeiten überkommen und daß derlei Einschiffungen zu Toulon geschehen. Einige glauben, daß dieses gewidmet sey, um das Bolk in auswärtigen Staaten aufzuwiegeln, Andere aber, daß die Jacobiner, da sie ihren Untergang vorherseben, ihre geraubten Schätze in Sicherheit setzen wollen."

17. Oktober 1792. Dem Prälaten Ruffo werden 50,000 Röm. Thaler zugewiesen, um Civitavecchia in Bertheidigungestand zu setzen. "Das Leibregiment, Rossi genannt, wird die Engelsburg besetzen, und die sich dermalen da befindenden Soldaten werden theils nach Civitavecchia, theils in die an den Kuften liegenden Thurme vertheilet Diese sind meistens Ausreißer von verschiedenen Nationen, werden. unter welchen mehrere Franzosen sich befinden. Wie gefährlich sene, derlei Truppen die Engelsburg auzuvertrauen, wo die wenig sich befindende Barschaft, die Kostbarkeiten, das geheime Archiv, das ganze Geschütz und Kriegevorrathschaften aufbewahrt werden, und wohin die Pähste in einem urplötlichen Aufstand sich andermal in Sicherheit gesetzt haben, ist einleuchtend und Jeder sah vor, mas bei einem Aufstand von diesen Truppen sich zu erwarten märe. Allein auftatt auf die Militärdisciplin, sah man nur auf die Gestalt und Größe und errichtete ba eine Tuchfabrik. Es wäre zu wünschen, daß die bort befindlichen Gallioten in einen anderen Ort überbracht würden. Die von Civitavecchia werden theils nach Ancona theils nach Ferrara und Fort Turbano übertragen und in enge Verwahrung gebracht werden. Diese haben lettens, da sie einige Schiffe von weitem erblickten, ausgeschrien: "Es lebe Frankreich, es lebe die Freisheit"\*). — — Die eingelaufene Nachricht, daß die französische Flotte nicht so zahlreich an Schiffen sehe, als man geglaubt, und diese schlecht equipirt sind, fängt an, das Publikum zu beruhigen. Die königl. französischen Prinzessinen scheinen, besonders nach Berathschlagung mit dem spanischen Minister, außer Sorge zu sehn. Ich nehme meinerseits die Maßregeln, so in diesen Umständen die Bescheidenheit ersordert, bin aber immer in der Hoffnung, daß der Pabst und wir alle hier ruhig verbleiben werden."

#### 69.

Herzan gibt verschiedene Rathschläge, ersucht nachdrücklich für den Fall einer Landung der Franzosen — um Pferde. Plane der Franzosen. Der Desterreichische General Caprara übernimmt das Oberkommando der päpstlichen Miliz. Allerhand Gerüchte. Borkehrungen. Herzan gedenkt sich zu slüchten.

Rom, 20. Oktober 1792. Herzan macht dem Cardinalsstaatssekretär Borstellungen, es solle Civitavecchia befestigt und die Küsten mit der Landmiliz besetzt werden. "Ich date Sie, zu erwägen: was von Befestigungswerken, die unter der Aufsicht eines Prälaten gemacht, sich zu versprechen sehe, und welchen Widerstand von dem Militär überhaupt und der Landmiliz insbesondere sich gewärtigen könne. Die Offiziere der ersten sind Sdelleute, die man mit Untershalt und bei der Landmiliz mit einem Titel hat begünstigen wollen — keiner von ihnen habe Kenntnis von der Militärdisciplin. Das Seschütz mangelt an Augeln und Bomben, und man kann mit Grund zweiseln, daß das Gewehr brauchbar seh. Und nochmals mich bestrebt, sie zu überführen von der unumgänglichen Nothwendigkeit eines Sesnerals, der die Kriegs Beranstaltungen besorge und die Truppen kommandiren könne." Die Cardinäle stimmen mit Herzan überein.

Er räth dann in seiner Person: sich an England um Hülfe zu wenden. "Ich schmeichle mir, daß Se. Majestät unser allers gnädigster Herr dieses Beibringen gutheißen werden. Ihr Dienst

<sup>\*)</sup> Die Galeotten (Galeotto heißt deutsch Galeerenstlave oder überhaupt Galgeustrick) hatten und haben von jeher alle Ursache, nach der Freiheit ein bestonderes Berlangen zu tragen.

würde gewinnen, wenn der Englische Hof Italien gewähren wollte. Ich verspreche mir zwar dieses nicht von der Ginschreitung des Pabstes, allein es magen, kann niemals nachtheilig sehn, und mas die Ruhmsucht bei der englischen Nation vermag, haben wir viele Beispiele. Ich habe den Herrn Cardinalstaatssekretär nachdrucklich ersuchet, im Falle einer feindlichen Landung an den hiesigen Ruften, mir unverweilt hievon die Nachricht zu geben, und mit den erforderlichen Pferden versehen zu lassen. Seine vertrauliche Antwort war: "Wenn wir es wissen werden. Sie haben Maulthiere? Die meinigen sind im guten Stande." — Aus dieser Antwort erhellet, welches Bertrauen er auf die Veranstaltungen setzet. Der Herr Cardinal Campanelli, dem ich das nämliche Gesuch gemacht habe, sagte: Er hoffe von der Barmherzigkeit Gottes, daß es nicht geschehen werde, und wir würden wohl etliche Stunden bevor es wissen. Wenn Ew. Exellenz gefällig wären, bem Cardinal Caprara \*), dem aber diese vertrauten Antworten geheim zu halten sind, erkennen zu geben, daß unser Hof sich gewärtige, daß in einem möglichen feindlichen Ginfall man mich unverweilt hievon unterrichte und mit den benöthigten Pferden zu versehen besorgt senn werde, wurde ich Denenselben unendlich verbunden senn. Meine Hoffnung, daß dieser Fall sich nicht ereignen werde, bestehet, daß an den hiesigen Rusten die Anlandung großer Schiffe unmöglich und in dieser Jahreszeit die Sud = Westwinde herrschen, wodurch die Aulandung sehr gefährlich ist."

24. Oktober 1792. Berichtet, die Verwirrung würde bei einem Einfalle in Rom sehr groß sehn. "Die baare Münze steiget immer mehr. Ich habe schon von dem Geld, welches zur Vorsorge aufgenommen, 3 Prozent verlieren müssen."

Auch das Volk ist unzufrieden und zum Aufruhr geneigt.

- 27. Oktober 1792. In Civitavecchia landete ein französischer Kauffahrer mit 27 Klosterfrauen aus Frankreich. Er berichtet, vor 7 Tagen seh noch keine Flotte aus "Marsiglien" ausgelaufen.
- 31. Oktober 1792. Desterreich wünscht, der Pabst soll dem König von Sardinien beistehen, die Hülfsmittel des Schatzes aber sind erschöpft. "Die Conventionsversammlung hat endlich bewilliget,

<sup>\*)</sup> Damale Munzine in Wien

daß man dem vormals in Paris gestandenen Nunzius sein Silber verabfolgen lasse."

- 31. Oktober 1792. "Der Herr Cardinal-Dekan Albani hat mir im Vertrauen gesagt, daß der pabstl. Consul zu Marsiglien durch geheime Wege anherberichtet, daß die Absicht des von danen ausgelaufenen Geschwabers, welches noch mit einigen Schiffen verstärket wurde, sepe, einen Einfall in den Kirchenstaat zu machen, Rom zu plündern, den Pabst wie auch die Cardinäle zu ermorden, und daß der bekannte Jordan eigens berufen worden sepe. Dieses und die Bekenntnisse bes Pralaten Ruffo, daß die Befestigungswerke zu Civitavecchia, welche bereits 250,000 Römische Thaler kosten, nicht im Stande zur Gegenwehr sind und er hintergangen worden, mögen die Ursache sehn, warum ich den alten würdigen Herrn Cardinalstaats= setretär fo niedergeschlagen gefunden habe. Ich befenne Em. Excellenz, daß auch ich hierüber sehr beunruhigt bin, und dieses um so mehr, als bei einer Flucht ich nicht viel auf die innere Sicherheit zähle." Die Furcht in Rom sen eine allgemeine. Gerüchtweise verlautet, man habe sich an die Kaiserin von Rußland um Hulfe gewendet.
- 3. November 1792. General Caprara (Desterreichischer General, aber pähstl. Unterthan) wird Obergeneral der pähstl. Truppen,
  wenn Se. Majestät es erlaubt. Man fürchtet einen Einfall der Franzosen auch von der Landseite durch Tostana. Herzan macht
  eine schriftliche Vorstellung: es solle dem König von Sardinien durch
  Subsidien zu Hülse gekommen werden, setzt aber gleich dazu: die erschöpften Finanzen lassen keine Hoffnung zu diesem Beistand.

"Daß der Marchese Lucchesini, den man nicht wohlgesinnt gegen unseren Hof glaubt, das Zutrauen des Königs von Preußen immer mehr gewinnt, macht in Sorge stehen: daß der bezeugte Eiser Sr. preußischen Majestät wider Frankreich sich erkälten dürfte, und man muthet ihm zu, daß er einen Einfluß in der Unterredung zwischen dem Herzog von Braunschweig und Boumourier soll gehabt haben. Ob und in wie weit dieses gegründet seh, ist mir nicht bekannt, daß er aber unserm Hof nicht ergeben sehe, glaube ich auch, weil ihm nicht gelungen, in dessen Dienste ausgenommen zu werden. Seine Gemalin befindet sich zu Lucca, wie ich höre, mit einem hitzigen Demokraten."

- 7. November 1792. "Fünf französische Kriegeschiffe befinden sich alle Spezie, 5 zu Genna und in der Höhe sieht man eine größere Anzahl Schiffe bieser Nazion. Die ersteren haben 1500 Sansculottes und etwelche Hundert Linientruppen, und die Nachrichten find übereinstimmend, daß sie eine Landung in Porto Ferrajo ober in dieser Gegend machen werden. Bon dieser Seite ift nicht bie allermindeste Bertheidigungsanstalt geschehen, und wenn ber Ginfall von dannen geschieht, so murbe sehr beschwerlich sehn, sich von hier zu retten; diese sich immer mehr nahernde Gefahr ist der Gegenstand aller Unterredungen. Die Furcht ist groß und wächst immer mehr, fo in bergleichen gefährlichen Gelegenheiten ein großes Uebel ift. Welche meine Unruhe hierüber sepe, werden Em. Excellenz leicht ermagen, denn nebst bem, daß die Würde eines Cardinals und kaiserlichen Ministers meine Lage sehr gefährlich machet, so wird, wenn mir auch gelinget, mich flüchten zu können, meine ohnehin sehr geschwächte Gesundheit hiedurch sehr viel leiden."
- 7. November 1792. Der Wechsler, bessen ich mich bediene, hat gestern von seinem Korrespondenten zu Paris die geheime Nachricht erhalten, daß 32 Schiffe anherkommen, um den Pabsten und die Cardinäle aufzuheben, und nach Paris zu bringen, sollte bevor Ew. Libden gefällige Weisungen mir überkommen, andere bedenkliche Nach-richten einlaufen: So gedenke ich von hier unter einem anderen Vorwand abzugehen, und mich an der Gränze des Kirchenstaates aufzuhalten. Mich däucht, daß dieses der allerhöchste Dienst noch mehr als meine persönliche Sicherheit erfordere, und daß daher Se. Majestät unser allergnädigster Herr es begnehmigen werden."
- 10. November 1792. "Ich erachte meine Pflicht, die erforsberlichen Weisungen mir zu erbitten, wie ich mich im Falle eines seindlichen, mit so vielem Grund zu befürchtenden Einfalles zu vershalten habe, maßen Sr. Majestät Befehl und das Gute Ihres Dienstes in allen Umständen der Gegenstand meiner Handlungen ist, wie es die Treue, Ergebenheit und Dankbarkeit erheischen. In Erwartung jener aber habe die möglichen Beranstaltungen gemacht für meine Sicherheit. Das Beispiel des pähstl. Hoses würde mir zu keiner Richtschnur dienen können: Weil Se. pähstl. Heiligkeit, wie ich von sicherer Hand habe, den Feind hier zu erwarten entschlossen

find, und die Herren Cardinale benen es gelingen wird, werden sich retten; — das Benehmen der auswärtigen Minister, ebenso wenig: Weil ihre Höfe nicht in Krieg mit Frankreich verslochten sind, jener des Turinerhofes ausgenommen, welcher aber nicht Kardinal und ein starker junger Mann ist, hiermit, wenn die Noth es fordert, zu Pferde sich flüchten kann, welches meine Jahre und meine geschwächte Gesundheit nicht zuließen, ich gedenke daher allhier zu verbleiben, bis die Nothwendigkeit es anders erheischt."

#### 70.

Hom. Caprara befestigt Civitavecchia. Berschiedene Nachrich-

14. November 1792. General Kaprara kommt nach Rom, er nimmt von Triest Munition mit. "Der Herr Macau hat dem Berrn Cardinalstaatssekretar geschrieben, und ihn ersuchet, die zween französischen Künstler, die seit einiger Zeit in der Engelsburg sich in Saft befinden, frei zu lassen und ihnen zu gestatten, daß sie in ihr Vaterland zurücktehren dürfen. Der Brief mar in verbindlichen Ausbrücken und nach dem Etiquette abgefaßt. Die Unterschrift mar: Ministre Plenipotentiaire du Peuple François und die Aufschrift: A son Eminence Monseigneur le Cardinal Ministre des affaires Die Herren Cardinale der bekannten Congregation stimmten überein, ihm zu willfahren, dem Berr Macau aber zu antworten fanden einige Bedenken. Se. pabstl. Beiligkeit genehmigte ben Vorschlag des Herrn Cardinal-Decan, daß der Herr Card. Zelada in höflichen Ausbrücken die von Sr. pabstl. Heiligkeit bewilligte, und bereits erfolgte Entlassung ermähnter zween Künstler bedeuten folle. Die Aufschrift war: A Sua Eccellenza il Sigr. Macau ohne weitern Beifat."

"Da das Archiv der hiesigen Legation sich in dem Toscanischen Palast befindet, so scheint mir es in Sicherheit zu sehn, dennoch werde ich die 36 Folianten, welche die Depeschen meines Ministeriums enthalten, und nach der Veränderung der Zeiten, vieleicht allein

meinem Nachfolger dienen könnten\*) wie auch das auf die Konklave Bezügliche absonderen, und in einem noch sichereren Orte verwahren."

- 14. November 1792. Macau schickt einen Sekretär, der sich beim Cardinalstaatssekretär für die Loslassung der Künstler bedankt, dieser hält sich aber in Rom auf "um Studien in Alterthümer zu machen," wie er sagt, faktisch aber um zu spioniren.
- 17. November 1792. "Der feindliche Einfall, von dem dieser Staat bedroht ist, scheint ganz mahr zu senn." Nachrichten aus Genua bringen, daß ein Theil der französischen Flotte nach Civitavecchia, der andere nach Livorno gehe. "Wenn dieser Einbruch von zwei Seiten geschieht, so werden wenige das Glück haben sich retten zu können, weil hiedurch der Weg sowohl nach Neapel als nach Benedig gesperrt wird; der russische Consul Herr Sandini hat gestern bem Herrn Cardinalstaatesekretar mitgetheilt ein Schreiben von jenem zu Genua, in welchem er ihn benachrichtigt, daß bei Semoville eine Zusammentretung gewesen von dem Admiral, den andern Schiffe-Capitanen und dem Minister, wo die Frage aufgeworfen wurde: Db besser sich bes Königreichs Sardinen zu bemächtigen? Ober aber einen Ginfall in den Kirchenstaat und das Königreich Neapel zu machen? Diese zu plündern? In Contribution zu setzen? Die Flotte mit Matrosen zu verschen, und auf Kosten dieser zwei Staaten eine noch fürchterlichere Flotte auszurüften? In der Nach= schrift sagt er, daß er vernehme, daß 10 bis 12000 Mann in Toulon zur Verstärkung der Flotte auf Transportschiffe eingeschifft werden. Geftern ist in der Congregation beschlossen worden, Gr. pabstlichen Heiligkeit ernstlich vorzustellen die Nothwendigkeit, daß Sie auf Ihre eigene Sicherheit gebenken, daß dieses die Religion und die Politik gleichmässig erfordere."

Die Anwesenheit des französischen Legationesekretärs mag wohl zum Gegenstand haben, den Feind zu unterrichten, "wohin die Cardinäle und vorzüglich der Pabst sich flüchten." "Von seinem Munde

<sup>\*)</sup> Aus dem obigen Passus geht hervor: 1. daß Herzan von dem Gedanken: es könnte von Seite der Römischen Curie ein Einblick in seine Correspondenz genommen werden, nicht sehr erbant war, und 2. daß er meinte: nur
allein sein Nachfolger könne von seiner Correspondenz Gebrauch machen, und
er sich 3. von einer jemaligen Publication seiner Berichte nichts träumen ließ.

sind diese Namen noch nicht gehört worden, er vermeidet dieses auf die affektirteste Art. Er hat allein bei dem Spanischen Minister, sonst aber bei keinem anderen von dem Corps diplomatique ein Billet gelassen. Er und sein Reisegefährte, der Schwager des Herrn Macau gehen allein mit Kausseuten und bemittelten Privatpersonen um. Aus allem diesen werden Ew. Libden leicht erachten, in welcher Beunruhigung ich mich befinde. Ich möchte nicht einerseits mich vor der Zeit von hier entsernen, und andererseits fürchte ich, daß es zu spät sehn wird. Morgen rette ich einen Theil des Archivs, und wäre mein deutscher Kammerdiener, auf dessen Treue ich mich blindlings verlassen kann, nicht erkranket, so hätte ich es schon bewerkstelliget, den größten Theil meiner Habschaft werde ich müssen den rasenden Franzosen überlassen, und mich glücklich schäten, wenn ich mich retten kann."

21. November 1792. General Caprara ist angekommen, man ist sehr beruhigt und verläßt sich auf ihn. Er besieht Civitavecchia und die Küste. Man möchte aus Oesterreich noch einige tüchtige Offiziere, besonders Artilleristen. "Man sparet in der That nichts, und dem Bolke sehlte es auch nicht an Herz, allein sie bedürften einiger tapferer Anführer, wie unsere Offiziere sind."

#### 71.

Reservirte Nachricht. Herzan bittet Desterreich wieder um einige Offiziere. Was der französische Gesandtschaftssekretär treibt. Um ein Canonicat für einen Doktor — bittet ein Bewerber, der kein Doktor ist und schadhafte Zeugnisse beibringt. Die Correspondenz der österr. Gesandtschaft über kirchliche Angelegenheiten von 1755 an besonders gut verborgen. Monte Mario befestigt. Cardinäle geben ihr Silberzeug in die Römische Münze.

24. November 1792. In einem eigenhändig geschriebenen Handbillet theilt Herzan dem Grafen Cobenzl Folgendes mit:

"Reservée. Hochgeborner Reichsgraf! Im engsten Vertrauen theilt mir der Herr Cardinal Albanie mit, daß in der diesen Abend gehaltenen Congregation beschlossen worden, den Franzosen, wenn sie den freien Durchzug ausuchen sollten, diesen ihnen abzuschlagen. Wie viel diesem Staat daran gelegen ist, daß diese Entschließung geheim verbleibe, werden Ew. Excellenz von sich erwägen. Ich verharre ut in literis F. R. v. Herzan."

28. November 1792. Dant daß der Kaiser den General Graf Eneas Caprara geschickt hat. "Wenn Se. Majestät der Kaiser geruhten einige Offiziere nachzuschicken, vorzüglich 2 Offiziere und 5 oder 6 Kunststäbler, so würde dieses viel zur Sicherheit dieses Staates beitragen. Se. Heiligkeit haben alle nicht nothwendigen Auszaben eingestellt. Künstigen Montag halten Sie Consistorium, wo Sie dem heil. Collegium vortragen werden die Nothwendigkeit, daß das in der Engelsburg ausbewahrte Geld zu den gegenwärtigen Staatsbedürfnissen verwendet werde, wozu selbes einstimmig einwilligen wird, sintemalen Pest, Hunger und Krieg die Bedürfnisse sind, wozu Sixtus V. dieses Geld gewidmet hat \*). Das übelste ist, daß die vorhergehenden öffentlichen Bedürfnisse diesen Schatzsehr erschöpft haben. Die eingehende Woche fangen an die Missionen, welche durch 4 Wochen dauern werden, um das Volk an seine Pflicht zu unterzichten, — und um Herstellung des Friedens zu bitten."

"Posseville hält sich immersort in den nähmlichen Gesellschaften auf, gibt viel Almosen, und niemals weniger als 3 unseriger Guldensstücke. In der Kirche bezeigt er sich sehr andächtig, und trachtet auf derlei Art das Volk zu täuschen und zu gewinnen. Nach Nachsrichten, so der hiesige Hof von dem Neapolitanischen hat, so bestehet nicht, daß dieser, wie Posseville angegeben, Frankreich für eine Republik sormellement et solennement erkennet habe, sondern allein, daß Se. Sicilianischen Majestäten dem Herrn Macau in Rücksicht auf sein Beglaubigungsschreiben, welches von dem König unterschrieben ist, eine Audienz bewilliget haben, welche in wenigen Minuten und unbedeutenden Worten bestanden ist, daß der Herr Kitter Acton aussbrücklich erklärt habe, daß sein Hof nicht eher, als die mit selbem in

<sup>\*)</sup> In der Engelsburg wird in einem bombenfesten Gemache noch die tolossale eisenbeschlagene Trube hergezeigt, in welcher Pabst Sixtus V. einen Nothpfennig für öffentliche Bedürfnisse zurücklegte (der Sage nach 5 Millionen Studi). Das Gros der "aufgeklärten" Reisenden pflegt im Anblick dieses (jetzt leeren) Kastens, über den Geiz und die Habsucht der Pähste zu schimpfen. So fordert es eben die Gedankenlosigkeit, die Unwissenheit und das Unbekümmertsein um die Thatsachen der Geschichte, drei Eigenschaften, welche von den modernen Ausgeklärten besonders geschätzt werden.

Freundschaft stehenden Höfe Frankreich für eine Republik erkennen werde, welches die bortigen Kriegszurüstungen zu bestätigen scheinen."

"Euer Excellenz können sich nicht vorbilden die große und alls gemeine Betrübniß über die Nachricht, welche hier eingetroffen, von dem unglücklichen Schickfal unserer Waffen in den Niederlanden. Die meine ist jene, welche ein getreu ergebener dankbarer Unterthan und Diener des Kaisers empfinden muß. Ich sehe als einen großen Berlust an, jenen des F.-3.-M. Clairfayt und Starray."

- 1. Dezember 1792. "Die Vertheidigungsanstalten unter der Aufsicht des Herrn Generals F. M. L. Graf Caprara erhalten eine ganz andere Gestalt. Posseville, welcher dermalen krank ist, hat dem Spanischen Minister gesagt, daß er und Macau Monarchisten gewesen wären. Allein die Erklär- und Bedrohung des Herzogs von Braunschweig und der französischen Prinzen hätten sie und die Nation in die Nothwendigkeit gesetzt der Republikanischen Parthei zuzutreten."
- 5. Dezember 1792. Bon den hundertsach vorkommenden Gefälligkeiten, welche Herzan auf Recommandationen für adelige Domherrnstellen erweiset, soll nur Ein Fall vorgeführt werden, wo es sich bei Besetzung einer Domherrnstelle auch um das Doktorat handelt.
- "Die Dispensation, welche das Lütticher Domkapitel anzusuchen entschlossen ist, damit der Freiherr von Kohlenbach, ungeachtet er nicht genau (?) die Beweise der zu einem Doktors-Prädicat erforderlichen Studien in der von den Kapitelsstatuten vorgeschriebenen Form aufzubringen vermag, in dieses Hochstift aufgenommen werden könne, werde in Folge Ew. Excellenz schätzbaren Erlasses unterstützen und Worgen dem Herrn Cardinalstaatssekretär und CardinalsProdatarins diese Angelegenheit nachdrücklichst anempsehlen, und verspreche mir von ihrer Freundschaft, daß sie, was nur von ihnen abhangen kann, beitragen werden."
- 12. Dezember 1792. "Das Legationsarchiv, da es in dem Toskanischen Palast ausbewahret wird, ist, wenn man auf die von den Franzosen so angepriesene Neutralität bauen kann, in Sicherheit. Inzwischen habe die Hoscorrespondenz von 1755 anzufangen, in welcher das System in geistlichen Sachen und Verhältnissen zwischen dem unsrigen und hiesigen Hof sich verändert haben, abgesondert und selbe nebst einem Theil meines Silbers in

einem verborgenen Ort verwahret. Ich werde diese aber wieder absholen lassen und jene der letzten drei Jahre absöndern, um bei einer wirklich nahen Gefahr, da ich aus dem pähstlichen Gebiete mich zu entsernen genöthiget sinde, diese zu Folge Ew. Excellenz gefälligen Weisung mit mir zu nehmen. Der Herr General F. M. L. Caprara ist gestern von Palo zurückgekommen. Man sagt mir, Monte Mario soll besestigt werden. Die Herren Cardinäle Zelada\*) und Antonelli\*\*) und Prälaten Ruffo, Generalschatzmeister und Altieri, haben ihr Silber in die Münze geschickt, allein dieses sind unbedeutende Beihülsen; alles dieses Silber zusammen wird ungefähr auf 10,000 Kömische Thaler sich belausen."

## 72.

Demonstrationen der Franzosen in Kom. Auspflanzung der Wappenschilder der Republik. Für den Freiherrn von Kohlenbach ist die Dispens glücklich durchgesetzt. Macan und Torlonia. Wieder das Wappenschild.

- Dezember 1792. "Die französischen Schiffe sollen in den Häfen des Kirchenstaates als neutral angesehen werden. Ich besorge aber, daß dieses letztere nicht von den Franzosen wird beobachtet werden. Der Palast der französischen Akademie der Zöglinge in der Maler= und Bildhauerei wird zubereitet, wie man sagt, für den Minister, der an= kommen soll und es wird im Geheim das Wappenschild der sich neunenden Republik von Frankreich gemacht, welches ersehen läßt, daß hier, wie zu Neapel geschehen, einer sich zum Minister machen wolle, und das Wappenschild auf den Palast eigenmächtig erheben lasse. Posseville scheint, daß er diesen Austrag wünschte."
- 19. Dezember 1792. "Se. pabstl. Heiligkeit, das heil. Collegium und ganz Rom, die Wenigen, welche von dem herrschenden

<sup>\*)</sup> Zelada Francesco Saverio war geboren zu Rom 1717, wurde 1773 Cardinal. Er war seiner Zeit ein berühmter Gesehrter und gab unter anderm eine Geschichte der Universität zu Rom (Storia dell' Universitä Romana) heraus.

<sup>\*\*)</sup> Antonelli Leonardo, geb. zu Sinigaglia 1730, wurde Carbinal 1755; später Dekan des heil. Collegiums und starb im Exile zu Sinigaglia 1811. Er war Gelehrter und Schriftsteller und besaß eine sehr bedeutende Bibliothek. Ueber sein Wirken siehe: Cenotaphium Leonardi Antonelli Cardinalis etc. Pesaro 1825.

Empörungsgeift angesteckt, ausgenommen, sind dem Kaiser ergeben. Die Frömmigkeit und Süte des Herzens Sr. Majestät und daß Höchsteselbe die Religion und Aufrechthaltung der Throne beschüsen, machen, daß Se. Majestät hier verehret und geliebet werden, und dieses sollte vermuthen machen, daß man hierseits keinen Schritt machen werde, welcher dem allgemein Guten und insbesondere jenem des Dienstes unsers allergnädigsten Herrn nachtheilig sehn könnte."

- 22. Dezember 1792. Für den Freiherrn von Kohlenbach ist die Dispens glücklich durchgesetzt, "obgleich er seine gemachten Studien und erhaltenes Licenziat auf die Art, wie die beschworenen Kapitelstatuten es erfordern, zu erproben nicht vermöge. Dieses scheint mir um so mehr der Gesinnung Sr. Majestät angemessen, als hiedurch, da die Ruhe in dem Lütticherland wird hergestellet sehn, das Domkapitel ohne weiteres Gesuch sich wird berechtigt finden, den Freiherrn von Kohlenbach aufnehmen zu können."
- 2. Jänner 1793. "Der Wechsler Turlonia hat gestern durch eine Staffette die Nachricht erhalten, daß die Börse zu Paris gesschlossen, keine Wechsel angenommen und ausgezahlt werden. Daß der König sich erkläret: Er wolle nicht vor den Schranken des National-Convents erscheinen, noch minder bei selbem sich vertheidigen, als welchen Höchstelber nicht für seinen Richter erkennet. Jene, welche für die Inviolabilität des Königs stimmten, hätten die Oberhand gewonnen, daher Selbem ein zwanzigtägiger Ausschub zu erscheinen gegeben werde; daß viele der Nationalgarde von der Armee des Dumourier zurückgekehrt und daß eine Gährung unter dem Bolke sepe."

"Macau hat Turlonia ersucht ihm ein Quartier zu nehmen, um seinen Freund Posseville und bessen Gemahlin, welche, schreibt er, eine liebenswürdige, eifrige Demokratin wäre, zu besuchen. Diese Besuche und das Betragen des Posseville bestätigen immer mehr die gefährlichen Absichten gegen den Kirchenstaat. Es ist noch nicht entsschieden, ob man gestatten werde, das Wappenschild der sich nennens den Republik über das französische Postamt zu erheben. Inzwischen ist diese Nacht das königliche Wappenschild sowohl von dem Postamte als der Akademie herabgenommen worden."

9. Fänner 1793. "Der Pabst verwahrte sich durch ein Mesmoire an den französischen Consul Digne gegen das Aufmachen des

einem verborgenen Ort verwahret. Ich werde diese aber wieder absholen lassen und jene der letzten drei Jahre absöndern, um bei einer wirklich nahen Gefahr, da ich aus dem pähstlichen Gebiete mich zu entsernen genöthiget sinde, diese zu Folge Ew. Excellenz gefälligen Weisung mit mir zu nehmen. Der Herr General F. M. L. Caprara ist gestern von Palo zurückgekommen. Man sagt mir, Monte Mario soll befestigt werden. Die Herren Cardinäle Zelada\*) und Antonelli\*\*) und Prälaten Ruffo, Generalschatzmeister und Altieri, haben ihr Silber in die Münze geschickt, allein dieses sind unbedeutende Beihülsen; alles dieses Silber zusammen wird ungefähr auf 10,000 Römische Thaler sich belausen."

#### 72.

Demonstrationen der Franzosen in Kom. Auspflanzung der Wappenschilder der Republik. Für den Freiherrn von Kohlenbach ist die Dispens glücklich durchgesetzt. Macan und Torlonia. Wieder das Wappenschild.

- 15. Dezember 1792. "Die französischen Schiffe sollen in den Häfen des Kirchenstaates als neutral angesehen werden. Ich besorge aber, daß dieses letztere nicht von den Franzosen wird beobachtet werden. Der Palast der französischen Akademie der Zöglinge in der Maler= und Bilbhauerei wird zubereitet, wie man sagt, für den Minister, der an= kommen soll und es wird im Geheim das Wappenschild der sich nennenden Republik von Frankreich gemacht, welches ersehen läßt, daß hier, wie zu Neapel geschehen, einer sich zum Minister machen wolle, und das Wappenschild auf den Palast eigenmächtig erheben lasse. Posseville scheint, daß er diesen Auftrag wünschte."
- 19. Dezember 1792. "Se. pabstl. Heiligkeit, das heil. Colslegium und ganz Rom, die Wenigen, welche von dem herrschenden

<sup>\*)</sup> Zelada Francesco Saverio war geboren zu Rom 1717, wurde 1773 Cardinal. Er war seiner Zeit ein berühmter Gelehrter und gab unter anderm eine Geschichte der Universität zu Rom (Storia dell' Universitä Romana) heraus.

<sup>\*\*)</sup> Antonelli Leonardo, geb. zu Sinigaglia 1730, wurde Cardinal 1755; später Detan des heil. Collegiums und starb im Exile zu Sinigaglia 1811. Er war Gelehrter und Schriftsteller und besaß eine sehr bedeutende Bibliothek. Ueber sein Wirken siehe: Cenotaphium Leonardi Antonelli Cardinalis etc. Pesaro 1825.

Empörungsgeift angesteckt, ausgenommen, sind dem Kaiser ergeben. Die Frömmigkeit und Güte des Herzens Sr. Majestät und daß Höchstdieselbe die Religion und Aufrechthaltung der Throne beschüsten, machen, daß Se. Majestät hier verehret und geliebet werden, und dieses sollte vermuthen machen, daß man hierseits keinen Schritt machen werde, welcher dem allgemein Guten und insbesondere jenem des Dienstes unsers allergnädigsten Herrn nachtheilig sehn könnte."

- 22. Dezember 1792. Für den Freiherrn von Kohlenbach ist die Dispens glücklich durchgesetzt, "obgleich er seine gemachten Studien und erhaltenes Licenziat auf die Art, wie die beschworenen Kapitelstatuten es erfordern, zu erproben nicht vermöge. Dieses scheint mir um so mehr der Gesinnung Sr. Majestät angemessen, als hiedurch, da die Ruhe in dem Lütticherland wird hergestellet sehn, das Domkapitel ohne weiteres Gesuch sich wird berechtigt finden, den Freiherrn von Kohlenbach aufnehmen zu können."
- 2. Jänner 1793. "Der Wechsler Turlonia hat gestern burch eine Staffette die Nachricht erhalten, daß die Börse zu Paris gesschlossen, keine Wechsel angenommen und ausgezahlt werden. Daß der König sich erkläret: Er wolle nicht vor den Schranken des Nastional-Convents erscheinen, noch minder bei selbem sich vertheidigen, als welchen Höchstselber nicht für seinen Richter erkennet. Jene, welche für die Inviolabilität des Königs stimmten, hätten die Oberhand gewonnen, daher Selbem ein zwanzigtägiger Aufschub zu erscheinen gegeben werde; daß viele der Nationalgarde von der Armee des Dumourier zurückgekehrt und daß eine Gährung unter dem Bolke sehe."

"Macau hat Turlonia ersucht ihm ein Quartier zu nehmen, um seinen Freund Posseville und dessemahlin, welche, schreibt er, eine liebenswürdige, eifrige Demokratin wäre, zu besuchen. Diese Besuche und das Betragen des Posseville bestätigen immer mehr die gefährlichen Absichten gegen den Kirchenstaat. Es ist noch nicht entsschieden, ob man gestatten werde, das Wappenschild der sich nennens den Republik über das französische Postamt zu erheben. Inzwischen ist diese Nacht das königliche Wappenschild sowohl von dem Postamte als der Akademie herabgenommen worden."

9. Jänner 1793. "Der Pabst vermahrte sich durch ein Me= moire an den französischen Consul Digne gegen das Aufmachen des Wappenschildes der sich nennenden französischen Republik auf dem Akademiegebäude. Der Legationssekretär Posseville wollte alsogleich einen Eurier nach Paris abfertigen, da ihm aber das Postamt die besnöthigten Pferde ohne gewöhnlich vorläufige Erlaubniß des Staatsssekretäres nicht geben wollte, so mußte er sich gefallen lassen, diese zu verlangen und erhielt sie ohne Anstand."

"Man sagt, daß in der französischen Akademie ein Club ges halten werde. In der Mitte des Saales steht die Bildsäule Brutus. Dieser (Club) soll bisher bloß aus Franzosen bestehen."

Bericht des Nunzius in Madrid: daß die Engländer eine Flotte nach Civitavecchia senden wollen, wie der englische Gesandte dem König von Spanien versprochen hat.

"Der Herr Nunzius bei dem Lisbonner Hof schreibt: daß allda wirklich ein Kriegsschiff und 6 Fregatten ausgerüstet und bald ausslaufen werden. Ihre Bestimmung wäre nach Amerika, um zuvorzukommen den feindlichen Absichten Frankreichs."

"Der bekannte, geschickte Künstler Cerachi ist wegen seinem sehr üblen Verhalten des Landes verwiesen worden, und dieses aus besonderer Gnade, welche er vorzüglich dem Herrn Cardinaldekan zu verdanken hat."

## 73.

Die Berwirrung in Frankreich. Wie das Republikanische Phantasiewappen aussieht, das man in Rom aufmachen will. Ein Aufstand in Rom. Festigkeit des
Pabstes. Das Römische Bolk erhebt sich für die Ordnung gegen die französischen Revolutionsmacher. Der Sekretär der Republikanischen Gesandtschaft wird
tödtlich verwundet, beichtet und bekehrt sich vor seinem Tode.

12. Fänner 1793. Schüler der Akademie wollen den Sestretär der französischen Gesandtschaft, Posseville, bei dem Nationals Convent anklagen, weil er das Wappenschild der Republik auf Bessehl des Pabstes hier nicht aufgemacht habe. "Sein (Possevilles) Schrecken hierüber ist sehr groß, und sagt dermahl, daß erwähntes Memoire (des Pabstes) er für eine Kriegserklärung ansehe. Dem Postdirektor Digne (Frankreichs) ist aufgetragen worden, Rechnung zu legen und soll das Postamt aufgehoben werden. Diese Rache

wird der hiefige Hof gerne erdulben." — Gine Stelle aus dem Briefe eines heftigen Demokraten in Paris besagt: daß die Berwirrung in Frankreich und insbesondere zu Paris auf bas Höchste gestiegen ware. Er besorge einen Ausbruch, welcher viel Blut und vielleicht gar den Um= sturz der Republik nach sich ziehen dürfte. "Der Tag, wo Ludwig Ca= pette (so sind seine Worte) wird bas lette Mal vor den Schrauken des National=Convents erscheinen, würde mahrscheinlich dieser unglückliche Zeitpunkt senn." "Er ist in großer Furcht für sein eigenes Leben, wenn ihm Gott nicht beistehet. Wenn ein Mann, der keine Religion und Sitten hat, wie dieser, Gott um seinen Beistand anruft, muß sein Schres den wohl groß sehn und ich halte dieses für gegründet, weil Alles, was er bisher geschrieben, sich ereignet hat. Das neue Wappenschild, welches bereit war, auf das französische Postamt erhoben zu werden, mar (sagt mir eine wohlunterrichtete Person) ein großes Gemälde gewesen. Auf der einen Seite stand das Wappenschild des Pabstes, auf der andern das französische, welches die Fama Aus der Trompete ging heraus das Wort Freiheit. den Füßen hatte sie zerbrochene Kronen, Zepter und Bischofshauben. Es ist in der That nicht zu begreifen, daß man so weit die Boß= und Unbesonnenheit treiben könne. N. S. La Flotte, der unter La Touche das zu Neapel befindliche Schiff commandirte, ist wieder anhergekommen und hat mit Posseville von dem Herrn Cardinalstaats= sekretär die Einwilligung, daß das Wappenschild der sich nennenden französischen Republik auf das Postamt und die Akademie erhoben werbe, erlangt. Die Antwort war in mäßigen Ausbrücken."

16. Jänner 1793. "Die Nacht des 13. auf den 14. war eine Nacht des allgemeinen Aufstandes des Bolkes, aber zu gleicher Zeit auch eine des Sieges für den Pabsten und eine überzeugende Probe der allgemeinen Verehrung der Römer gegen die Religion und Treue gegen den Landesfürsten."

"Posseville, welcher, wie er gesagt, in wenigen Tagen nach Neapel zurückehren wollte, fertigte den 8. dieses durch einen Courier an den National-Convent und zugleich an den Herrn Macau die Memoire ab, in welcher Se. pähftl. Heiligkeit erklärt, daß sie nicht zugeben können, daß in Rom das Wappenschild der sich nennenden Republik erhoben werde. Macau schickte allsogleich anher den du Flotte, zweiten

Rapitan des Schiffes Languedoc, mit einem Briefe an den Herrn Cardinalstaatssekretär. Diefer langte hier an dem 12. 1. M. und verfügte sich unverweilt in Gesellschaft des Posseville in den Batikani= ichen Pallast, um Gr. Eminenz diesen zu übergeben. Dieser mar in aller Betrachtung höchst beleidigend. Nach den bittersten Vorwürfen, daß der Bischof von Rom erfühne, sich zu widersetzen der Erhebung der Wappenschilder der Republik — erklärt Macau, er habe den Befehl gegeben, daß inner 24 Stunden diefes auf das Postamt und die Afademien erhoben werde, es koste was es wolle, und schließt sein Schreiben mit den fühnsten Bedrohungen im Fall eines Widerstandes. Posseville bestätigte mündlich diesen Auftrag und sagte: daß er ihn unfehlbar befolgen werde. Dieses Alles wurde dem heil. Bater hinterbracht, ber antwortete: Ch' Egli avea su di ciò manifestati i suoi sentimenti, e che non avrebbe mai receduto dai mede-Posseville und du Flotte wiederholten hierauf dem Herrn simi. Cardinal, daß sie in 24 Stunden ihren Auftrag erfüllen wollten, und daß im Fall des mindeften Widerstandes sie von diesem Augenblick dem Pabste im Namen der Republik den Krieg erklärten. Der erhitte du Flotte sagte: daß die Nation 500,000 Mann anher schicken, und daß fein Stein auf dem andern verbleiben werde."

"Dieses murde Sr. pabstl. Heiligkeit unverweilt mitgetheilt, Se. Beiligkeit autwortete: Noi non vogliamo prevaricare contra i nostri doveri, ed in ogni caso Iddio ci ajuterà. Der Herr Cardinalstaatssekretär schlug Gr. pabstl. Heiligkeit vor: Die Herren Cardinale von der Congregation in den Staatsangelegenheiten zu berufen und ihren Rath einzuholen; die Antwort war: Oh questo certamente no! poichè mancherei a me, ed al mio Popolo se li dassi occasione al menemo sospetto, che io abbai dubitato sulla giustizia della risoluzione da Me presa. Macau hat auch an den französischen Postdirektor Digne den Befehl erlassen, das Wappenschild zu erheben und schloß diesen mit dem: daß wenn eine gotteslästerige Priesterliche Hand sich erkühnete, das Wappenschild der Freiheit zu verunehren, so würde dieses gerächet werden, und befahl ihm, in diesem Falle sich sogleich nach Neapel zu verfügen, wo er eine Freistatt in dem Tempel der Freiheit finden würde. Conful antwortete, daß er nicht von ihm, sondern von dem Minister der Marine abhänge, diesen die Memoiren überschickt habe und die weiteren Besehle von selbem abwarte. Dieses Alles hat sich den 12. ereignet. Das Volk war in Sährung. Die berührte Memoire, so mäßig sie war, machte großen Eindruck bei dem Volke und ers bitterte es."

"Die breifärbigen Kokarden, mit welchen die Bedienten des Posseville prangten und mit welchen sie in den pähstlichen Pallast kamen, vergrößerten das Mißvergnügen. Den 13. früh Morgens wurde in ganz Rom bekannt: daß Posseville und du Flotte dem Pabste den Krieg erkläret und bedroht haben, in Rom keinen Stein auf dem andern zu lassen. Den nämlichen Frühmorgen verfügten sie sich neuerdings mit ihren Kokarden in den pähstlichen Pallast, wurden aber von dem Herrn Cardinalstaatssekretär nicht empfangen. Posseville schrieb daher Selbem ein Billet, in welchem er erklärte, daß er Nachts das Wappenschild werde erheben lassen, und daß es ihm in Rom nicht an Kräften mangle, dasselbe zu behaupten. Sie suhren dann auf und ab in dem Kurs (Corso) mit ihren Kokarden, wo sie ausgepsiffen wurden."

"Dem Bolke blieb diese Erklärung unbekannt, allein aus den Bubereitungen fiel es in den Argwohn, daß besagte Wappenerhebung auf dem Pallaste der Akademie Nachts geschehen sollte. Um 4 Uhr nach deutscher Uhr sah man daher ganz unversehens den Pallast von einer großen Menge Volks umringt, welches aber ruhig blieb. Das Gouvernement schickte sogleich Truppen dahin, um es nach und nach zu zerstreuen; allein eine neue Unbesonnenheit vereitelte biese Vorsicht. Den nämlichen Nachmittag, wo das Volk nicht arbeitete, weil Sonntag mar, erschienen du Flotte, die Frau des Posseville und ihr Rind wieder auf dem Curs (Corso). Der Rutscher und Bebiente hatten Rotarden, du Flotte streckte seinen hut hinaus, um die seinigen sehen zu machen, und das Rind des Posseville hielt in ber Hand ein Fähnchen, wo das Wort Liberté stand und zeigte es zu dem Wagen hinaus. Du Flotte rufte aus dem Wagen an die jungen Leute, die er begegnete: Liberta, Liberta! Das Bolk konnte sich nicht mehr einhalten und fing an zu schreien: A basso le Cocarde! Du Flotte zeigte mit ber Hand, daß er es nicht zulaffen wolle und wies dem Bolf einen Geldbeutel. Diefes erbitterte es noch mehr und fing an, ben Wagen mit Steinen zu verfolgen. Der Rutscher eilte aus bem Curs und führte ihn in bas Haus Mute."

"In einem Blitz vereinigten sich mehr als 20 Tausend Menschen. Ein Theil dieser umringten den Pallast der Atademie, des Mute, bes Turlonia, der Frau Chiaveri, Freundin des Turlonia und Posseville. Die Soldaten marschirten auf, und ber Herr General Caprara mit allen Stabsofficieren folgten diesen nach. Es wurde der Befehl an bie Truppen gegeben, bas Bolk mit möglichster Gelinde zurückzu= halten, sich aber aller Beleibigungen und Schimpfwörter zu enthalten, um es nicht noch mehr zu erbittern. Der Senator Fürst Rezzonico und Marchese Massimi wurden geschickt, das Volk so viel möglich zu befänftigen. Allein es wollte durchaus die Franzosen gefangen nehmen, um sie bem Gouvernement zur Bestrafung zu überliefern. Es schlug die Fenster in dem Pallast der Akademie ein und legte Feuer an das Thor. Die Soldaten führten heraus den Sekretär des Posseville, einige seiner Bedienten überbrachten sie auf die Wache, ohne daß das Volk sie beleidigte. Es zerschlug die Fenster in dem Haus des Wechselers Mute und sprengte die Thur ein. Posseville stand an der Thur mit dem Degen in der Faust und verletzte einen. Das Volk fiel über ihn her und den Soldaten kostete es viel Mühe, selben, nachdem er tödtlich verwundet mar, dem Bolk zu entreißen und auf die Wache zu bringen, wo ihm unsere besten Aerzte und Wundarzte allen möglichen Beistand leisteten. In 24 Stunden, nachdem er auf sein Verlangen mit den heiligen Sakramenten verseben worden, verschied er reumüthig."

"Die Frau des Posseville hatte sich unter dem Dach versteckt. Du Flotte sprang aus dem Fenster in einem kleinen Hose in den vorliegenden Pallast Balombara, wo ungeachtet alles Nachsuchens er von dem Volke nicht entdeckt worden. Eilf Uhr Nachts, als das Bolk das Haus des Mute verließ, wurde er von dem Militär entdeckt und in Folge des gehabten Besehles wohl bewacht. Der Herr Cardinalsstaatssekretär, sobald er davon unterrichtet, schickte ihm einen Wagen und das benöthigte Reisegeld, damit er mit der Frau des Posseville und ihrem Kinde nach Neapel zurücktehren könnte, und ließ sie von dem Militär dis an das Stadtthor begleiten."

"Die ganze Nacht bis an den Morgen waren die Straßen voll, und man hörte überall schreien: Viva il Papa! Viva la Religione! Viva St. Pietro et Paolo! e fuocco ai Francesi! Sehr oft rief es auch aus: Viva il Imperatore!"

"Den 14. dauerte fort der Aufstand. Abends mehrere Tausend Menschen mit angezündenen Fackeln und Faschinen wollten die Judensstadt anzünden, welche sie einem geheimen Einverständniß mit den Franzosen beschuldigen. Das Gouvernement hatte zum Glück eine Spur davon und schickte 600 Mann dahin."

"Der hiesige Hof weiß mit Verläßigkeit, daß den 13. in dem Haus Mute ein Clubb von 120 Personen sehe gehalten worden. Wahrscheinlich sind jene, auf deren Beistand Posseville und du Flotte bei der Erhebung des Wappenschildes zählten. Man weiß auch von Neapel, daß Macau, bevor er den du Flotte nach Kom absertigte, einen Kath mit seinen Nationalen gehalten und ihnen vorstellig gemacht, daß nach Zurücklunft des Semonville nach Frankreich, er sich ansehe als bevollmächtigter Minister bei allen italienischen Hösen, und daß er durch die gewaltthätigen Mitteln, deren er sich bedient, einen großen Verdienst bei dem National-Convent machen würde."

"Posseville, bevor seinem Tod, sagte mehrmal, daß er das Opfer eines Narrens sehe (nämlich des du Flotte), denn dieses nicht die Befehle gewesen wären, die sie von Frankreich erhalten hatten, und dieses stimmt überein mit den Befehlen, welche die französischen Consulen in dem Kirchenstaat erhalten haben. Er hat seinem Beichtvater etwas gesagt, welches er dem Pabsten gleich nach seinem Tod hinterbringen soll. Der Herr Cardinalstaatssekretär hat ihm durch den Monsgnr. Bicegerente zu wissen gemacht: daß seine Fran in Sicherheit sich bestinde und bereits nach Neapel abgegangen und Er selber das besnöthigte Reisegeld habe geben lassen; daß alle seine Schriften dem Herrn Ritter Azara sind übergeben worden, und sich anerboten, ihm allen Beistand, so er immer wünschen könne, zu leisten."

"Gestern wollte das Bolk neuerdings die Judenstadt angreisen und in Brand stecken, es wurden 4 der ansehnlichsten Prediger geschicket, um das Bolk davon abzuwenden, und zur Ruhe zu bereden, zugleich aber 1500 Mann in die Judenstadt geschickt, auch die Brücken besetzt worden um den Transteverinern den Weg abzuschneiden. Zween der Soldaten sind diese Nacht verwundet worden. Während diesem Aufstand sind alle Raufmannsgewölbe offen geblieben, und außer diesen zuletzt angeführten kein Exzes begangen worden. Nichts wurde entfremdet, in den Häusern selbst, welche der Gegenstand der Rache des Volkes waren, und die Meublen zu Grunde gerichtet worden, ist nicht das mindeste verloren gegangen. Das Volk rief einander zu: Erinnert Euch, daß ihr Kömer sehd, eignet euch nichts zu!"

"Se. pabstliche Heiligkeit habe befohlen, daß eine umständliche Relazion von allem was sich zugetragen, gemacht, und an die Höfe eingeschickt werde."

"Ich habe in diesem Augenblicke mit dem Ordensmann Fischer, welcher Posseville beigestanden, gesprochen. Dieser sagte mir, daß der Verstorbene den abgelegten Eid widerrusen, und ihm befohlen habe Sr. pähstlichen Heiligkeit davon zu unterrichten, den Herrn Cardinalstaatssekretär um Vergebung zu bitten, dessen was sich den 13. zugetragen, und alle die er beleidiget habe, und daß er seinerseits von ganzem Herzen jenen vergebe, die ihm ein Nachtheil verursachet haben. Dieses ist, in was sein Auftrag an Se. pähstl. Heiligkeit bestand. Die Ruhe ist hergestellt."

## 74.

Ruhe in Rom. Das Volk will ben Ghetto anzünden und verlangt über die Pechfackeln hiezu einen Segen, der natürlich verweigert wird. Das Volk wird von zwei Cardinälen ermahnt, den Juden nichts zu thun. Ueber die Zustände in Frankreich und das Treiben der Franzosen in Italien.

19. Jänner 1793. "Dermalen ist hier alles ruhig. Die Predigten auf den Plätzen und ein Stift haben dieses bewirket. Allein die Abneigung gegen die Franzosen ist so groß, daß es alle Vorsorge erfordere zu verhindern, daß das Feuer nicht wieder aufgehe, und erstrecket sich auf alle, die mit Posseville und Flotte einen Umgang hatten."

"Das Bolk, bevor es die Judenstadt anzünden wollte, verfügte sich in den Vatikanpalast mit Reisbündeln und Pechsackeln versehen, um Se. pähstl. Heiligkeit Segen sich hiezu zu erbitten. Die Herren Cardinäle Antonelli und Campanelli, welche sich in der Congregation

befanden, haben ihnen (dem Bolke) zugeredet und es bewegt, diese Grausamkeiten nicht auszuüben."

"Das Volk hat mit Dringen angesucht, daß die Verordnung Pius V. in Betreff der Juden, welche von dem jetzt regierenden Pabst A. 1775 erneuert worden, beobachtet werde, und ist ohne Anstand bewilliget, und neuerdings publicirt worden." \*)

"Man hat immer mehr Grund zu glauben, daß die Juden mit den Franzosen verstanden gewesen. Wie wenig auf ihre Treue gegen den Landesfürsten zu rechnen sehe, haben auch wir Beispiel von jenen zu Prag. Gestern ist ein Franzos, der sich in der Judensstadt verborgen hat, wie auch einige Juden, welche als Soldaten verkleidet, zu entweichen suchten, festgesetzt worden."

"Die Nachrichten, so man von der Französischen Flotte hat, sind nicht vergnüglich. Man sagt, daß 57 Schiffe bei Sardinien sich befinden u. s. w. Wahrscheinlich ist aber dieß alles Erdichtung des la Touche und Macau, um Rom in Schrecken zu setzen, und zu verhindern, daß die Neapolitaner die Römer nicht nachahmen."

"Die hier sich befindenden Engländer haben gestern, Geburtstag der Königin, eine Mahlzeit von 150 Personen dem Prinzen August gegeben, und ist mehrmalen die Gesundheit des Pabsten getrunken worden, und das: "Lebe der Pabst" erschollen."

23. Jänner 1793. "Aus Euer Excellenz Schreiben vom 10. ersehe, daß Se. des Raisers Majestät, um einer unangenehmen Beisterung mit dem heil. Stuhle auszuweichen, beschlossen haben, den Dominikanerprior Rovelli auf das Bisthum Como, welches dem Augustin Ciani zugedacht war, zu erheben."

"Daß für den römischen Hof in der gegenwärtigen Lage in aller Betrachtung das Angemessenste wäre, eine genaue Neutralität

<sup>\*)</sup> Es ist ein arger Irrthum, zu meinen, die Unfreundlichkeit und das Mißtrauen der Römer gegenüber den Juden sei der kath. Kirche, respektive dem Pabsithum zuzuschreiben. Biele Stellen der Römischen Classiker bezeugen: daß die alten heidnischen Römer den Juden nichts weniger als geneigt waren; und daß ihre Abneigung aus socialen und nicht aus religiösen Gründen hervorgegangen war. Siehe "Zeitschrift für die gesammte kath. Theologie." Wien. Braumüller 1852. IV. Bd. Seite 56—105: "Die Juden in Rom unmittelbar vor und nach Christi Geburt, zumeist nach klassischen Quellen von Dr. Johann Auer, Prof. am akademischen Symnasium in Wien."

zu beobachten ift ungezweifelt, und daß dieses Seine Absicht sepe, leget am Tag die unter den 4. Dezember abgew. Jahres herausgegebene Allein ist möglich dieses von den Franzosen zu er-Notification. halten? Die Einführung der Klube und Austheilung der sogenannten Freiheitsmützen und Kokarden sind ihrerseits die Schritte der Neutralität. Ihre Forberungen wachsen nach Maß ber Berführung bes Boltes, um endlich einen Aufruhr zu erregen. Obgleich sicher ift, daß das unbescheidene des Posseville und Flotte bie Ursache des Aufstandes zu Rom gewesen, und daß das hiesige Gouvernement keinen andern Theil daran gehabt habe, als diesen nach Möglichkeit zu bampfen, und Alles angewandt um bas Leben dieser zwei Unbesonnenen und überhaupt der Franzosen zu retten, so wird doch dieses zum Vorwand dienen, ihre langbekannte Wuth gegen Rom auszuüben. La Flotte ist von Macau Marsiglien, Toulon und Paris abgeschickt worden, um die Rache ber Nation aufzufordern gegen den heil. Stuhl, und Rom und den ganzen Rirchenstaat zu verwüsten. - Ich kann mir dieses nicht vorstellen, wegen ben unausweichbaren gefährlichen Folgen, welche aus der Eroberung des Rirchenstaates für dieses Rönigreich erwachsen würden. Die Möglichkeit beffen fett mich in die außerste Betrübniß, wenn ich baran benke, aus Berehrung und Ergebenheit gegen die Rönigin. Die Herren Cardinale, von welchen die Congregation in den Staatsangelegenheiten zusammengesett ift, scheinen bestürzt zu senn, welches ein übles Zeichen ist, — die Urfache ist mir unbekannt. Se. pabstl. Heiligkeit haben das Secreto del sant' offizio erwähnter Congregation auferlegt. Das Bolk zeigte sich bereit, das Leben für die Religion und den Pabsten aufzuopfern, und hat seinen Gifer an ben Tag gelegt. Allein welcher Wiberstand sich von selben zu versprechen seh, ist leicht einzusehen, besonders da wenig Unterstützung von dem Militär zu hoffen ist."

26. Fänner 1793. "Macau verlangt freien Durchzug ber Franzosen durch Neapel nach Rom, über Gaeta und sogar um Berleihung der Schießscharte. Inzwischen hat der Herr Cardinal Capece Zurlo, Erzbischof zu Neapel auf Befehl des Königs Sr. päbstl. Heiligkeit die vergnügliche Versicherung gegeben: "daß Höchstelber (König von Neapel) mit großer Würde und Standhaftigkeit, das

obberichtete Gesuch des Macau verworfen habe, und daß Se. päbstl. Heiligkeit gesichert sehn sollte, daß Se. Majestät von dieser ihrer Entschließung niemals abweichen werden."

"Der Eifer und die Treue der Römer haben die hier umliegenden Derter hievon beseelt. Bor zwei Tagen hat sich zu Frascati das Gerücht verbreitet: daß 400 Franzosen sich zu Monte Fortino befindeten. In einem Augenblicke waren alle unter den Waffen, und es kostete dem Herrn Cardinal Pork dortigen Bischof viele Mühe, das Bolt von dem Unbestande davon zu überführen."

"Die Weiber Bewaffneter gingen in die Kirche, um für ihre Männer zu beten, und falls die Franzosen vordrängen, jene zu rächen."

"Der Prälat Gregori ist auf Befehl Sr. Heiligkeit zu mir gekommen, um die schöne Tabatiere zu zeigen, mit welcher ihn Se. Majestät unser allergnädigster Herr begnädiget haben. Diese Freisgebigkeit hat Se. pabstl. Heiligkeit sehr verbunden."

30. Fänner 1793. "Die umliegenden Städte und Ortschaften zeigen sich voll Begierde die Religion und den Landesfürsten gegen die Franzosen zu vertheidigen, unter welchen die Einwohner der Stadt Belletri sich besonders auszeichnen. Diese Merkmale der Treue beruhigen für das Innere. Allein wie viel hierauf zu bauen seh gegen regulirte und mit grobem Geschütz versehene Truppen, wenn diese in großer Anzahl kommen sollten, ist zu gewärtigen."

"Zu Monte Porzio ist ein Aufstand gewesen, weil das Brot nicht gut und gehörigen Gewichtes gewesen. Die Veranstaltungen des Herrn Cardinal York, Bischof allda, habe diesen gleich gedämpft."

"La Flotte hat eine Relazion von dem Aufstande zu Rom herausgegeben, welche ein Meisterstück der unverschämtesten Lügen sehn soll. Das hiesige Publikum ist aber auch nicht zufrieden mit der, welche hier im Druck erschienen. Man findet diese seicht und nicht mit Würde abgefaßt. Das hätte angeführt werden sollen: warum das Bolk wider Mouet, Turlonia, und insbesondere wider die Juden aufgebracht war: nähmlich weil es glaubte, daß diese mit den Franzosen einverstanden gewesen, Waffen und Kokarden bereit hielten; und das hätte ausgedrücket werden sollen, daß die oberswähnten Excesse allein in dem bestanden, daß in einem Kausmannssgewölbe Pechsackeln ohne Bezahlung abgefordert wurden, und derlei

andere Sachen. Allein Se. pabstl. Heiligkeit wollte, daß die Relazion in den mäßigsten Ausdrücken abgefaßt würde. Höchstelbe haben neue Andachtsübungen vorgeschrieben, unter welchen die Exerzizien für die Welt- und Ordens-Clerisei."

## 75.

Die Nachricht vom Tobe Ludwig XVI. in Rom. Der Franzosen enthüllte Plane mit Rom. Die Römer erklären sich für den Pabst. Antoine der Borsteher des französischen Spitals.

6. Hornung 1793. "Gestern ist durch einen Kurier, welcher von Florenz nach Neapel abgefertigt worden, die höchstbetrübte Nachricht eingelaufen des Todes des Ludwig XVI. Diese Grausamsteit vergrößert hier, wenn es möglich ist, das Verabscheuen gegen die Franzosen. Welches mein sebhaftes Leid hierüber sehe, und meine Bestürzung über das bevorstehende Schicksal Ihrer Majestät der Königin, werden Ew. Exc. von sich einsehen, denen bekannt ist meine Ergebenheit und Treue gegen das Allerhöchste Erzhause, und meine unaussöschliche Dankbarkeit für die großen Gutthaten, mit welchen mich Waisand Ihre Majestät Maria Theresia überhäuft haben."

"Es lauft die Rede, daß der La Flotte nach Marsiglien gekoms men, alle dort sich befindenden Römer ermordet worden sind."

6. Hornung 1793. "Der Gegenstand ber Anhersendung des Posseville war: daß der römische Hof Frankreich für eine Republik erkenne, und von selber einen Minister annehme. Dieser schlaue aber bescheidene Mann war weit entsernt zu verlangen, daß das neue Wappenschild dermalen auf das Postamt und die Akademie erhoben werde, und daß er dieses gethan, war der ausdrückliche Besehl des Ministers und Zudringen des hitzigen La Flotte, welche ihn hiezu genöthigt haben. Er war dergestalt überzeugt der gefährlichen Folgen, wenn das Wappenschild ohne Bewilligung des Gubernium und mit Gewalt erhoben werde, daß er sich den 13. um 3 Uhr (das ist anderthalb Stunden bevor des Aufstandes) zu dem Spanischen Misnister versügte, um selben zu ersuchen, zu verhüten, derlei kühne Unternehmung von Seite des Flotte. Jener schrieb auf Verlangen und in Gegenwart des Posseville ein Villet an den Herrn Cardinals

staatssekretär um selben zu ersuchen, ben Befehl zu ertheilen, daß zahlreiche Batrouillen und so viel Militär als vorhanden sehe, in den Gässen auf und abmarschiren, und insbesondere, daß in der Nacht Soldaten zwischen dem Pallast Borghese und der französischen Post sich bereit hielten, um das neue Wappenschild, wenn dieses aus dem Hause Mouet in die französische Atademie wird getragen werden, aufzuhalten und wegzunehmen. Der Herr Cardinalstaatssekretär hat dieses Billet allsogleich Sr. pähstl. Heiligkeit überschicket, und ihre Besehle hierüber waren diesem in Allem gemäß, allein das unbesonnene Betragen des La Flotte hat alle diese Maßregeln vereitelt, und in einer Stunde darauf den Aufstand des Volkes erreget, welchen Posseville Nachts besorgte und vorzukommen suchte. Einer aus der französischen Akademie kam zum Herrn Ritter Azara, dat ihm sein Leben zu retten, denn das Volk wolkte alle Franzosen ermorden, und habe das Feuer an die Akademie gelegt."

- "Ich höre, daß eine Beilegung zwischen dem heil. Stuhle und Frankreich soll in Vorschlag gekommen sehn. Ich sehe aber nicht ein die Art, wie diese zu Stande gebracht werden solle. In Rücksicht auf die Religion ist es platterdings eine nicht mögliche Sache, und als Landesfürst werden Se. Heiligkeit den größten Anstand sinden, Frankreich für eine Republik zu erkennen, bevor den ersten Mächten, und vorzüglich unseres Hofes."
- 9. Hornung 1793. Nachricht, daß 3 Französische Kriegsschiffe zu Civitavecchia landen wollen. "Das Volk zeigt sich dergestalt zur Gegenwehr bereit, daß da die Nachricht zu Terracina
  eingelaufen, daß der Feind sich annähere, die Glocken angeschlagen
  wurden, 12.000 Menschen auf allerlei Art bewaffnet sich dort eingefunden haben. Es wurde sodann einem jeden ein Paoli abgereichet,
  keiner nahm ihn an, sagte sie erfüllen ihre Pflicht, da sie sich zur
  Vertheidigung der Religion und des Landessürsten aufopferten, und
  baten nur um Waffen und Munition, welches sie erhalten haben."
- "Der grausame Königsmord und die ausgestreuten Nachrichten, daß zu Marsiglien die Italiener ermordet worden sind, vergrößert dergestalt die Erbitterung des Volkes gegen die Franzosen, daß die Patrouille verstärkt und hier befindliche Franzosen nach und nach

weggeschickt wurden, und wird ein aufmerksames Aug getragen auf die Judenschaft."

13. Hornung 1793. "Den 10. haben sich Se. pähftl. Heiligsteit in der Kirche der Benediktiner in Campo Marzo verfügt, und alldort, wie Sie alljährlich zu thun pflegt, die heil. Messe gelesen, nach welcher Sie zu Fuß in die geistliche Akademie gegangen. Der Zulauf des Bolkes war ungemein groß, und selbst auf den Dächern befanden sich viele Menschen. Alle riefen: Es lebe der heil. Bater, fürchtet Euch nicht vor den Franzosen, wir sind alle bereit unser Leben für die Religion und Euch aufzuopfern. Se. pähstliche Heiligkeit waren hierüber so gerührt, daß sie in Thränen ausbrachen, welches das Freudengeschrei vermehrte. Der Jubel dauerte fort dis zum Petersplat, und der englische Prinz befand sich zufälliger Weise auf dem Plat, stieg aus dem Wagen, und nahm Theil an den Freudenbezeugungen."—

"Den 11. gegen Mittag hat ein sicherer Antoine, Borsteher des französischen Spitals, in bem nahen Caffeehaus gesagt: die Franzosen würden bald anherkommen, um den Pabsten und den Cardinalen die Röpfe vor die Füße zu legen. Ein junger Mensch ereiferte sich hierüber und erzählte dieses einem Bedienten des Herrn Cardinalstaatssekretarius, welcher eben hereintrat. Der Franzos bestätigte dieses mit großer Unverschämtheit und setzte hinzu: Er wolle bas Herz des Cardinals seines Herrn essen. Der Bediente verwies es ihm. Der Franzos nahm ihn bei dem Hals, das Volk lief zu, und unter welchem ein Bartscheerer mit einem Messer in der Hand, um ihn zu erstechen, er glitschte aber aus und fiel zu Boben, Antoine suchte sich zu flüchten in das Spital, was ihm gelang, weil zufälliger Weise eine Patrouille vorüberging. Diese stellte sich an das Thor, konnte aber nicht widerstehen der Menge des Bolkes, welches in das Spital eindrang. Der Obere wollte Anfangs die verlangten Schlüsseln desselben nicht verabfolgen, allein er mußte ber Uebermacht nachgeben. Dieser Bosewicht wurde an allen Orten gesucht und endlich in der Bibliothek mit Buchern bebeckt gefunden. Inzwischen ruckte bas General Caprara befahl, daß man sich des Antoine versichere, welchen er mit bem bortigen Roch in die Engelsburg führen lich."

"Ein Theil des Bolkes verfügte sich auf den Petersplatz und verlangte mit großem Geschrei von dem Pabste, daß ihnen überlassen würde zu rächen die Unbilden gegen die Landesherrlichkeit und gegen die geheiligte Person des Pabstes und gegen die Cardinäle."

"Der Pabst wollte eben aussahren, das Bolt ließ sich nicht beschwichtigen. Der Herr Cardinalstaatssekretar versprach dem Bolk, die Uebelthäter sollten bestraft werden, verwies aber dem Bolke auch sein Benehmen. — Das Bolk insultirte darnach verschiedene verbächtige Franzosen in verschiedenen Gegenden Roms."

- 23. Hornung 1793. "Nun scheint mehr, daß die Franzosen ihre Rachbegierde gegen Rom auszuüben versuchen wollen. Der Umsturz des heil. Stuhles war zugleich mit dem der Religion besschlossen." Bericht über die Rüstungen der Franzosen gegen Rom.
- 27. Hornung 1793. "Der pähstl. Consul zu Marsiglien, nachdem er nochmals Gefahr lief, aufgehangen zu werden, ist gezwungen worden, unter die Nationalgarde einzutreten."

### **76**.

Der König von Preußen. Der französische Postdirektor widerruft und bekehrt sich vor seinem Tode. Der englische Prinz August. Antrag eines edlen Spaniers. Das Dekret des Nationalconventes gegen die Königin. Details über die grausame Behandlung der Königin. Kapelle und Lobrede für Ludwig XVI.

- 16. März 1793. "Der König von Preußen hat Sr. pabstl. Heiligkeit ein sehr verbindliches Compliment machen lassen über Seine Standhaftigkeit und Eifer für das allgemeine Gute und über die bezeigte Treue und Herzhaftigkeit Seiner Unterthanen."
- 17. April 1793. "Der sich hier befindende französische Consul und Postdirektor Digne, welcher schwer erkranket, hat, bevor er die heil. Wegzehrung empfangen, den nach Borschrift des National-Convents im Geheim abgelegten Eid widerrufen. Man sagt, daß Macau schon einen andern an seiner Stelle bestimmt habe, welcher aber, wie leicht vorzusehen, nicht wird angenommen werden."
- 20. April 1793. "Der englische Prinz August hat Sr. pabstl. Heiligkeit gestern die angenehme Nachricht gegeben, daß der letthin hier durchgegangene Courier dem Ritter Hamilton den Befehl über-

bracht habe, die benöthigten Voranstaltungen zu treffen für die nächsstens nach Neapel kommende Flotte, welche sich seit dem 31. März in dem Mittelländischen Meer befindet. Ew. Excellenz werden sich leicht vorbilden, welches Vergnügen diese Nachricht bei Sr. päbstl. Heiligkeit erreget hat."

- 4. Mai 1793. "Der Monf. Aquado di Monte Lirio von Sevilien hat dem Herrn Cardinalstaatssekretär geschrieben: er habe in den öffentlichen Zeitungsblättern gelesen, daß Se. Eminenz ihr Silber in das Münzhaus zum Behuse der Ausgaben geschicket habe. Er belobet dieses. Allein da viele Gelegenheiten sich ereignen, wo ein Minister dieses nicht entbehren kann, so nehmte er sich die Freisheit, obgleich er nicht das Glück habe, den Herrn Cardinal zu kennen, das seinige ihm zu verehren, und ersuchet ihn, die Art anzuweisen, wie er ihm dieses zu überschicken habe. Ein anderer Spanier hat Sr. pähstl. Heiligkeit angetragen, 9 Grenadiere auf seine Unkosten zu stellen und während diesem Kriege zu unterhalten."
- 21. Sommermonat 1793. "Gestern ist über Schaffhausen und Turin die Nachricht eingelaufen des unmenschlichen Dekrets des National Convents wider Ihre Majestät die Königin von Frankreich. Sanz Rom ist in Bestürzung hierüber, welche die meinige seh, vermag ich Ew. Libben nicht auszudrücken."
- 14. Herbstmonat 1793. "Der General-Feldmarschall-Lieutenant Caprara ist den 12. Frühmorgens mit Tod abgegangen und heute mit den militärischen Shren in der Pfarrkirche beerdigt worden. Se. pähstl. Heiligkeit haben sich seinen militärischen Plan vorlegen lassen, und man sagt, daß Sie entschlossen sind, diesen in Vollzug bringen zu lassen, in welchem Falle der weitere Aufenthalt des thätigen Hauptmanns Gardini nothwendig sehn wird."
- 18. Herbstmonat 1793. "Man sagt mir, daß Se. pähstl. Heiligkeit Se. Majestät den Kaiser nicht nur um Beibehaltung des Hauptmannes Gardini, sondern auch um einen General nach Höchst Ihrer eigenen Auswahl angehe. Dieses Gesuch macht Sr. pähstl. Heiligkeit um so mehr Ehre, als es ohne Anrathung Anderer geschieht, zu gleicher Zeit auch erprobet das Vertrauen, welches Sie in Se. Majestät den Kaiser setzen, und die große billige und ächte Meinung, so Sie von unserem Militär haben."

- 21. Herbstmonat 1793. "Der hiesige Hof hat über die Schweiz Nachricht erhalten über die grausame Art, mit welcher die Königin von Frankreich behandelt wird. Ihr Kerker ist 8 Schuh lang und breit, das Licht fällt durch eine Deffnung oben hinein. In einem Strohsacke und abgenützter Ocche besteht ihr Bett, und der Gestank ist so stark, daß die Wachen öfters müssen abgelöst werden. Ihre Majestät soll ein Auge fast verloren haben. Dieses unmenscheliche Berfahren vergrößert hier immer mehr den Haß gegen die Franzosen. Wie sehr ich hierüber betroffen bin, vermag ich nicht Ew. Exc. auszudrücken."
- 25. Herbstmonat 1793. "Den 28. haben Se. Heiligkeit gesteimes Consistorium gehalten zum Schluße ist Capelle und Loberede für weiland Ludwig XVI. gehalten worden. Diese wird versmuthlich erst in etwelchen Wochen im Drucke herausgegeben werden, weil, wie man sagt, Se. Heiligkeit noch etwas zusetzen wolle. Der Herr Erzbischof Maury hat die Anrede in die französische Sprache übersett."\*)

## 77.

Das furchtbare Geschick der Königin von Frankreich. Das Requiem für Ludwig XVI. in der französischen Nationalkirche zu Rom. Eine Berschwörung zu Genna. Blasphemien in Urbino.

19. Weinmonat 1793. "Die grausame Art, mit welcher die Königin von Frankreich behandelt wird, bestätigt ein Schreiben von Paris. Die königl. Prinzessin Elisabet ist zu Folge diesem von einem Deputirten des National-Convents überrascht worden, da sie ein kleines Stücken Papier zerrieß, welches sie eilsertig verschlang. Der Deputirte vergaß sich so weit, daß er sie mit Schlägen mißhandelte. Der Schwedische General Armfeld, welcher von Florenz hier angestommen, hat dem Herrn Cardinal Bernis versichert, daß allbort 10,000 Jakobiner sich befinden. Diese Zahl schien dem Cardinal

<sup>\*)</sup> Erschien zu Rom unter dem Titel: Allocution de notre très Saint Père le Pape Pie VI. dans le Consistoire Secret du lundi 17. Juin 1793. Au sujet de l'Assassinat de sa Majesté très chrétienne Louis XVI, Roi de France. A Rome. De l'imprimerie de la Chambre Apostolique. 1793.

anfänglich groß, dermalen aber däuchte er mir überzeugt hievon zu sehn, aus was für einen Grund, ist mir unbekannt."

- 6. Wintermonat 1793. "Die gestern hier eingelaufene Rachricht von dem grausamen Schicksale weiland Ihrer Majestät der Königin von Frankreich hat ganz Rom in das bitterste Leid versett. Welches das meinige sehe, bin ich nicht im Stande, Ew. Excellenz auszudrücken. Nebstdem, daß ich die Ehre habe, ein kaiserl. Untersthan zu sehn, hatte ich jene, dieser Frau in ihrer ersten Jugend fast täglich auszuwarten. Ich sehe sie immer vor Augen und din von dem bittersten Schmerz durchdrungen. Gott wird diese neue unerhörte Missethat nicht ungerächet lassen und ich hoffe, daß die Waffen Sr. Majestät des Kaisers unsers allergnädigsten Herrn das Wertzeug sehn werden. Die Gedenkungsart dieser zu verabscheuenden Nation ist noch immer jene, welche Julius Casar und Cicero uns abschildern, und es wäre für das menschliche Geschlecht ein Glück, wenn sie ausserottet werden könnte"\*).
- 13. Wintermonat 1793. "Geftern ist das Leichenamt für Ludwig XVI. in der Nationalkirche \*\*) gehalten worden. Die Kirche war prächtig ausgeziert, mehr Silberdok als schwarz. Das merk-würdigste ist, daß gegenüber seines Bildes ein Palmenzweig sich besfand, welches, bevor der Kanonisation, nicht zu geschehen pflegt. Die Herren Cardinäle, Dekane, Palatini, Protektoren und Minister, Neaspolitaner und jene, welche eine Pension von diesem Hofe genießen, sind dazu gebeten worden. Die französischen Prinzessinen haben in einer prächtig ausgezierten Tribune dem Seelenamt beigewohnt. Heute hat dieses die Clerisei dieser Kirche gehalten und morgen wird jenes für die beste Königin gehalten werden, jedoch ohne Einladung des heil. Collegiums."
- 18. Janner 1794. "Ganz unversehens hat man entdeckt, daß Franzosen, welche unserer Sprache kundig, sich für andere Nationale ausgaben und so in den Kirchenstaat und Rom selbsten einschleichen.

<sup>\*)</sup> Der gute Herr geht hier in seinen Wünschen für die ganze Nation zu weit. Wir können eine Zeit erleben, in der wir um der sittlichen Weltsordnung willen noch froh sein dürsen, daß diese Nation existirt, abgesehen von den Herrschern derselben.

<sup>\*\*)</sup> St. Luigi de Francesi.

Um der Gefahr auszuweichen, entdeckt zu werden, schlafen sie in den umliegenden Weingärten, geben Abends den Weinarbeitern gut zu essen, rühmen an die Slückseligkeit der Franzosen und trachten, jenen ihre verabscheuungswürdigen Maximen einzuslößen."

- 5. April 1794. "Die von dem zu Genua sich befindenden französischen Minister zu Neapel angesponnene und Gott sen Dank glücklich entbeckte Verschwörung hat hier eine allgemeine Beunruhigung und Verabscheuung erregt. Der Herr Prinz Xavier zu Sachsen, welcher den nämlichen Tag von dannen aufgebrochen, war der erste, welcher diese schröckbare Nachricht hieher gebracht. Er soll gesagt haben: daß, da er das zweite Jahr der Revolution aus Frankreich gezogen, mehr Religion dort gelassen, als er in Neapel gefunden habe. Dieser Verfall unter so gottesfürchtigen Landesfürsten muß jeglichen befremben, zugleich aber sehr befürchten machen die höchst nachtheiligen Folgen, welche hieraus entspringen muffen. Es mare zu munschen, daß Se. Sicilianischen Majestäten nicht die Güte ihrer Herzen anhören und Beispiele ber Schärfe gegen jene, welche in diese verabschenliche Verschwörung verflochten sind, geben mögen. Welche Folgen ber Verfall der Religion und die allzu große Güte von derlei Fallen haben, ist Frankreich ein trauriges Beispiel."
- 28. Mai 1794. "Die Gefahr eines feindlichen Einfalles, von welchem der Kirchenstaat immer mehr bedrohet wird, vergrößert, daß auch in diesem der Geist der Unabhängigkeit und Irr-Religion sich eingeschlichen hat. Da in der neuen Kirche zu Urbino die Statuen, welche den Glauben, die Hoffnung, die Liebe vorstellen, in ihre Nischen sollten gestellet werden, fand man darauf geschrieben: Non Fede, Non Speranza, Non Carità, ma Libertà, und in der Legazion von Ferrara hat sich in einigen Orten der Hang zu französsischen Maximen blicken lassen."

"Den Vorabend der Feier des heil. Philippus Nerius ist ein Selmann von Friaul Manin genannt, in die Kapelle, wo sein Leib ruhet\*), mit aufgesetztem Hute gegangen, und da er von dem answesenden Volke ermahnt wurde, den Hut abzuziehen, brach er in viele Gotteslästerungen aus. Er wurde von einer Patrouille in Vers

<sup>\*)</sup> In der Chiesa nuova zu Rom.

haft genommen, und wahrscheinlich wird er heute Nachts von bem Militär bis an die Grenzen bes Rirchenstaats begleitet werden."

## 78.

Die Bulle gegen die Synobe von Pistoja. Paccas Beschreibung der französischen Armee. Bedenken gegen die Ernennung des Grafen Trautmannsdorf zum Bischof von Königgrätz. Ein Buch mit seinem Namen als Bersasser wurde verurtheilt — und er erklärt, daß dieß Buch ein anderer versaßt habe. Das Breve Eligibilitätis sür Freiherrn Dalberg auf den Stuhl von Bamberg. Wieder Trautmanusdorf. Masten in Rom.

- 3. September 1794. "Borgestern ist hier im Druck erschienen die Bulle, durch welche nach reiscster Untersuchung der Synodus des Herrn Bischofs von Pistoja verdammt worden. (Sanctissimi Domini nostri Domini Pii Divina Providentia Papae Sexti. Damnatio quamplurium Propositionum Excerptarum ex libro Italico Idiomate impresso sub titulo: Atti e Decreti del Concilio Diocesano di Pistoja dell' Anno 1786. In Pistoja per Atto Bracali Stampatore Vescovile. Con approvazione. Cum prohibitione ejusdem libri et aliorum quorumcumque in ejus desensionem tam sorsan editorum quam in posterum edendorum. Romae 1794. Ex Typographia Rev. Camerae Apostolicae. quart. 44 Seiten).
- 5. November 1794. "Den 2. dieses, Nachts ist der Herr Cardinal Bernis mit Tod abgegangen."
- 8. November 1794. "Die französischen Prinzen geben sich große Bewegung, wie ich höre, damit der hiesige Hof den Monsieur als Regenten erkenne, der Cardinal Maury leitet dieses Gesuch, und soll als bevollmächtigter Minister vom Monsieur als Regenten ersnannt werden, welches eine Ursache mehr ist, warum das Gessuch schor sind merlich bei Sr. pähstlichen Heiligkeit wird Gehör finden."
- 10. Jänner 1795. "Die Beschreibung, so der Herr Nunzius Pacca von der französischen Armee machet, vergrößert die Verwundes rung über ihre so schnellen Vortheile. Er hat mehrere Tausende ihrer Gefangenen gesehen, welche ein von allen Altern zusammenges

rafftes Bolk und fast unbekleibet ist, also baß die Gegenwart unserer schönen Truppen\*) allein hinreichen sollte, sie in die Flucht zu jagen."

17. Jänner 1795. Bebenken über die Ernennung des Grafen Trautmanusborf zum Bischof von Königgrät. "An dem, was der Herr Graf von Trautmannsborf über seine orthodoxen Gesinnungen, Berehrung und schuldigen Unterwürfigkeit gegen die Rirche und bessen sichtbares Oberhauptes mir schreibet, zweifle ich nicht, und eben so wenig, daß er an dem Buche, welches wegen den innenthaltenden Sätzen nach reifer Untersuchung condemniret worden, keinen anderen Antheil habe, als daß er die Kosten davon getragen und dieses seinen Namen führe: Allein da dieses durch den Druck öffentlich bekannt worden, feine Unterziehung der Beurtheilung des heil. Stuhles aber ein Privat-Schreiben enthält, so ist vorzusehen, daß so groß ale die Begierbe Gr. pabstl. Heiligkeit sepe, Se. Majestat bem Raiser in allen Gelegenheiten Ihre Verehrung am Tage zu legen, Höchstselber in einer Sache, welche Sie wider die wesentlichsten Pflichten Ihres Obersten Hirtenamtes zu laufen, überzeugt sind, nicht willfahren werben."

"Daß der Herr Bischof Bertieri, welcher auf das Bisthum Como ernannt worden, einige theologische Schriften herausgegeben, war genug, daß der Pabst unumgänglich nöthig befunden, daß ihre Untersuchung seiner Bestätigung vorausgehe. So da er nach Pavia sollte übertragen werden, mußte er bevor sich rechtsertigen über die Anklage, daß einige irrige Sätze in seinem Seminarium gelehrt werden. Das eine und das andere fanden weiland Se. Majestät Raiser Joseph II. in seiner Ordnung und billig, und was sich mit seinem ausersehenen Nachfolger dem Augustiner Ciani zugetragen, wird Ew. Exellenz noch gegenwärtig seyn, welche aus allen diesem ersehen werden, wie hätelig diese Angelegenheit sehe."

"Ew. Excellenz leisten mir Gerechtigkeit, wenn Sie überzeugt sind, daß mir höchst angelegen sehe die Unterhaltung des guten obswaltenden Einverständnißes. zwischen unserem und dem hiesigen Hose. Das Gute der Religion und des Staats fordern es in aller Betrachstung, und ich wünsche aufrichtig, dem Hrn. Grafen von Trautmannss

<sup>\*)</sup> Schöne Truppen find eben oft nichts anders als "schöne Truppen." Brunner. Die theol. Dienerschaft zc. 18

borf, welchen persönlich kenne, dienen zu können, allein dieses untersliegt großen Beschwernissen, und erfordert Bedenkung, wie diese etwa könnten gehoben werden. Ich werde meine Meinung hierüber nächsstens Ew. Exellenz zu eröffnen mir die Ehre geben. Sollte mir inzwischen das k. k. Ernennungsschreiben überkommen, so werde dieses zurückhalten, weil die Ueberreichung dessen, wie Ew. Excellenz Erlaucht von sich einsehen werden, dem Pabste sehr empfindlich fallen müßte und die vielleicht mögliche Beilegung viel erschweren würde. Sollte jedoch Dieselbe nothwendig finden diese Ueberreichung, so werde ich sie befolgen."

28. Jänner 1795. "Vor 2 Tägen habe in Befolgung bes höchsten Auftrages, welcher mir durch den Herrn Fürsten Reichs- Vicekanzler überkommen, bei Sr. päbstlichen Heiligkeit angesucht um das Breve Eligibilitatis auf das Bisthum Bamberg für den Doms dechant Freiherrn von Dalberg im Fall, daß der dermalige würsdigste Bischof und Fürst mit Tod abgehen sollte, wie seine schwere Krankheit leider besorgen macht. Se. päbstl. Heiligkeit haben dieses ohne dem mindesten Anstand sogleich bewilliget — und sein anderes erstes Gesuch werde geheim halten, wie die Umstände es erheischen."

"Ich wünsche, daß die Anliegenheit der Bestätigung des Hrn. Grafen von Trautmannsdorf einen eben so vergnüglichen Ausgang habe, allein diese hat sehr große Schwierigkeiten. Die Einleitung hievon erfordert viel Nachdenken, ich beschäftige mich damit, allein dieses will Zeit haben, und es übereisen, wäre eben so viel, als zu größerer Weitzläuftigkeit Anlaß geben, und wenigstens diese Angelegenheit sehr ersschweren."

7. Hornung 1795. "Da das Gesuch des Pabstes an Se. des Raisers Majestät, den Herrn Grafen von Trautmannsdorf nicht auf ein Bisthum zu ernennen, weil Höchstelber ihn wegen dem im Druck herausgegebenen und kondemnirten Buch nicht werde bestätigen können, sich gründet auf eine der wesentlichsten Pflichten seines Hirtenamtes, auf die Reine der Lehre zu wachen, besonders jener, welcher das Unterpfand des Glaubens anzuvertrauen kömmt, so ist es schwer, wie Ew. Excellenz von sich erlaucht einsehen werden, wenn selber nicht die herleuchtendsten Beweise seiner orthodoxen Gesinnung gibt. In dieser Absicht rathe demselben ein, mir einen andern Brief in sateinischer

Sprache zu schreiben, und berühre das, was dieser meines Erachtens enthalten soll. Auf derlei Art abgefaßt, würde denselben Sr. Heiligsteit vorlegen und mündlich begleiten mit dem, was immer zur Beislegung dieser in aller Betrachtung häkligen Angelegenheit beitragen kann, und sodann Ew. Excellenz und den Herrn Grafen von dem, was Se. Heiligkeit etwa zur Beruhigung ihres Gewissens weiters erforderlich finden werden, unterrichten."

"Die letzten Nachrichten aus Holland erregen viele Bestürzung hier und die gebieterische Sprache, welche der französische Minister zu Genua führt, und die niederträchtige Nachgibigkeit des Senats vergrößert die Furcht, in welcher man stehet für das Frühjahr."

18. Hornung 1795. "Ich habe die Ehre, zu erhalten Ew. Excellenz schätzbares Schreiben sammt beigeschlossenem unterzeichneten Allerhöchsten Ernennungsschreiben und Abschrift für den Herrn Grafen von Trautmannsdorf auf das Bisthum Königgrätz."\*)

"Da Se. bes Kaifers Majeftät begnehmigen, daß die Ueberreichung hievon könne verschoben werden, ist Allerhöchst Ihrer tiesen Einsicht und Ansehen angemessen. Der in allen Gelegenheiten bezeigte standhafte Eifer Sr. päbstl. Heiligkeit in Erfüllung eines der
wesentlichsten Pflichten ihres hohen Hirtenamtes auf die Schtheit der
Lehre zu wachen, besonders jener, welcher das Unterpsand des Glausbens anzuvertrauen kommt und der Umstand, daß der Herr Graf
von Trantmannsdorf ein Buch im Druck herausgegeben, welches von
dem heil. Stuhl verdammt worden, hat mich bewogen, besagten Herrn
Grafen zu ersuchen, mir einen andern Brief in lateinischer Sprache
nach meiner Angabe zu schreiben, damit ich diesen Sr. pähstl. Heiligkeit
vorzeigen könne. So lange Höchstelber von der Reine seiner Gesinnungen in Glaubenssachen nicht überzeugt sind, ist sich nicht zu
erwarten, daß Sie selben bestätigen werden. Jenes erfordert herleuchtende Beweise und Zeit. An meinem Eiser, Sr. Majestät Aller-

<sup>\*)</sup> Wir haben obige Berhandlung als ein weiteres Beispiel gebracht, welches zeigt, wie man bei Bischossernennungen vorzugehen pflegte. Wenn die Kirche in Oesterreich zu teinem Aufblühen gelangen konnte — so hat man kein Recht, darüber sich zu verwundern. Die Interessen der Kirche standen weit im Hintergrund, persönliche Zuneigungen, Recommandationen u. s. w. sehr im Bordergrund.

höchste Willensmeinung zu erfüllen und Verlangen, dem Herrn Grafen zu dienen, wird es nicht ermangeln. Allein der gute Erfolg hängt hauptsächlich ab von dem Herrn Grafen."

Masten, welche Unruhe stifteten, wurden eingezogen, und dann mit dem Rufe: Viva il Papa mit Gewalt befreit. "Inzwischen ist allezeit übel, daß das Bolt sich gewöhne, sich zusammen zu rotten, die Gefangenen mit Gewalt zu erledigen und erweiset die Nothweudigsteit der Misitärdisciplin, daher zu wünschen wäre, daß Se. Majestät der Kaiser bald einen Generalen nach dem Gesuche des Pahstes ansherschicke. Heute Früh ist mit Tod abgegangen der Herr Cardinal Campanelli. Se. pähstl. Heiligkeit sind hierüber sehr betroffen. Ich verliere an ihm einen guten Freund, und ist dieses auch ein Verlust für den Dienst Sr. Majestät."

# **79**.

Wucherer und ihre Finten. Herzan wird die häcklige Angelegenheit mit Trautmannsdorf bald beilegen, und was er gethan, um dieselbe glücklich zu Ende zu führen.

4. März 1795. Eine Gährung im Volke. "Da die Baarschaft ber Münze immer mehr abnimmt, also für die Scheibemunze schon 6 und 7 Prozent bezahlt werden, zu welchem die Wucherer viel beitragen, so sind einige ihrer lettens in Verhaft gezogen und vorgestern gegen eine Gelbstrafe von 600 Studi freigelassen Ihre Weiber verfügten sich zu dem Herrn Herzog Braschi, um durch sein Fürwort bei Sr. pabstl. Heiligkeit den Nachlaß der Strafe zu erhalten. Damit dieser sich von ihren Bitten leichter bewegen laffe, haben fie sich von viclen anderen gegen Bezahlung von zweien unserer Groschen dahin begleiten lassen, welches andere zugezogen, und der Borwit, mas dieses bedeute, vermehrte den Zulauf des Volkes, welches aber bald durch die Patronille zerstreut worden. Die Frau Herzogin erschrak barüber so sehr, daß ihr übel geworden. Die Sache ist in sich unbedeutend, allein das Bolk gewöhnt sich zur Busammenrottung um mit Ungestüm seine Gesuche zu machen, es ergibt sich hier noch ber Umstand, daß Einer jener in die Strafe verfallenen Wucherer an verschiedenen Orten habe anschlagen laffen: daß erwähnter Herr Herzog diesen Frühmorgen jenen, die sich vor

seinem Pallaste einfinden, einen Römischen Groschen werde austheilen lassen. Welche seine Absicht gewesen und welche Folge dieses haben konnte, ist auffallend. Die Nothwendigkeit, daß das Militär auf einen bessern Fuß gesetzt werde, ist dringend, und aus dieser Ursache habe so sehr gewunschen, daß Se. Majestät einen General anher gesichickt hätten, denn meines Ermessens auch unserm Hofe sehr daran gelegen sehn muß an der Erhaltung der inneren Ruhe in dem Kirchenstaate."

18. März 1795. "Ich habe die Ehre, Ew. Excellenz schätzbares Schreiben unter dem 2. sammt Nebenlage eines Oftensiblen und anderen von dem Herrn Grafen Trautmannsdorf zu erhalten. Ew. Excellenz belieben gesichert zu sehn, daß in pflichtmäßiger Erstüllung Sr. Majestät unsers allergnädigsten Herrn Befehl Dero anssehnlichen Schutz und Selbsteigenen Verlangen, gesagten Herrn Grafen zu dienen ich mich eifrigst dahin verwenden werde, um diese häkliche Angelegenheit bald möglichst beizulegen. Ew. Excellenz werden einssehen, daß es zu thun ist um die Veruhigung des Gewissens über eine der wesentlichsten Amtspflichten — dieses nicht geschehen kann durch Zudringen, und daß man Zeit gewinnt, wenn man dieses nicht übereilet."

25. März 1795. "Ich habe die Ehre gehabt, Sr. pabstl. Beiligkeit das k. k. Ernennungeschreiben auf das Bisthum Koniggrät für den Grafen von Trautmannsdorf zu überreichen, und untereinstens dessen in lateinischer Sprache an mich gestelltes sammt Ordinariats. schein zur höchsten Ginsicht vorzulegen, welches begleitet mit allem dem, mas mir bauchtete, beitragen zu können, Hochstelben von beffen echten Glaubenslehre, schuldigen Unterwerfung, und daß er keine Schuld an dem censurirten Buche habe, zu überführen. Ge. pabstl. Heiligkeit haben mir gesagt, Sie würden diese Erklärung untersuchen laffen, und daß ich von mir einsehen würde, daß, da das censurirte Buch, welches seinen Namen führt, durch Druck öffentlich bekannt worden, ingleichen auch: daß er keinen Theil baran habe, und bas hierin anstößig Befundene verwerfe, fundbar werden mußte. Diesem habe ich, wie Em. Excellenz wird erinnerlich fenn, vorgesehen und bemerket, daß dieses allezeit beobachtet worden, und gang frische Beispiele hievon sind. Das Berlangen Gr. pabstl. Heiligkeit, Gr. des

Raifers Majestät in allem bem, was Sie vermögen, zu willfahren, und die Art, mit welcher Sie sich über die Person gesagten Herrn Grasens ausgedrücket, gibt Hoffnung, daß Sie den Wunsch zugestehen werden. Das rühmlichste Zeugniß über das geistliche Aufführen, Eifer und Unterwürfigkeit gegen die Kirche und dessen sichtbaren Oberhauptes, welches der Herr Cardinal Batthyany in seinem Schreisben an mich, dem Herrn Grasen gegeben und ich Sr. Heiligkeit mitgetheilet, wird auch zur Beilegung dieser Anliegenheit beitragen. Die Untersuchung fordert Zeit, die Unterhandlung fängt jetzt erst an. Inzwischen kann der Herr Graf von Trautmannsdorf versichert sehn, daß, was nur immer zu ihrer Beschleunigung von mir abhangen kann, mit Bergnügen beitragen werde."

1. April 1795. "Ich habe die Zufriedenheit, zu berichten, daß die hakliche Bestätigung-Anliegenheit des Herrn Grafen von Trautmanusborf, welchen dieselbe so nachdrücklich zu unterstützen beliebet haben, beigeleget sen. Dermalen bleibt nur übrig, daß, wie es in derlei Anliegenheiten allezeit beobachtet wird, er Gr. pabstl. Beiligkeit selbst zuschreibe und Höchstelben unmittelbar die nämlichen Erklärungen, die er durch mich, gebe. Soust ist es üblich, daß der Aufsat von derlei Schreiben zur vorläufigen Ginsicht anher eingeschickt werbe, welcher nach genauer Untersuchung mit den bemerkten erforderlichen Abanderungen zurückgeschickt, und sobann an Gr. pabstl. Heiligkeit Unterzeichneten eingeschickt wird. Da bieses aber viele Zeit fordert, so haben Se. pabstl. Heiligkeit auf mein Beibringen um die Sache zu beschleunigen, genehmiget, daß ich einen Auffat von diesem Schreiben abfasse, und Ihnen zur Ginsicht vorlege, welchen Höchstfelber gutgeheißen und heute dem Berrn Grafen übersende, damit er dieses zweimal abschreiben lasse und Unterzeichneter eines mir zur Ueberreichung zuschicke, das andere bem Herrn Nunzius übergebe, welcher den Befehl erhaltet, nach deffen Empfang unverweilt ben Informationsprozeß, in welchem dieses Schreiben einzuschalten kommt, abzufassen und anher zu schicken. Daher von dem Herrn Grafen allein dermalen abhängt, die Endung biefer unangenehmen Unliegenheit und seine baldige Bestätigung zu erhalten."

#### 80.

Was die Fischer in Porto formo wollen. Graf Lehrbach wird befördert. Warum sich Herzan darüber freuet. Der Sohn des Königs von Frankreich. Cagliostro gestorben. Graf Arco bittet um ein Breve zur Wählbarkeit für Sekau. Herzan wird seinem Jugendfreunde dienen. Die Fürstin von Lichtenstein bittet um Lossprechung vom Kirchenbann für ihren Sohn. Eine folgenreiche Geschichte mit dem Koch des Ministers, sammt Beweis was ein Koch 1796 noch für eine wichtige Person war.

- 15. April 1795. "Gestern ist die Nachricht hier eingetroffen, daß zu Porto Fermo 200 Fischer sich zu dem Governatore verfügt und verlangt haben, in den Rath aufgenommen zu werden, welches aus Mangel widerstehen zu können, ihnen bewilliget hat. Sie erklärzten, daß sie die Verordnungen, die Religion ausgenommen, künftigshin selbst machen wollen: gleich den Preis des Brotes herabgesetzt, die Gewölde der Kausseute (Pizzicaroli) welche Käß, Butter, gesalzenes Fleisch z.c. zc. verkausen, untersucht, die Preise herabgesetzt, und die Aussuhr des türkischen Waitzens verboten. Der Governatore in seinem Berichte bemerkt, daß ihre Sprache und Betragen anzeigen, daß Einer unter der Hand sie leite. Dermalen ist man bedacht, diesem fühnen Unternehmen, welches gefährliche Folgen haben kann, Einhalt zu thun."
- 20. Mai 1795. "Aus Ew. Excellenz schätzbarstem Schreiben unter den 4. laufenden Monats ersehe, daß Sr. Majestät der Kaiser allergnädigst gefällig war, den bisherigen bevollmächtigten Minister vom Churpfälzischen Hofe Herrn Grafen von Lehrbach, zum Generals direktor der geheimen Hofs und Staatskanzlei zu ernennen. Die bekannten erhabenen Eigenschaften, und die Dankbarkeit für die Freundschaft, mit welcher selber mir in einigen Borfallenheiten willsfahrt, macht, daß ich den lebhastesten Antheil daran nehme. \*)
- 7. Juli 1795. "Einige Briefe hatten schon gegeben, daß der unglückliche Sohn Wahland Königs von Frankreich sehe mit Gift versgeben worden, und daß der Leibarzt das gleiche Schicksal gehabt habe, damit diese gräuliche Missethat nicht könne entdecket werden,

<sup>\*)</sup> Wir werden später den Herrn von Lehrbach als befohlenen Kundschafter über Pius VI. in Däunchen — in seinem Reserate an Joseph II. tennen lernen, deshalb haben wir obige Gratulation gebracht. Lehrbach und Herzan waren Gesinnungsgenossen, und Lehrbach hat offenbar dem Cardinal Herzan zu München 1782 seine Bemerkungen über den Ausenthalt Pius VI. daselbst mitgetheilt.

die Bestätigungen dieser betrübten Nachricht befräftigen diesen Argwohn. Welches die Betrübniß seh der sich hier befindenden Französischen Prinzessinen, werden Ew. Exc. an sich erwägen."

- 2. September 1795. "Der unter dem Namen Cagliostro bekannte Balsamo ist in dem Kerker von einem Schlage gerührt gestorben. Er hatte verschiedene Rollen in dem Kerker gespielt. Einige Zeit stellte er sich närrisch, eine andere von der lebhaftesten Reue über seine Missethat durchdrungen, eine andere verzweifelt, endlich gleichs gültig über sein Schicksal. Sein Ende war wie sein Leben. Er starb unter den erschröcklichsten Gotteslästerungen."
- 19. September 1795. Graf v. Arco bittet um ein Breve Eligibilitatis für Sekau. "Die Pflicht und personliche Freundschaft von meiner ersten Jugend mit diesem Prälaten machen, daß ich wünsche ihm dienen zu können."
- 23. Jänner 1796. "Die verwitwete Frau Fürstin von Lichtensstein hat mich durch den Herrn Grafen von Harrach ersuchen lassen, bei dem heil. Bater um die Lossprechung des Kirchenbannes und Irregularität, in welcher ihr Herr Sohn, der Domherr\*) weil er bei dem unglücklichen Zweikampse zwischen ihrem Sohn Fürst Karl und Freiherrn von Weichs anwesend gewesen, etwa verfallen sehn könnte, zu bewirken. Se. pähstl. Heiligkeit, beweget von dem Schmerzen, von welchem durchdrungen ist die Frau Fürstin, welche die Ehre hat von Höchstselben persönlich gekannt und wegen ihrer Tugend und auferbaulichen Frömmigkeit geschätzet zu sehn, haben diese bewilliget.\*\*)

<sup>\*)</sup> Dieser war, wie aus dem Rescript hervorgeht, nicht Priester, sonbern nur Subdiakon.

<sup>\*\*)</sup> Der gefallene Fürst Carl Lichtenstein war früher Liebling und Reisegefährte Leopold II. als Großherzogs von Toskana. Er siel, 30 Jahre alt, im Jahre
1795, als Direktor der kaiserlichen Kabinetskanzlei in einem Zweikampse, wegen
der Baronin Fanny Arenstein mit einem Canonicus, Baron Weichs; der Bruder des obigen Fürsten Carl war auch Canonicus und besand sich bei diesem
Duell als Sekundant. Die kirchlichen Zustände im deutschen Reich waren eben
schon dis zur Unhaltbarkeit derselben gediehen. An junge Derren mit 4 Jahren
Lebensalter verlieh man Domherrnpräbenden. Wir selber haben noch ein solches
Diplom gesehen. (S. Brunner: Woher? wohin? Geschichten, Gedanken, Bilder
und Leute aus meinem Leben. Zweite Auslage. 3. Bd. (Neue Folge. I. Bd.)
S. 253—254. Regensburg. Manz 1866.

13. Februar 1796. "Den 8. diefes, als das Pferderennen bald angehen sollte, wollte mein Roch den Rurs (Corso) quere übergehen, um nach Hause zu kehren. Gin Soldat stieß ihn mit vieler Gewalt zurück, jener darüber beleidigt sagte, daß dieses eine Sch. Art ware zu verfahren, er stehe in einem Dienste welcher erfordere schleunige Zurückfehr, daher acht haben solle mas er thut. Der Soldat erwiederte hierauf: Er möge auch in jenem des Teufels sehn, und da in diesem Augenblicke ein Offizier vorüber ging, fragte er ob er den Roch, weil er grob geantwortet, in Verhaft nehmen darf. Der Offizier hieß es gut, und er wurde sogleich auf die Wache in Piazza di Pietra geführt. Sobald mir dieses überbracht wurde, schickte ich einen meiner Setretare zu dem Herrn Cardinalstaatssetretar, um ihn hievon zu verständigen und meinen Roch zu reklamiren, mit dem Beisate, daß meine Ministerialbeschwerde wider diese Berletung des Bölkerrechts einlegen werde. Der Berr Cardinal sagte, er habe keinen Minutanten noch Sekretar bei sich, baher der meinige ihm seine Dienste anbot. Se. Em. nahmen dieses an, und trug ihm auf, sich zu dem Monsignor Governatore zu verfügen, um selben von bem vorgefallenen zu unterrichten. antwortete: daß ihm wissend sepe, daß der Roch eine Impertinenz auf dem Rurs begangen habe, und würde morgen dieses untersuchen. Mein Sekretar machte ihm einsehen, daß ich hiermit nicht zufrieden sehn würde, worauf besagter Pralat ihm anrieth, sich bei dem Obersten ober einem anderen Offizier zu verwenden, damit der Bericht bald einlaufe, nach welchem (wenn bie Impertinenz nicht groß wäre) ber Roch würde gleich freigelassen werden. Ich trug meinem Sekretär auf, die Antwort des Governatore dem Herrn Cardinalstaatssekretar zu übertragen, und von neuem meinen Roch zu reklamiren, als von dem Minister, mit welchem jene der fremden Sofe allein zu unterhandeln haben. Er ließ mir antworten: der Governatore wäre privativer Richter bes Curs (Corfo), baber er nicht könnte in dieser Sache ein= gehen, werde aber selben sprechen laffen."

"Um Mitternacht wurde mein Koch freigelassen; den Tag darauf legte ich meine Beschwerde schriftlich ein, wovon, wie auch von der Antwort des Herrn Cardinalstaatssekretärs und meiner Rückantwort die Abschrift Ew. Exc. einzusenden die Ehre habe."

- "Ich gewärtige nun eine angemessene Genugthuung, wovon unverweilt Ew. Exc. unterrichten werbe. Das gebrechliche hohe Alter des Herrn Cardinalstaatssekretärs und der unthätige Charakter des Governatore sind, was dieses Benehmen einigermassen entschuldigen können."\*)
- 17. Februar 1796. "Nachdem ich Ew. Exc. berichtet die Gefangennehmung meines Rochs und hiegegen eingelegte Beschwerde vernehme ich, daß, bevor seiner Entlassung ein Notar mit zwei Zeugen ihm ein Billet von der Staatssekretarie vorgelesen, in welchem seine Freilassung anbefohlen wurde, unter der Berbindlichkeit auf allemalige Vorforderung bei dem Governo zu erscheinen. Wider dieses habe neue Beschwerbe eingeleget, Genugthuung anverlangt, und biefes sodann mündlich wiederholt. Der herr Cardinalstaatssefretar fagte mir, daß er mein lettes Billet gleich bem vorhergehenden Gr. pabstl. Heiligkeit zur Ginsicht vorlegen werde, daß er sich mit diesem Gegen= stande beschäftige, seine Antwort aber verspäte wegen den vielen Rirchenfunktionen, welche in den ersten Tägen der Fasten gehalten werben. In meinem Billete unter bem 11. dieses führte ich bas Beispiel der dem Spanischen Minister gegebenen Genugthuung an. Der Fall in Wesenheit war der nehmliche. Ein in dem Dienste des Herrn Ritter von Azara Stehender, welcher Waaren, die der spanische Rurier gebracht, getragen, ift von den Finanzbedienten in Berhaft nicht gleich freigelassen worden. gezogen, Gesagter Herr und Minister legte seine Beschwerbe ein, und verlangte Genugthuung. Der Prälat Schatzmeister, dermalige Cardinal Ruffo, mußte auf Befehl Sr. pabstl. Heiligkeit besagten Minister eine schriftliche erfurchtsvolle Entschuldigung gegen den königl. Spanischen Hof hierüber machen, maßen gedachter Minister nicht glaubte mit der Verhaftnehmung des Ich führe dieses allein zur Finanzbedieuten sich begnügen zu sollen. Aufklärung meines in Abschrift eingeschickten Billets ein."
- "Den 14. dieses ist der Mons. Governatore zu mir gekommen, und nachdem er seine chrfurchtsvollste Verehrung und Unterwürfigkeit

<sup>\*)</sup> Diese "Berletzung des Bölkerrechtes" sammt drei langmächtigen Aktenstücken bildet eine eigene Depesche in einer Zeit, in welcher die donnernden Wogen der französischen Revolution schon das Wegschwemmen des
ganzen diplomatischen Corps ankundeten.

gegen unseren Hof ausgebrücket, hat er mir vorgezeigt bas Cbikt für den Kurs während dem Fasching, nach welchem die alldort in Verhaft Gezogenen ohne Befehl ber Staats-Congregation nicht können entlassen werden, weßwegen sagte er, ba die fremden Minister in diesem nicht ausgenommen worden, Er die Freilassung meines Roches auf sich zu nehmen nicht vermöget habe. Ich habe hierauf geant= wortet, daß die Gesetze eines Landesfürsten, in so allgemeinen Ausdrücken sie immer abgefaßt sehn mögen, niemale sich erstrecken können auf jene, welche von seiner Gerichtsbarkeit ganz unabhängig sind, wie nach dem Bölkerrechte es die öffentlichen Minister sind. Er widersetzte mir, daß, sobald er den Befehl von dem Herrn Cardinalstaatssekretar erhalten, Er in Gemäßheit seiner Borschrift ben Roch sogleich freis gelassen habe, und wiederholte mir vielmal seine tiefste Ergebenheit für unsern Sof. Ich versicherte dem Pralaten, daß ich diese seine ehrfurchtsvollen widerholten Versicherungen allergehorsamst Sr. Majestät berichten werbe. Nach dem was mir ein vertrauter Freund fagt, werde ich wahrscheinlich heute die Antwort auf mein Billet erhalten."

"Daß es Fälle gibt, in welchen die im Dienste eines öffentlichen Ministers Stehenden können in Berhaft genommen werden, ist kein Zweifel. Allein diese, besonders auf Berlangen des Ministers, müssen ausgefolget werden, und ihm allein stehet zu über ihr Berbrechen zu urtheilen, welchem besonders entgegenlauft die meinem Koche auferslegte Pflicht auf allemalige Vorforderung bei dem Governo sich zu stellen. Die Aufrechthaltung dieser kostbaren und für den Dienst so wesentlichen Freiheit, welche von dem Völkerrechte den öffentlichen Ministern zuerkannt wird, ist, warum ich so eifrig mich darum verswende, nicht aber, daß die Verbrechen meiner Dienstleute unbestrafet bleiben. Ich bin hierinen unerbittlich, das Ansehen Sr. des Kaisers Majestät meines allergnädigsten Herrn und die Gerechts und Villigskeit erfordern es. Wovon nach gehaltener Genugthnung in dieser Gelegenheit ein Beispiel geben werde."

Auch eine zweite Depesche ist ausschließlich "der Verletzung des Völkerrechts" gewidmet. Die Aussagen des Kochs vor dem Governatore liegen bei. Er sagt, als er über den Korso gehen wollte, begab sich die (oben angeführte) Geschichte. Einer vom Regimento rosso drohte dem Koch, ihn verhaften zu lassen, "ed io gli soggiunsi

che farebbe mettere in arresto qualche ladro o qualche birbo; ma che io era il Cuoco del Sig. Cardinale d'Herzan, e che aveva premura di andare in Cucina dovendo lavorare per il Pranzo del giorno sequente. Il Soldato replico di non conoscere veruno se anche fosse il Cuoco del Diavolo" et cet. Außerdem liegen noch zwei Aftenstücke über diesen Gegenstand der obigen Correspondenz bei.

20. Hornung 1796. "Wieder ein Bericht über den Koch mit einem Aktenstücke vom Cardinalstaatssekretär, welcher in nicht weniger als 56 Seiten, die Koch-Angelegenheit dem österreichischen Minister auseinandersett, um ihm eine eklatante diplomatische Genugsthuung zu verschaffen. Der Bericht ist in aller Form ausgesertigt: Dalle Stanze del Vaticano 12 Febraro 1796."

Die Exposition vom 20. Hornung sautet:

"Die Antwort des Herrn Cardinalstaatssekretar auf meine eingelegte Beschwerde, welche Ew. Exc. in Abschrift beizulegen die Ehre habe, ist eine Vertheidigungsschrift, welche, wie ich vernehme, der Fiscalprocurator M. Barberi abgefaßt. Die verehrungsvollen Ausdrücke gegen Sr. des Kaisers Majestät und verbindlich gegen mich, sind von dem Herrn Cardinalstaatssekretär. Gesagter Barberi ist ein geschickter, seiner, und in dem bürgerlichen und peinlichen Rechte gesehrter Mann. Wie stark er aber in dem Völkerrechte sehe, zeiget der Grundsatz: daß einem öffentlichen Minister die Aussfolgung eines seines Gesolges eines Verbrechens wegen angehaltenen, könne versaget werden, weil dieser ein Mittel sinden könne, sich zu flüchten, durch derlei bisher nicht gekannte Vorsorge würden die Minister des vorzüglichsten und für den Dienst ihres Herrn kostsbarsten Vorrechtes der Unabhängigkeit beraubet."

"Der Berlauf der Sache und die Mäßigkeit des Militärs, welche in der Antwort des Herrn Cardinalstaatssekretärs erhoben wers den, stimmen nicht überein mit der Aussage meines Koches, welche er eidlich zu betheuern bereitwillig ist, und Zeugen zu haben sagt. Befindet sich sein Verbrechen größer (dann er den Lügen ergeben ist), dann verdient er eine schwerere Strafe, nicht aber von Seite des Governo, von dessen Gerichtsbarkeit er nicht abhängt, sondern von

mir als kais. königl. Minister, welcher nach dem Bölkerrechte allein sein Richter bin."

"Da ich mir nicht vorbilden konnte, daß der Herr Cardinalsstaatssekretär, welcher die Innerlichen und Aeußerlichen Angelegens heiten zu besorgen hat, ohne einen Minutanten aus der Staatssekretarie sich finden würde, so konnte ich auch nicht dem meinigen auftragen in diesem Falle zu dem Mons. Governatore sich zu versfügen, um die Entlassung meines Koches anzuverlangen. Meine Berichtschreiben klären diesen Verstoß des Barberi auf. Uebrigens an dem Oringen auf dessen Freilassung hat mein eigener Dienstkeinen Antheil gehabt, dann mein zweiter Koch zu einer Tafel von 12 Personen, die bei mir gespeiset, hinreichend ist."

"Daß der Herr Cardinalstaatssekretär und der Mons. Governatore (welcher sich allezeit als ein ergebener, ehrsurchtsvollster Unterthan von Gr. Majestät bezeiget) nicht habe an der Allerhöchstselben schuldigsten Berehrung mangeln wollen, und welches die mahre Urfache gewesen des meines Erachtens wider das Bölkerrecht laufenden Betragens habe ich schon Ew. Exc. zu bemerken die Chre gehabt, dieselben werben baher beurtheilen, ob das Ansehen Gr. f. k. Majestät erfor= dere auf einer Genugthuung zu bestehen, ober ob nicht mehr Allerhöchst Ihrer Großmuth angemessen sebe in den gegenwärtigen Zeitumständen ein neues Beispiel hievon in dieser Gelegenheit zu geben. Was aber meines unmaßgeblichen Ermeffens für ben allerhöchsten Dienste mir wesentlich scheinet, ist: daß auf einer nachdrucksamen Art zu erkennen gegeben würde; daß Se. des Raisers Majestät sich versehen, daß Allerhöchst Ihrem zeitweiligen Minister die gebührenden Vorzüge und Gerechtsame, und bekanntlich bie Unabhängigkeit ihrer Person und Gefolges werden unverlett erhalten werden." \*)

<sup>\*)</sup> Nachdem die Römer bekanntlich eine besondere Vorliebe für Humor und Komit haben, läßt es sich denken, wie der diplomatische Ernst der Gesinnung, mit welchem die Angelegenheit dieses verlogenen Kochs von Seite des Herrn Winisters behandelt wurde, denselbigen Römern Veranlassung gab: sich in heitern Gesprächen darüber zu ergötzen.

### 81.

Geschichte mit einer dem Pabst übergebenen Bittschrift. Berhandlungen wegen eines Hausknechtes. Die Stimme eines einsichtsvollen Mannes 1796 über den General Bonaparte. Nochmal ber Koch.

24. Februar 1796. "Bei Gelegenheit ba Se. pabstl. Beiligteit spazieren fahren, pflegen Höchstselben viele Bittschriften überreicht zu werben, welche sie sich sodann, da sie vor der Stadt sind, vorlesen lassen. Unter diesen befand sich vor einigen Tägen ein versiegelter Brief. Der Pralat welcher diesen Auftrag hat, bemerkte dieses Sr. pabstl. Heiligkeit, und las ihn auf Ihren Befehl. Dieser enthielt die Anzeige einer Verschwörung, des Corporals und anderer in dem Quatiere alla Trinita de' Monti, wenn ich nicht irre wider das Leben des Pabstes. Höchstselbe muthete dieses zu der Abneigung eines Soldaten gegen den Corporal, und wollte, daß dieses verschwiegen bleibe. Den 22. dieses, an welchem ber Jahrestag der Krönung Gr. pabstl. Heiligkeit gefeiert wird, haben sie sich nach gehaltener Rapelle in die Peterskirche verfügt, um alldort zu beten, und sodann spazieren zu fahren. Ein Barbier Namens Matteo, vormals Kammerdiener bei Falconieri, Bruder der Herzogin Braschi, fiel Höchstselben zu Füßen, und bate sie nicht weiter zu gehen, maßen sich 2 Meuchelmörder da befinden, welche nach Höchst Ihrem kostbaren Leben strebten. Sie wären als Abbate gekleidet, hätten große Muffe, deren einer etwas gelblich wäre, worin sie 2 Terzerole verborgen hielten, daß er gehört habe, da sie sich unter einander verabredet, daß sie bei der Grabstätte des heil. Petrus Böchstselben ermorden wollen, und die Schritte gezählt haben, wie weit als ihre Gewehre reichen können. Se. pabstl. Heiligkeit blieben etwas stille ftehen, und nach einer augenblicklichen Ueberlegung befahl Sie, daß der Barbier festgesetzt murde, verrichtete ihr Gebet, und fuhren sodann vor das Stadtthor del Popolo auftatt vor jenes angelico genannt, wie Sie es anfänglich befohlen hatte. Se. pabstl. Heiligkeit befindet sich wohl, und haben sich auf vieles Zureden zur Aber gelaffen."

"Die angegebenen zwei Abbate fand man nicht in der Kirche. Einige vermuthen, daß, da sie gesehen, daß einer mit Sr. pabstl. Heiligkeit spreche, sie sich geslüchtet haben. Andere, daß gesagter

Barbier verrückt sehn könne. Die 3 Verhöre aber, benen er unters
zogen wurde, gaben dieses nicht zu erkennen."

- 27. Februar 1796. "Der Barbier Matteo bestehet auf seiner ersten Aussage. Man hat bei ihm einen Geleitsbrief gefunden, wos durch man in Kenntniß gekommen, daß er wegen Diebstahl auf die Galeere in Kontumaz sehe verurtheilt worden. Es ist nicht ganz uns wahrscheinlich, daß er, um von der Galeere losgesprochen zu werden, und etwan eine andere Gutthat noch von dem Pabste zu erhalten, diesen Schritt gewagt habe."
- 5. März 1796. Gine lange Verhandlung wegen eines ans gehaltenen Haustnechts bes mailandischen Postamtes in Rom.
- 9. März 1796. Wieder Berhandlung wegen des obigen Hausknechts, der angehalten wurde, weil er von der neapolitanischen Grenze des Schmuggels verdächtig war. Der Cardinalstaatssekretär sendet Dalle Stanze del Vaticano 8. Marzo 1796 eine Abhandlung und Rechtfertigung jenes Anhaltens (46 Seiten) an den österr. Minister.
- 26. März 1796. "Der Fiscal hat mir auf Befehl Sr. pähstl. Heiligkeit die von Genua erhaltenen Nachrichten mitgetheilt. Diese sind von einem klugen einsichtsvollen Manne, der in seinen Urtheilen bisher niemals geirrt hat, und mich würde nicht befremden, wenn das, was er von den Gesinnungen des Bonaparte und übrigen Korsen sagt, von ihnen selbst hätte, in welchem Falle diese Nacherichten zum Dienste Sr. Majestät unsers allergnädigsten Herrn könnten wohl benützt werden.

"Genova, 19. Marzo 1796.

Continua nella nostra Città il Sig. Saliceti e ha date qualche disposizioni per procurare dei viveri all' Armata Francese che si trova sempre nella penuria. Il malcontentamento di questa fà credere, che le di Lei operazioni non saranno poi così vigorose, giacchè moltissima Gioventù presa per forza va disertando, ed i Soldati l'altro giorno in Savona all'occasione d'una revista gridarono unanimemente de l'argent, de l'argent. Il Comando di quest' Armata e stato deferito al Genle Buonaparte Corso Giovanne di 25 o 26 anni, che si è distinto in Parigi all'occasione, che fù attaccata la Con-

venzione dalle Sessioni. Si dice Giovane d'abilità ed ottimo Ingegniere, ma è Corso, ed ha tutto lo Stato Maggiore della sua Nazione, come egualmente i due Rappresentanti Chiappe e Saliceti. Da tutto questo Comando Corso io ne deduco, che se i Principi Coalizzati sapranno cavarne partito, l'Armata francese lor darà poco fastidio, come non glie lo diede due Anni sono. I Corsi hanno talento e sono avveduti, e ben comprendono, che nulla avranno a guadagnare dalla Republica Francese, si per la sua difficile organizzazione, che per i vari partiti, che sempre la dominavano. Il loro oggetto a dunque deve essere quello di procurare dei denari e dei mezzi di protezione per riconciliarsi colla loro Patria, onde poi divenire Parlamentari a Bastia. Questo almeno è il mio modo di vedere, che ben vorrei non fosse trascurato, giacchè si fonda sù delle personali osservazioni, che vo' facendo \*) etc. etc. "

#### 82.

Der Roch wird von Herzan davongejagt. Ein preußischer Curier bringt die wichtige Nachricht: es solle die Gräfin von Ritz aus Berlin in Rom gut empfangen und ihr einige Ehren erwiesen werden; der König wünsche dieses. Betrachtungen über das politische Elend. Abreise. Russisches. Das Unglück der kaiserlichen Waffen.

- 6. April 1796. Die weitläufigen Erklärungen des Cardinalstaats sekretärs und des Governatore betreffs der Rochgeschichte: daß es durchaus nicht darauf abgesehen war, die Rechte des Ministers zu verletzen, setzen den Cardinal Herzan in eine derartige Befriedigung, daß er darnach im Interesse "des allerhöchsten Dienstes" gerathen sins det, den verlogenen Koch Trojani davonzujagen.
- 9. April 1796. "Vor etwelchen Tägen ist ein außerordentslicher Kurier an den Preußischen Residenten hier angelangt. Der alleinige Gegenstand seiner Sendung war ein eigenhändiger, sehr nachdrucksamer Auftrag, sich zu bestreben, daß die Gräfin von Ritvon dem hiesigen Abel empfangen werde, mit dem Ausdrucke, daß

<sup>\*)</sup> Die verdrehte Wortfügung biefes Briefes zeigt an, daß berselbe von einem Nichtitaliener geschrieben worden.

Se. preußische Majestät die dieser Dame, welche Sie sehr distinguisten, zu erzeugenden Aufmerksamkeiten, mit besonderer Danknehmigkeit aufnehmen werden. Der preußische Resident hat sich zu dem Herrn Ritter von Azara verfüget, und ihm diesen seinen Auftrag cröffnet, und ersucht, ihm behülflich zu sehn, diesen erfüllen zu können. Der Spanische Herr Minister hat ihm geantwortet: daß, da er Mittwoch Leute empfängt, er sie zu ihm führen könne, und daß Alles was er ihm zu Ehren thun könne wäre: sie der Fürstin Santa Croce anzuempfehlen und zum Essen einzuladen. Ew. Excellenz werden sich leicht vorstellen, daß dieses der Gegenstand der Unterredungen in allen Gescllschaften ist."\*)

Rom, 7. Mai 1796. "Die nach dem Waffenstillstande zwischen Sardinien und Frankreich neuen unglücklichen Ersolge der kaiserl. Waffen machen die gefährlichsten Folgen für die Lombardei und gegen Italien besorgen. Nach den Nachrichten, die man hier hat, ist der Feind entschlossen, einen Theil seiner zahlreichen Truppen durch Toskana anher und nach Neapel marschiren zu lassen. Nach der ersten Nachricht, so ich hievon erhalte, werde in Gemäßheit meiner vorigen Weisungen, mich zu flüchten suchen. Die hier sich besindenden Misnister können mir aber zu keinem Beispiele dienen, weil sie entweder von neutralen oder in gutem Einverständniß mit den Franzosen stehenden Hösen höfen sind. Mein Mobilar, in welchem mein Vermögen allein besteht, werde ich zurücklassen müssen."

"Se. pabstl. Heiligkeit verfügen sich Montags nach Terracina, wo Sie eine Berabredung mit Sr. Majestät dem König beider Sicislien über die so lang hangenden Zwischtigkeiten haben sollen."

Fano, Mai 1796. Privatschreiben an den Minister Thugut. "Hochgeborener Reichs-Freiherr! Ich begegne einem Courier nach dem andern mit den betrübtesten Nachrichten von der österreichischen Lombardei. Der Herr Ritter Azara soll in wenig Stunden hier durchgehen, um sich zur französischen Armee zu begeben, und im Namen Sr. päbstl. Heiligkeit durch Bermittlung des Königs seines Herrn

<sup>\*)</sup> Es löste eben ein diplomatisches Bergnügen das andere ab. Die Störung des europäischen Gleichgewichtes durch die Rochgeschichte war glücklich vorüber; nun sorgte der König von Preußen durch seinen Extracourier für eine neue Unterhaltung in den diplomatischen Kreisen und — Krisen.

einen Bergleich, wenn es möglich ist, zu treffen. Selbe sagen, daß sie dem dicken Priester, denn so nennen sie den Pabsten, einen Besuch abstatten werden. Welche meine Betrübniß über die so unglücklichen Erfolge der k. k. Waffen kann sich Ew. Excellenz leicht denken."

Rom, 13. Mai. "Den 12. d. bin ich von hier abgereiset. Ich mußte wegen Unwohlsehn wieber zurücktehren. Läßt es meine Gesundheit zu, so gedenke ich ben 16. dieses nach dem Gottesbienst von hier abzugehen. Die Gefahr, in welcher der Kirchenstaat sich befindet, hat Se. pabstl. Heiligkeit veranlaßt, von Terracina verwichenen Donnerstag wieder zurückzukehren." Azara hat im Namen des spanischen Hofes Vermittlung angeboten. "Die vor Augen schwebende Gefahr hat Se. pabstl. Heiligkeit entschlossen, diesen freundschaftlichen Antrag bermalen zu benützen. Höchstselber haben ben Herrn Ritter Azara, welcher sich zu Tivoli befindet, ersuchen lassen, anher zu kommen, damit er in höchst Ihrem Namen um Vermittlung seines Hofes suche, die Verwüstung dieses Staats abzuwenden. er sich zu dem Volkspräsentanten in Italien verfügen wird, um perfönlich ober, welches wahrscheinlicher ist, schriftlich diese Unterhand= lung pflegen werbe, weiß ich nicht. Zur Berzichtung auf Avignon und Capentasso und einer ansehnlichen Summe Geldes soll ber hiesige Hof bereitwillig senn. Die allgemeine nicht zu beschreibende Bestürzung und Schrecken machen, daß das Bolt, welches sonst auch über die unbedeutenoste Auflage murret, bereitwillig ist, Alles für seine Sicherheit aufzuopfern."

"Die Raiserin von Außland hat wiederholten Malen die drinsgendste Anempfehlung gemacht und diese neuerdings wiederholet, das mit Se. pähftl. Heiligkeit den Bischof von Mohilew zum Cardinal erhebe. Er war ein Calvinist, und wie man mir supponirt, so waren die Nachrichten, so man vorhin von ihm hatte, nicht die besten, welches, und daß die Anempsehlungen großer Höse nach und nach in ein Ernensnungsrecht umarten könnten, welches nur die kath. Höse haben, machen, daß Se. pähstl. Heiligkeit Sich in großer Verlegenheit besinden."

"Hier läuft ein Courier nach dem andern durch, nur allezeit mit der Anzeige, daß die Gefahr sich immer mehr nähert. Ew. Excellenz können sich vorbilden, welche Wirkung dieses mache. Soeben ist ein Courier von Parma mit Depeschen an Azara angelangt und ein anderer vom spanischen Sachwalter in Bononien."

"Ich weiß nur so viel, daß die Depeschen betrübte Nachrichten enthalten."

Von Taglio della Mira 23. Mai 1796 ein französisches Schreiben an Thugut — berichtet weitläufig das Unglück der kais. Waffen. Von nun an berichtet Carlo Mattias de Strassoldo Uditore della Rota für Oesterreich an den Minister Thugut zu Wien.

# 83.

Herzan in Görz. Mißvergnügen in Wien, wegen seiner Abreise von Rom. Diplomatische Erklärung, wie diese Abreise sehr zweckmäßig und ersprießlich gewesen sei. Wäre entschlossen sogleich wieder nach Rom zu gehen. Behand-lung der Legaten, Brandschatzung Roms. Der Schatz von Sixtus V. in der Engelsburg.

Görz. Am 27. Mai 1796 schreibt Herzan schon von Görz auß: "Den Auftrag, die erforderlichen Anzeigen au die Hofstelle ins künftige Ew. Excellenz zur weiteren Beförderung einzusenden, oder hievon im Auszuge zu unterrichten, habe das Bergnügen, von dem Tage an, als mir die Besorgung der k. k. Geschäfte bei dem Römischen Hofe anvertraut wurden, erfüllet zu haben. Ich sehe dieses dem Dienst Sr. Majestät und meiner Verehrung gegen den Hof und Staats, minister angemessen an, auch von dem, was mir von Ienen zukömmt, zu unterrichten, und werde es künftighin genau befolgen."

"Mehrere von Wien hier eingelaufene Briefe geben, daß Se. päbstl. Heiligkeit Ihr Mißvergnügen über meine Abreise unserm Hose soll ausgedrückt haben, und daß diese von einigen einer Ueberseilung beschuldigt werde, weil der königl. englische Prinz, die zwokönigl. französischen Prinzessinen und die Minister der anderen fremsen Hose dort verblieben sind. — Was dieses Gerücht mir glaubswürdig macht, ist das Stillschweigen Ew. Excellenz (welche mich allzeit Ihrer Freundschaft und Güte beehrten) auf meine Berichte über meine Abreise und Ankunft allhier. Ew. Excellenz sind bekannt, welche meine Verhaltungsbesehle gewesen, da Rom das erste Mal eines seindlichen Einfalles bedrohet worden. Ich habe diesen nach

gehandelt, somit bin ich sicher, nicht gefehlet und eben so wenig übereilt gehandelt zu haben."

"Der königl. englische Prinz hat eine Fregatte zu Civitavecchia, kann daher in 5 Stunden sich retten. Die königl. französischen Prinzessinen haben eine sichere Freistaat in dem spanischen Pallast. Das Corps Diplomatique bestehet in dem Benezianischen Botschafter den Spanisch, Sardinisch und Toskanischen Ministern, deren Höfe in gutem Einverständniß mit den Franzosen sind. Der L. k., dem ich zu dienen die Ehre habe, ist allein mit jenen im Ariege. Der Unterschied zwischen jenen und mir ist daher auffallend. Ich glaubte meinem Diensteiser angemessen zu sehn, an den Grenzen mich aufzuhalten, wie Ew. Excellenz zu berichten die Ehre hatte, um allsogleich, wenn die Umstände es erlauben, nach Kom zurücklehren zu können."

"Dieser Zeitpunkt scheint nahe zu sehn, da von einer Stunde zur andern der von dem Herrn Ritter Azara an den Diroctoire executif abgeschickte Courier mit den Aussöhnungs Bedingungen zurück erwartet wird. Nach welcher Aussöhnung mir däucht, keiner Gefahr ausgesetzt zu sehn, daher, wie Se. Majestät es gutheißeu, allsogleich meine Rückreise antreten werde. Die Kriegsumstände und daß, wie mir ein vertrauter Freund schreibt, die Gesundheit Sr. pähstl. Heiligkeit augenscheinlich abnimmt, scheinen diese zu erfordern, und ich wünsche sie auch sehnlich in Rücksicht meiner Gesundheit und Ersparniß der Unkösten."

Görz, 8. Juli 1796. "Meine Hoffnung nach ben von Rom eingelaufenen Nachrichten, welche sich auf die Briefe des Hrn. Ritter von Azara gründete, daß dessen Unternehmungen glücklicher ausfallen werden, als ich vermuthete, ist leider verschwunden. Ew. Excellenz werden aus dem beigeschlossenem Schreiben ersehen, in welcher Höchstebetrübten Lage Se. päbstl. Heiligkeit sich befinden, und die allgemeine Bestürzung Roms, von wo die höchsten Familien sich slüchten. Die Art, mit welcher der Herr Cardinal-Legat von Bononien ist behandelt, und daß jener zu Ferrara, weil er im Neapolitanischen ist, gefänglich nach Bononien überbracht worden sehe, erweiset, was ich mir zu erwarten hätte. Daß die Franzosen einen Einfall an den hiesigen Küsten zu machen im Schilde führen, bestätigen alle Nachrichten. Dieser soll gegen Triest gerichtet sehn. Alles dieses macht den hiesigen

Aufenthalt beunruhigend, daher, wenn weitere mißvergnügliche Nachrichten einlaufen sollten, gedenke, so ungern ich selben verlasse, nach
Grat mich zu verfügen, wo die Luft und das Wasser gut sind und
auch wohlseil zu leben ist, welches meine Gesundheitsumstände und
erlittenen Verluste erfordern."

Sörz, 11. Juli 1796. Berichtet die Stipulationen des Waffensstüllstandes zwischen dem Kirchenstaat und dem General Bonaparte aus Bologna 3. Juni des 4. Jahres der französischen Republik — die ohnehin veröffentlicht sind.

Görz, 15. Juli 1796. "Diesen (ben im vorigen Briefe einsgeschickten Friedensstipulationen) habe beizufügen, daß Eine Million Studi in Gold bereits gezahlt worden. 750,000 Studi, welche allein noch von dem Schatze Sixtus V verblieben, aus der Engelsburg behoben und die anderen 250,000 theils aus den Cassen, theils von verschiedenen Particulären zusammengebracht worden sind. Eine Million wird der Hof von Madrid Sr. pähftl. Heiligkeit leihen und die übrigen 2 Millionen werden aber nicht leicht zusammengebracht werden, denn das Silber in Rom, auf welches man zählet, nicht hinreichend sehn kann."

"Der dritte Artikel, nämlich: daß auf freien Fuß gelassen werden, die in Berhaft gezogen, weil sie von den französischen Mazimen eingenommen, das Bolk aufzuwiegeln gesucht (so die Franzosen: Berschiedenheit der Meinung nennen), ist auch bereits befolgt worden." Ein Trienter, Capellan der Anima Namens Poli, ein "hitziger, mit den Franzosen in Freundschaft gewesener Mann," ist auch unter den Freigelassenen. Herzan warnet die österr. Regierung vor ihm.

# 84.

Die Bestürzung in Rom. Wie die Franzosen in Rom wirthschaften. Flucht nach Grat. Alagen an den Minister Thugut.

Görz 21. Juli 1796. "Die Bestürzung und Berwirrung, in welcher Rom den 25. Juni gewesen, war so groß, daß etwelche Personen, wie man mir schrieb, für Furcht gestorben, und manche närrisch geworden sind. Nun ist man aber viel beruhigter und schmeichelt sich: Azara wird machen, daß durch Bermittlung seines

Herrn des Königs die harten Friedensbedingungen um etwas gemildert werden. Es wächst aber die Unzufriedenheit des Bolles wegen dem Münzmangel. Die Grausamkeiten, welche zu Lugo ausgeübet worden sind, werden Ew. Exc. bekannt sehn. Eine vertraute Person schreibt mir, daß der heil. Bater von seiner letzten Ungemächlichkeit hergestellt sey. Allein er ginge so sichtbar zusammen, daß man besorget, daß dieses nicht von langer Dauer sehn wird."

Gorg, 5. September 1796. In Rom außerste Bestürzung. "Der Card. Pignatelli, Legat zu Ferrara, nach Ginlauf der Nachrichten, daß dessen Bicelegat ungeachtet des sogenannten Baffenstillstandes von Faenza gefänglich abgeholet und in das Lager zu Bonaparte abgeführet worden, hat sich nach Reapel verfügt. Die Million Studi, welche man gehoffet, daß Spanien leihen werde, weiß man nicht wie aufzutreiben, und Bonaparte bringt fehr auf Entrichtung. Caccau bezeigt sich sehr freigiebig gegen bie Armen, und theilt Patenten und Kofarden aus. Alles bieses macht, daß auch die Einsichtigen über das Schicksal Roms in Rummer sind. Die von unserm Hofe vertaufte Mesola hat Bonaparte bem Pabste als ein Allobialgut zurückgeben laffen. Diese Unterhandlung hat gemacht ein Graf Ratti von Piacenza, welcher mit den zween Abjutanten von Bonaparte zu Lyon erzogen worden, und von damals an mit ihnen in vertrauter Freund= schaft gestanden, wodurch er auch jene des Bonaparte gewonnen. Weil Ratti von dem Monf. Gnudi vorgeschlagen worden, so ist diesem die Schatmeisterstelle von der Romagna von Gr. pabstl. Heiligkeit verliehen worden."

"Ich gebe mir die Ehre Ew. Exc. hier beizulegen das Berszeichniß der Statuen und Bilder, welche die Franzosen von Rom entführten."

Das Berzeichniß von 100 prätiosen Stücken liegt bei. Aus dem Batikan dem Museo Capitolino, Pio Clementino, Quirinale dann den Kirchen S. Pietro in Montorio, S. Girolam. della Carità, S. Romualdo, Chiesa nuova, aus Perugia, Monte Luce et cet.

Sörz, 12. September 1796. "Die sehr betrübten Nachrichten welche von der Niederlage der k. k. Truppen in Italien von allen Seiten einlaufen, haben eine allgemeine Bestürzung und Schrecken erreget. Ein jeder ist beschäftigt einzupacken, und von hier sich zu entfernen. Die Bagage des Herrn Feldmarschalls Wurmser kömmt anher. Das Militär-Erziehungshaus und Bagage hat Ordre abzumarschiren und die sich hier befindenden Truppen jene: sich hiezu
bereit zu halten. In diesen Umständen glaube der Bescheidenheit
gemäß von hier, so unlieb es mir ist, nach Gratz mich zu verfügen.
Ich schmeichle mir, daß Ew. Exc. diese meine Entschließung gutheißen werden."

Grat 26. September 1796. "Die dermalige Lage Roms ift die fritischeste. Der auf den 7. l. M. festgesetzte Friedenskongreß ift verschoben worden, weil Saliceti, wie er angibt, eines wichtigen Auftrages wegen sich nach Livorno verfügen muß. Man muthmaßet aber, daß die mahre Absicht sen: diesen zu verschieben, um ein Corps zusammen zu ziehen, mit diesem nach Rom zu marschiren, und ba Se. pabstl. Heiligkeit die vorzuschlagenden Bedingnisse im Gewissen einzugehen nicht vermögen werbe, die Stadt zu plündern. Die alls gemeine Meinung ist, wie man mir schreibt, daß ber Ritter v. Azara von Allem verständiget seh, welches ihm einen allgemeinen Haß zus Diesen Wahn bestätiget, daß er Alles hat einpacken lassen, und die zwei spanischen Auditor Rotae nach Florenz sich begeben haben. Man glaubt, daß die 2 spanischen Fregatten, so sich zu Gaeta befinden, für den Pabsten und die Mesdames de France bestimmt seyen. Der Weltpriester Poli, welcher vermöge des Waffenstillstandes zwischen dem Pabsten und den Franzosen auf ihr Verlangen freis gelaffen worden, wie Ew. Exc. zu berichten die Ehre hatte, foll von Caccau zum Theologen beim Friedens-Congreß bestimmt worden schn. Der bekannte Tamburini, Professor zu Pavia ist der zweite französische Theolog. \*)"

<sup>\*)</sup> Pietro Tamburini, geb. 1737 zu Brescia, wurde schon unter Maria Theresta Prosessor der Theologie in Pavia; bei der Afterspnode von Pistoja (1786) sungirte er als Promotor, er galt als Celebrität unter den Theologen des Ansellärichts und starb 90 Jahre alt 1827 zu Pavia. In Wien wurde er lange Zeit von einigen Josephinischen Examinatoren für den Pfarr-Concurs als eine der unsehlbarsten theologischen Antoritäten citirt. Ein alter Canonicus von St. Stephan fragte noch im ersten Dezennium unsers Jahrhunderts die Pfarramtscandidaten als letzte Instanz um die Orakelsprüche des Tamburinus, so daß die Frage sammt nachgeahmter scharfer Aussprache unter dem Clerus der Wiener Diöcese zur stehenden scherzhaften Phrase wurde: "Quith thicit Thamppurinnus?"

"Caccau hat in einer besondern Audienz bei Gr. pabstl. Heiligteit um Pulver angesuchet, welches Höchstselbe in höflichen Ausdrücken mit vieler Würde rund abgeschlagen haben."

Graß, 13. October 1796. "Der Spanische Minister Azara hat dem bevollmächtigten Minister Prälaten Galeppi erklärt, daß Se. päbstl. Heiligkeit alle Artikeln (des Friedens Bedingnisses) ohne Ausnahme in Globo einzugehen habe: wonach Galeppi nach Einberichtung derselben erklärt: daß Se. päbstl. Heiligkeit diese Artikeln einzugehen nicht vermöge."

"Gleich nach diesem hat die vertraute Freundin besagten Ministers (Azara) Fürstin Sta Croce Einem, für den sie sich sehr interessirt, geschrieben, daß er sich ohne Zeitverlust von Rom retten solle, weil diese Stadt würde verherret und zu Grunde gerichtet werden."

"Daß diese Drohung auf Beibringung besagten Ministers geschehen, um die Standhaftigkeit des Pabstes zu erschüttern, bezweiselt Reiner." (Mehreres über die Unmöglichkeit die Artikel von Seite des Pabstes anzunehmen) "Besagter Minister (Azara) ist von dem Römischen Bolke verabscheut. Dieses wünschet dermalen ebenso eifrig den Arieg, und ist bereitwillig zu seiner Vertheidigung als vormals, vor Furcht niedergeschlagen es war, alles aufzuopfern, um den Frieden zu haben."

Grat, 17. Mai 1797. An Thugut. "Ich hatte mich laut dem Ew. Excellenz hierüber erstatteten Berichte bei Annäherung des Feindes von hier entfernt und nach Ungarn verfüget. Auf die ersfreuliche Nachricht, daß die Friedenspräliminarien geschlossen sind und der Feind Gratz verlassen habe, bin ich wieder dahin zurückgekehrt und erwarte hier die gefälligen Beisungen Ew. Excellenz."

11. Dezember 1797. Klage an Thugut, daß er keinen Geshalt beziehe und schon Schulden contrahirt habe, um die armen Leute, welche 30 bis 40 Jahre bei der Gesandtschaft in Rom in Diensten waren, unterstützen zu können; daß er in Rom seine Habe verloren u. s. w.

20. Dezember 1797. "Wie viel der Religion und den Souverainen an der Erhaltung des Römischen Hofes gelegen seh, werden Ew. Excellenz nach dero bekannten tiefen Einsicht am besten beurtheilen."

- 2. Juli 1798. Klagt, daß 50,000 fl. Gehalt für die Gesandtschaft rückständig sehe. Dankt, daß der Kaiser ihn auf Vorschlag Thuguts zum Bischof von Padua ernennen wolle.
- 16. August 1798. Noch immer läßt sich bezugs Padua nichts hören.

## 85.

Brief an Thugut wegen der nächsten Pabstwahl. Herzan geht nach Wien und holt sich dort für's Conclave seine Instruktionen, welche sich im nachfolgenden Bericht aus den Memoiren Consalvis über das Conclave von Benedig finden.

1. September 1798. Grat. "Monsieur le Baron."

"Mon ancien ami le Cardinal Antonelli vient de m'écrire sous le sceau du plus inviolable secrèt d'après les ordres du Pape pour m'apprendre le résultat des conférences qu'il a eu avec Sa Sainteté."

"Des pareils Secrèts ne peuvent jamais être câches à S. M. Impériale, et la confiance que mérite et que depuis longtems m'inspire Votre Excellence ne me permet plus d'en avoir avec Elle."

"Le Souverain Pontife, voyant approcher l'heureux moment où la mort mettra un terme à Ses adversités a voulu pourvoir autant qu'il dépend de Lui au Gouvernement de l'Eglise et l'a fait; et j'ai lieu d'exécuter la nouvelle Constitution pour l'Election de Son Successeur."

"En cette occurance, où la confiance dont m'honorent mes Collegues, je crois non seulement qu'il est nécessaire, mais qu'il est de mon devoir le plus sacré comme sujet de l'Empereur et Sujet bien dévoué, et comme Cardinal d'avoir quelques entretiens avec Votre Excellence sur différents objects sur lesquels véritablement il est impossible de s'exprimer par écrit."

"A ce premier devoir sacré puisqu'il s'agit de la Religion et des moyens de prévenir le Schisme, qu'il est plus aisé d'empêcher, que d'étouffer lorsque il existe, s'est joint un autre au sujet de Relations que m'a rapporté de Rome et de l'Etat de l'Eglise, et en particulier de la Romagne, mon secrétaire qui après être 3 mois vient, de retourner auprès de moi. J'attends à cet égard une réponse de Votre Excellence avec d'autant plus d'espoir de l'obtenir qu'il ne s'agit que de deux grands intérêts, celui de la Religion et celui de S. M. Votre Auguste Maître.

- 1. Dezember 1798. Ein französischer Brief an Thugut über die Lage Herzans. Er stellt sein Alter, seine Dienste vor. Der Krieg ist vor der Thür. "En co cas Sa Majesté voudra-t-elle me placer à Padoue? et à quelle époque? Je suis vieux, j'ai des besoins et depuis trois ans environs Vous savez à quoi je suis réduit!" Er sagt: Man hat ihn zum Cardinal gemacht, er könne nicht standesgemäß leben. "Que je reçoive de votre amitié et bonté le bien de pouvoir achever ma carrière avec décence!" Ueber die Entziehung seines bisherigen Gehaltes schreibt er sehr logisch: "Ces biensaits, Votre Excellence le sait, seront un acte de justice, car Elle ne peut ignorer pourquoi ils m'ont été accordés et pourquoi j'en suis privé!"
- 16. Februar 1799. Berichtet Herzan französisch: "Der Pabst Pius VI. sen gestorben. Was ich in meiner Stellung als Cardinal der Religion schulde und was ich als Minister des Kaisers am Hose des Pabstes dem Kaiser schulde, verpflichtet mich, über einen Ort nachzudenken, an dem die neue Pabstwahl in Ruhe geschehen könne, und die Meinung Sr. Majestät hierüber einzuholen. Bei solchen Umständen gibt es Dinge, die sich nicht schriftlich abthun lassen, ich werde daher mich Sr. Majestät persönlich vorstellen. Ich weiß, wie Ew. Excellenz beschäftigt sind und ersuche Sie, mir durch einen Sestretär zu antworten."
- 13. Juni 1799. Letter Brief Herzans von Grat. Er dankt für den Pakport nach Wien, und wird, sobald seine Unpäklichkeit vorüber, die Reise nach Wien in 2 Tagen zurücklegen, um sich dem Kaiser vorzustellen und Thugnt zu danken.

## Herzan im Conclave zu Venedig.

Sehr bezeichnend ist Herzans Berhalten beim Conclave (vom 30. November 1799 bis 14. März 1800 zu Benedig) in welchem Pius VII. gewählt wurde. Ein eben so merkwürdiger als authentischer Aufschluß hierüber sindet sich in des Staatssekretärs Card. Consalvi Memoiren, die erst in neuester Zeit das Licht der Deffentlichkeit erblickt haben.\*) Der 1. Band behandelt pag. 199—290 das Consclave zu Benedig. Hier sollen nur einige Momente über das Wirsken Herzans daraus angeführt werden.

Im Benediktinerconvent auf der Insel S. Georgio Maggiore wurde bekanntlich das Conclave gehalten. Noch ist Pius VII. ober dem Hauptportal im Innern der Kirche in Lebensgröße abgebildet zu sehen. Ende November 1799 waren 35 Cardinäle zusammens gekommen, zuletzt erschien Herzan. \*\*) In Benedig herrschte damals Desterreich \*\*\*). Die Cardinäle waren zumeist ihrer Subsistenzmittel bes raubt. Desterreich erklärte sich bereit die Kosten des Conclave zu bestreiten. Um 30. November schloßen sich die Cardinäle ein. Zum Prosekretär des h. Collegiums wurde Hercole Consalvi gewählt. Das Einwirken

<sup>\*)</sup> Mémoires du Cardinal Consalvi, Secrétaire d'Etat du Pape Pie VII. Avec une Introduction et des Notes. Par J. Crétineau Joly. Ces Mémoires publiés pour la première fois sont enrichis du Facsimile du 8 Autographes précieux 2 Tom. Paris. Henri Plon. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Beim Conclave anwesend waren der Cardinaldetan Albani, dann die Cardinale: Perzog von Yort, Sub-Detan, Antonelli, Valenti, Zelada, Lorenzana, Gerdil, Archetti, Carasa, Caprara, Onorati, Calcagnini, Martiniana, Giovanetti, Bellisomi, Busca, de Pretis, della Somaglia, Chiaramonti, Mattei, Mauri, Borgia, Roverella, Pignatelli, Joseph Doria, Dugnani, Anton Doria, Braschi, Russo, Livizzani, Carandini, Dinuccini, Flangini und Vincenti; durch Krausheit oder Alter verhindert, waren abwesend: Batthiany, (Primas von Ungarn, der auch während des Conclave starb,) Frankenberg, Rochesoucauld, Montmorency Zurlo, Ranucci, Rohan, Migazzi, Sentmanat, Mendozza und Gallo.

<sup>\*\*\*)</sup> Durch den faulen Frieden von Campoformio 1797 wurde Desterreich sür die an die französische Republik abgetretenen Niederlande mit Benedig, Istrien und Dalmatien entschädigt. Die scharssehende Erzherzogin Marie Christine schrieb hierüber: "Ich kann mich nicht trösten über das vergossene Blut; so viel brave Leute sind verwundet, erschlagen, mein Herz ist traurig und tief
erschüttert mitten in dem allgemeinen Jubel. Nur mit Thränen in den Augen
und mit gepreßtem Perzen lobe ich den Frieden."

auf die Wähler begann mit der Antunft des Cardinal Herzan (Les operations commencerent à l'arrivée du cardinal Herzan). Die Cardinale stimmten anfangs ohne sich zu verabreden und ohne irgend sich beeinflußen zu lassen, und so stellten sich bei dieser Probewahl für den Card. Bellisomi \*) Bischof von Cesena 18 Stimmen heraus. Dieser war früher Runzius in Portugal. Wegen der Milde seines Charakters, der Reinheit seiner Sitten und erprobten Rechtlichkeit wurde er allgemein geliebt. Schon meinte man am solgenden Tag Bellisomi durch Acclamation wählen zu können, indem ihm ohne frühere Besprechung 18 Stimmen zugefallen waren. Das heil. Collegium hielt seine Wahl für gesichert. Dieser voraussichtliche Erfolg stürzte den Cardinal Herzan in die größte Angst — er wendete seine ganze Kraft auf — um ihn zu verhindern, oder wenigstens hinaus zu schieden.

Desterreich hatte nämlich die 3 Legationen des Kirchenstaates besetzt, und wollte sich des Besitzes derselben versichern, es hatte sich dieselben nach der Schlacht bei Trebbia, als sich die Franzosen zurückgezogen, angeeignet, und den Pabst Pius VI. gezwungen den Bertrag zu Tolentino, bezüglich dieser Provinzen, zu untersertigen. Desterreich wollte nun einen Pabst, von dem voraussichtlich war, daß er diesen abgezwungenen Bertrag zu Gunsten Desterreichs aufrecht erhalte. Nun hatte Cardinal Mattei diesen Bertrag negocirt und mit unterzeichnet; somit meinte Desterreich, wenn Mattei Pabst würde, könnte er am wenigsten etwas gegen diesen Bertrag unternehmen, eben weil er der einzige Cardinal war, der auf diese Urkunde seinen Namen gesetzt hatte\*\*).

Husschluß aller übrigen Pabst werden sollte (il tenta de le faire nommer Pape à l'exclusion de tout autre).

Die in Aussicht stehende Wahl Bellisomis war den Instruktionen Herzans entgegen. In höchster Unruhe (fort inquiet) kam

<sup>\*)</sup> Carlo Bellisomi, geb. 1736 zu Pavia, Cardinal 1794, starb zu Cesena 1808.

<sup>\*\*)</sup> Alessandro Mattei, geb. 1744 zu Rom, stammte aus der Familie der Herzoge di Giove, seine Mutter war eine Fürstin Altieri, 1777 wurde er Erzbischof von Fermo, 1782 ernannte ihn der Pabst Pius in einem in der Sakristei des Domes zu Fermo gehaltenen Consistorium zum Cardinal, er starb 1820 zu Rom.

Herzan zu bem Dekan des heil. Collegiums Card. Albani, \*) und wendete alle seine Redekünste an um diesem zu beweisen, welche Rücksicht man Oesterreich schuldig sei, welches den größten Theil des Kirchenstaates jetzt in seinen Händen habe. Er (Herzan) meine, Bellisomi könne dem Kaiser nicht angenehm sein; aber aus einer guten Quelle habe er gehört, wie Mattei willsommen sein bürste. Daher sollte Albani als Desan im Interesse der Kirche und zum größten Vortheil des heil. Stuhles (influst dans l'intérêt de l'Eglise et pour le plus grand avantage du Saint-Siége) die anderen Cardinäle beeinsslußen, daß sie anstatt dem Bellisomi oder einem anderen — dem Mattei ihre Stimmen geben.

Albani antwortete mit Energie und Ueberzeugung, daß die Stimmenmehrheit für Bellisomi ohne alle fünstliche Machinationen oder Intriguen, sondern nur durch eine wunderbare Einhelligkeit der Gesinnung
zu Stande gekommen sei, es lasse sich da nichts mehr contrecarriren,
die Cardinäle werden am folgenden Tage der Kirche ihr Oberhaupt
geben, dessen sie in diesen bewegten Zeiten so sehr bedürftig ist;
Herzan werde doch die Würdigkeit Bellisomis anerkennen — zudem
wird der verlangte Mattei die Majorität der Stimmen nicht bekommen, nicht als ob er unwürdig wäre, sondern deßhalb, weil er so
viele Brüder, Neffen und Berwandte in Rom habe, und selber ein
Römer sei, aus einer sehr berühmten, aber mit Slücksgütern wenig
gesegneten Familie u. s. w., somit möge Herzan doch der bevorstehenden Wahl keine Hindernisse bereiten.

Herzan aber ließ sich nicht beruhigen, sondern wiederholte ohne Unterlaß seine schon vorgebrachten Einwürfe. Nun fragte Albani — ob denn Herzan von Seite seines Hoses eine Exclusive für Bellisomi beauftragt habe — er solle sich hierüber aussprechen; für diesen Fall könne man um des Friedens der Kirche Willen auf eine andere Wahl benken, aber ohne dieser formellen Exclusive werde Bellisomi am nächsten Tage Pabst sein. — Als sich nun Herzan in die Enge

<sup>\*)</sup> Albani Gianfrancesco, Bischof von Ostia und Beletri, Detan des heiligen Collegiums, geboren 1720, Cardinal 1747, war bei der Wahl Clemens XIII., Clemens XIV., Pius VI. und Pius VII., und starb 1803. Sein Leben in Giov. Paol. Cinque: Vita et res gestae Summ. Pont. et S. R. E. Card.

getrieben sah und gegen Bellisomi keine formelle Exclusive von Wien bekommen hatte, sondern seine Instruktion nur dahin lautete (aus den oben berührten Gründen), die Bahl Mattei's zu bestreiben, jede andere aber zu verhindern, — so suchte er vor der Hand Zeit zu gewinnen. Es werden von Consalvi eine Reihe diplomatischer Züge Herzans angeführt — endlich suchte er um einen Aufschub von 10 bis 12 Tagen an, um einen Eurier nach Wien zu senden und sich von dort neue Instruktionen einholen zu können. Man sei doch, sagte er wiederholt, einem Souverain, der das Dominium der Rirche fast ganz in seinen Händen habe, der in seinen Staaten das Conclave halten lasse, das Local (das übrigens ein Kloster war) dazu hergebe, und die Kosten des Conclave bezahle, — so viele Rückssicht schuldig, daß man entweder Mattei wähle oder einen Aufschub der Wahl gestatte. Albani willigte nach langem Drängen in das Letztere ein.

Herzan hatte dafür versprochen, während dieser Zeit nichts gegen die Wahl Bellisomis zu unternehmen: ja er ging so weit zu sagen, er und seine Parthei wollen mit ihren Stimmen sich an jene 18 für Bellisomi anschließen.

Auf dieses Bersprechen trauend, bewirkte Albani durch sein hohes Ansehen bei den Cardinälen den Verschub von 11 bis 12 Tagen, worüber Herzan als über einen unverhofften Sieg sich sehr glücklich zeigte. Ueber diesen, in seinen Folgen unberechenbaren Fehltritt Albanis ist es interessant, die Betrachtung des berühmten Staatssefekretärs Consalvi, nach dem französischen Text wörtlich zu vernehmen:

"Une démarche aussi fausse, une erreur aussi grave commises par le Cardinal Albani et par tous les Cardinaux qu'il avait su persuader, provoquèrent de tristes réflexions dans l'âme de ceux, qui en reconnurent immédiatement la portée. De pareilles manoevres amenèrent les conséquences qui devaient en être l'effet nécessaire et indispensable." Alle Cardinale die darüber sprachen, waren darin einig: ein solcher Fall seinen gar nicht vorgesommen. Nie noch wurde es erlebt, daß man einem Gesandten während eines Conclave die Besugniß gab, einen Kurier an seinen Hof abzusenden, um dessen Wohlmeinung über die Wahl einzuhosen: besonders noch dazu, wenn es sich um einen Mann

handelte, dem man von dem bezeichneten Hofe keine Exclusive gegeben und der sich des allgemeinen Bertrauens erfreute, wie es hier der Fall war. Die Cardinale bemerkten auch, gerade vom Desterreichischen Hose hätte man sicher dieses Benehmen am wenigsten erwartet. Man war nicht gut zu sprechen über die Nachgiebigkeit und den Leichtsinn, mit dem Albani überhaupt so wichtige Geschäfte behandelte. Connistenz und Leichtsinn waren bei vielen anderen großen Gaben und Tugenden dieses Cardinals seine größten Fehler.

Raum hatte der Curier Benedig verlassen, als Herzan anfing diesen Zeitraum auszunutzen, und durch seine Bestrebungen die Wahl Bellisomis unmöglich zu machen. Trotzem blieben die 18 Stimmen fest, ja sie wuchsen einige Male auf 19 und 21 au.

Consalvi macht hierüber folgende Bemerkungen:

"Herzan manquait, disons-le, des talents et de la sagacité indispensables pour réussir dans cette occasion." "Um der Wahrheit Zeugniß zu geben, füge ich sogar bei, daß es ihm vielleicht auch an einem festen Willen fehlte, um im ersten Angenblick zu reussiren. Sein gegebenes Wort: gegen Bellisomi keine Gegenpartei zu bilden oder herauf zu beschwören — mag auf sein religiöses Geswissen gewirkt haben. Er begnügte sich, seinem Hof gewissermaßen durch den Aussich, den er erreicht — gedient zu haben, und auch hiedurch Zeit und Gelegenheit gegeben zu haben, sich dem neuen Pabst geneigt zu machen, oder auf Auswege sinnen zu können, von denen er sich einen Vortheil vermuthen konnte."

"Aber der Zufall, oder besser gesagt, die Vorsehung, welche so so sehr in die menschlichen Angelegenheiten hineinspielt, und dieselben leitet, machte, daß andere, die anstelliger und feiner waren als Herzan, das aussührten, was er zu bewirken nicht im Stande gewesen wäre."

Der Cardinal Leonardo Antonelli (von Consalvi nur bezeichnet, nicht genannt) interessirte sich — gegen Bellisomi zu wirken. Antosnelli war sonst ein rechtschaffener Mann — aber es war ein Zug seines Charakters: daß er Alles nach seinem Willen und von ihm ausgehend, durchsetzen wollte. Er hob daher die zu große Güte Bellisomis hervor, die in Schwäche ausarten könnte, und wirkte für Mattei, so daß dieser auf 10 Stimmen kam, während Bellisomi immer noch zwischen 19—22 schwankte. — Dieser Erfolg machte Albani

einsehen, wie sehr er gefehlt, als er Herzan den verlangten Berzug gestattete. Nun ließ Albani den Cardinal Herzan auf sein gegebenes Versprechen betreffs Bellisomi ermahnen. Herzan sagte: es sei ber Courier noch nicht gekommen, er könne sich die Verzögerung nicht erklaren und machte verschiedene andere Ausflüchte. Seine künstlichen und falschen Gründe suchten Albani und andere vergebens zu widerlegen — er kam mit benselben immer hartnäckig wieder auf's Tapet. Eine andere kühnere Hand hatte für Herzans Plan eine Majorität bewirkt. Der eble Cardinal Bellisomi, dem die Tiara fast gewiß in Aussicht stand — hatte diesen Umschwung mit Heiterkeit des Gemüthes übertragen, so daß man auch keinen Schatten von Migmuth über sein Antlit gehen sah. "Disons-le franchement, on la lui arracha de la tête à l'aide des cabales," benn man fann in Wahrheit sagen, daß er während der Zeit des Aufschubes die Tiara auf seinem Haupte getragen. Der Courier aus Wien ließ sich nicht sehen \*). Albani und die 18 Cardinale, welchen Herzan vor der Sendung des Couriers nach Wien seine und seiner Anhänger Stimme für Bellisomi zusagte, — gaben nun die Hoffnung auf, daß Herzan sein Bersprechen erfüllen werbe.

Da es sich hier nicht barum handelt, sämmtliche Wahlvorgänge zu schildern, und wir uns nur mit den persönlichen Einwirkungen Herzans zu befassen haben, so übergehen wir einige Wochen der Wahlbewegung und bemerken nur, daß Herzan seine Partei für Mattei fest hielt, während auch für Bellisomi noch eine gute Zahl einstand. Um in diese fruchtlose Undeweglichkeit ein neues Leben zu bringen, ließ man sich zu einer Transaktion durch Aufstellung eines neuen Wahlcandidaten herbei. Die Partei Bellisomi war über das Nichtworthalten und die eingeleiteten Cabalen gegen ihren Candidaten ermüdet, und in ihrem wahren Bestreben der Kirche zu Hüsse zu kommen, ließ sie sich zuerst herbei, Bellisomi aufzugeben, wenn die andere Partei Mattei sich auf einen Oritten mit ihr vereinigt. Gerbil, ein geborner Piemontese, Barnabit, ein Mann von erprobter Tugend

<sup>\*)</sup> Somit war er von Herzan offenbar aus keinem andern Zwecke abgesendet worden, als — um Zeit zu gewinnen. Herzan war sicher schon mundlich mit Instruktionen auf verschiedene mögliche Fälle versehen worden.

und gerühmter Wissenschaft wurde vorgeschlagen.\*) Es waren die meisten damit zufrieden - nur handelte es sich um die Meinung Herzans, des Repräsentanten Desterreichs. Der Cardinalbekan ging ihn an, er solle seine aufrichtige Meinung darüber sagen: Herzan erwiederte: qu'il ne fallait pas penser à ce cardinal, car il n'était pas possible qu'il fût Pape. Wieder vergingen mehrere Wochen, ohne daß sich ein Resultat erwarten ließ. Die Partei Mattei meinte immer noch ihren Candidaten durchzusetzen und bemühte sich Endlich schlug man drei von der Partei Mattei vor, auch dafür. nämlich die Cardinale Valenti, Livizzani und Archetti, und drei von der Partei Bellisomi: Albani, Calcagnini und Onorati. Calcagnini \*\*), Bischof von Osimo, hatte barunter am meisten Chancen. Herzan, ber ihn nicht kannte, sprach mit ihm langere Zeit, um seine Gesinnungen auszuforschen. Calcagnini, durchaus rechtschaffen, gerade, aufrichtig für das Hofleben nicht geeignet (obwohl er eine Zeitlang Nuntius in Neapel und Maestro der Kammer im Beginne des Pontificats Pius VI. war), trocken und abgemessen bis zur Langweile, gab sich auch gar keine Mühe, Herzan für sich zu gewinnen. Herzan erklärte sich nach der Conversation entschieden gegen ihn.

Nach langen Berathungen kam man überein, es solle eine Partei aus der Mitte der andern Partei einen Pabst wählen, so wäre beiden Parteien genüge gethan. Der Vorschlag fand Beisall. Antonelli trug ihn dem Cardinal Herzan vor, Chiaramonti wurde von der Gegenpartei vorgeschlagen. Herzan war dem Vorschlag nicht abgeneigt, nur verlangte er einige Stunden Bedenkzeit — um noch mit Chiaramonti sprechen zu können. Den andern Tag ging Herzan in die Zelle Chiaramontis (der immer in seiner Diöcese war und selten nach Rom kam, daher auch von Herzan nicht genauer gekannt war), conversirte mit demselben, und kam über die Sanstmuth, Heiterskeit und Intelligenz dieses Cardinals so bezaubert aus der Zelle, daß er lebhaft auf den oben ausgesprochenen Gedanken einging. Später vereinigte das ganze Collegium seine Stimmen für den Cardinal

<sup>\*)</sup> Die große Bedeutung Gerdils als Gelehrter und Schriftsteller schilbert Hergenröther im Kirchenlexicon von Wetzer und Welte. (Herder in Freiburg.) 12. Bb. 469—472. Seite.

<sup>\*\*)</sup> Calcagnini Guido, geb. 1725, Cardinal 1776, ftarb 1807. Brunner. Die theol. Dienerschaft zc. 20

Chiaramonti, obwohl noch beim Scrutinium am Morgen vor bem eigentlichen Wahltage Bellisomi und Mattei in die Stimmen getheilt waren. Dem Cardinal Chiaramonti wurde, als er nach seiner Geswohnheit im Garten spaziren ging, das für ihn unerwartete Resultat mitgetheilt. Mattei und Herzan beglückwünschten ihn im Garten. Der Cardinal Chiaramonti war im ersten Moment bewegt, hatte aber bald seine gewöhnliche Ruhe gewonnen. Das Conclave hatte schon über Erwartung lang gedauert. Chiaramonti überließ sich dem, was die Borsehung mit ihm verfügte. Nachmittag stattete er dem Cardinaldekan und Cardinal Herzan einen Besuch ab.

Um 14. März 1800 kam endlich die feierliche Wahl zu Stande; nachdem die Kirche 6 Monate und 16 Tage ohne einen oberften Hirten gewesen, und das Conclave 3 Monat und 14 Tage gedauert hatte. Chiaramonti wurde mit allen Stimmen gewählt, seine eigene gab er dem Cardinaldekan. Nachdem die feierliche Bahl geschen war, wurde der Gewählte gefragt, ob er die Wahl annehme. Er bat um Frist zu einem Gebete. Nach bem Gebete sprach er: Er erkenne sich in Anbetracht so vieler ausgezeichneter Männer im heil. Collegium dieser hohen Stellung nicht würdig, er verehre aber Gottes Wege. In Anbetracht der Burde, welche auf seine Schultern geladen werde, zittere er, besonders wenn er betrachte, wie schwer er der Würde ge= nügen könne, er hoffe auf die Mithilfe des heil. Collegiums in Ausübung seines Amtes - wie jett die Umstände liegen, meine er nicht, renunciren zu dürfen, um die Rirche nicht noch länger verwaist und ohne Oberhaupt zu lassen. Er erklärte die eigentliche Wahl auzus nehmen und dankte für das Vertrauen, das die Cardinale ihm geschenkt, obwohl er sich durch seine Berdienste desselben nicht würdig wisse.

Der Jubel des Volkes in Benedig bei der feierlichen Proclasmation der Wahl Pius VII. war unbeschreiblich. Die kleine Insel Giorgio Maggiore konnte die Volksmenge, welche zusammengeströmt war, dem neuen Oberhaupt der Kirche ihre Huldigung darzubringen, nicht fassen.

Wir haben uns hier, wie schon bemerkt, zunächst nur mit den Beziehungen Herzans zur Wahl und zu Pius VII. zu befassen; und folgen in Aurzem Consalvis Bericht: welche Stellung man in Wien der Wahl gegenüber eingenommen.

In Nom wird der neu gewählte Pabst 8 Tage nach der Wahl in St. Peter gefrönt. Dermalen hätte hier in Benedig die Krönung seierlich in der Patriarchalkirche St. Marco erfolgen sollen. So verslangte es offenbar die hohe Bedeutung der Feier einerseits — und der für eine große zusammenströmende Menschenmenge erforderliche Raum anderseits. Iedermann meinte, es werden hiezu in St. Marco großartige Borbereitungen geschehen, es werden die Spiken des in Benedig befindlichen österreichischen Militärs, wie der Civilverwaltung sich dabei einfinden u. s. w. Aber die allgemeine Erwartung fand sich enttäuscht. Die Agenten der österreichischen Regierung hatten beim Beginne des Conclave sich in Wien angefragt, wie man sich nach der Wahl des neuen Pabstes in Benedig zu verhalten habe.

Natürlich handelte es sich um die Krönung, um die Bestimsmung der Art, wie die Regierung daran Theil nehmen solle, und um die Regelung der hiezu erforderlichen Ausgaben. Drei Monate waren nach der Anfrage verslossen, und keine Antwort erfolgte. — Als es zur Krönung kam, erklärten dieselben kaiserlichen Agenten, daß sie sich nicht getrauen die Feierlichkeit in der Marcuskirche vornehmen zu lassen. Währenddem steuerten die Gläubigen freiwillige Gaben für selbe zusammen, so daß der kaiserliche Hof keinen Pfennig dafür auszulegen brauchte. Die fromme Generosität der Benetianer zeigte sich in einem außerordentlichen Grade.

Der Pabst äußerte dem Cardinal Herzan seine Verwunderung über alle diese sonderbaren Ereignisse. Herzan zog die Schultern hinauf, sagte, "er wisse nichts davon, habe über diesen Gegenstand keine Beschle bekommen, und glaube nicht auf eigene Faust hierin etwas thun zu dürsen." Nun beschloß der Pabst die Feierlichkeit in der Klosterkirche neben dem Conclave abhalten zu lassen.

Ein venetianischer Patricier lieh eine sedia gestatoria her, daß der Pabst auf derselben getragen werden könne.

Am 21. März, 8 Tage nach der Wahl wurde nun die Krönung im Beisein einer ungeheuren Volksmenge gefeiert. Die Kirche konnte die Menge nicht fassen, die Menge wogte auf dem kleinen Platz vor derselben, in den Gondeln, auf den Dächern und auf der Piazzetta am jenseitigen Ufer.

Am Abend waren alle Häuser, alle Paläste, alle Kanäle tagshell beleuchtet (furent illumines a giorno). Dank dem frommen Sinn und dem guten Willen der Benetianer; während die Regierung keinerlei Beschle gab, auf welche Weise dem neuen Pabst die consvenirenden Ehren erwiesen werden sollten. Es ist nicht möglich die Betrübniß und das Erstaunen des Volkes zu schildern, indem es über dieses Benehmen Desterreichs bei der Gelegenheit dieser Krönung urtheilte: man kannte das Motiv hiezu, und dieses war während des Festes der Gegenstand des allgemeinen Gespräches geworden.

Die Krönung des Pabstes ist die Manifestation seiner zeitlichen Macht — und eben das war nach der Meinung eines Jeden der eigentliche Beweggrund der Handlungsweise von Seite Desterreichs. Consalvi sagt: "Desterreich war nicht nur wenig entschlossen die Provinzen des Kirchenstaates, welche es nach Abzug der Franzosen besetzt hatte, zurückzugeben, ce war auch wenig entschlossen den Plan auf den ganzen Kirchenstaat aufzugeben," und er führt die polis tische Lage und Combination des weiteren durch. Aber auch Neapel hatte sich sehr deutlich mit dem Wunsch herumgetragen: den Kirchenstaat als eine Art herrenloses Gut einzusacken. Diese Politik ber Beraubung des Pabstes war nun nicht wie Cretineau-Joly bemerkt, das eigentliche Werk des Hauses Habsburg oder des Zweiges der Bourbonen in Neapel. Es war eben die Josephinische Zeit noch nicht abgelaufen. Sie herrschte in den Kanzleien zu Wien und Neapel, sie reichte einerseits den französischen Revolutionären die Hand zur Beraubung des Pabstes, und anderseits führte sie wieder Krieg mit diesen Revolutionären, um von ihnen nicht beraubt zu werden. Ein folder Berrath nach beiden Seiten konnte jenen nur Unheil gebären, welche die Drohung der Schrift außer Acht ließen: Nolite tangere Christos meos.

Die Kombination änderte sich, als Desterreichs Waffen siegreich auftraten, für Neapel. Dieses wäre nun zufrieden gewesen Rom für den Pabst zu besetzen, und es so zugleich als eine gute Vormauer für sich selbst zu erhalten.

Consalvi erklärt: Desterreichs Project, durch die dem Cardinal Minister Herzan gegebene Instruktion enthüllt, war, ich wiederhole es: den Cardinal Mattei um jeden Preis auf den pabstl. Stuhl zu

bringen, um sich hiedurch bes Besitzes der drei Legationen zu verssichern. — Auf denselben Umstand deutet auch die Einladung an den neuerwählten Pabst — nach Wien zu kommen. Die Sache ist so glorreich in Beziehung auf das Benehmen des neuen Pabstes hiebei, daß dieselbe eine kleine Erläuterung verdient.

Kanm waren die gewöhnlichen Gratulationen von der Hofkanzlei zu Wien angekommen, als der Minister dieses Hofes Herzan an den heil. Vater die dringendsten Vorstellungen machte: er möge einer Einladung nach Wien Folge leisten.

"Herzan machte sein Vorbringen und seine Schritte beswegen nicht nur beim Pabste, sondern auch bei mir, der ich diese Zeilen schreibe (Consalvi), ba ich eben bamals in Ermanglung eines Staatssekretars die Dienste eines solchen versah. Pius VII. hatte die Ernennung eines Staatssekretars bis zu jener Zeit verschoben, in welcher er wieder einen Staat zu regieren haben werde. Ich wurde von Gr. Heiligkeit beauftragt unter dem Titel seines Sekretars auch die Geschäfte eines Staatssefretars zu besorgen, und will berichten, wer hiezu besonders beigetragen hat. Der kaiserliche Card. Herzan gab sich drei Tage nach der Wahl beim Pabst alle erdenkliche Mühe, (tous les efforts imaginables) dieser möge den Cardinal Flangini, der als Benetianer ein kaiserlicher Unterthan war — zum Staatssekretär ernennen, denn auf diesen konnte Desterreich rechnen\*). Der Pabst aber wollte ihn aus verschiebenen guten Gründen um keinen Preis für diese Stelle — und fand keinen besseren Ausweg, um dem faiserlichen Minister nicht gleich im Anfange seiner Regierung eine abschlägige Antwort geben zu mussen, als zu erwiedern: er habe jett keinen Staat und wolle somit, da dieses nicht nöthig ist, auch feinen Staatssefretar ernennen. Pius VII. sette bei, er wolle sich für seine Beschäfte bes Secretars vom Conclave bedienen.

<sup>\*)</sup> Flangini Luigi aus einer Benetianischen Patriziersamilie, geb. 1733, war verheiratet, 1762 starb seine Gemahlin. Er ließ sich barnach zum Priester weihen, wurde Utidore della Rota für Benedig zu Rom, später Cardinal, 1801 Patriarch von Benedig und starb 1804. Sein Leichnam liegt in der ehemaligen Patriarchaltirche Benedigs S. Pietro in Castello begraben. Seine Schwester und seine Tochter ließen ihm ein prachtvolles Denkmal setzen.

Der Cardinal Herzan stellte nun vor, daß durch diese Reise des Pabstes nach Wien ein unberechenbarer Vortheil für den apostolischen Stuhl erwachsen könne, die persönliche Bekanntschaft des Kaisers werde Sr. Heiligkeit zum Besten der Kirche und des Staates von größtem Nutzen sein; da nun der Pabst eben in Venedig sei, so möge er eine so kostbare Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu einer Reise, deren Kosten zudem die kaiserliche Regierung auf sich nehmen wird."

"Mit Hülfe dieser und noch anderer Gründe erschöpfte Herzan den Born seiner Beredsamkeit beim Pabste und bei mir, um uns zum Beitritt zu seinem Plane zu bewegen. Als Herzan die Gegensgründe des Pabstes nicht zu entkräften vermochte, führte er, um nichts unversucht zu lassen, den letzten an: "Es sei dieses der Wunsch des Raisers." Herzan bildete sich ein, man werde nicht den Muth haben einem so klar ausgesprochenen Wunsch des Raisers zu widerstehen. Er meinte, die Furcht, einem Fürsten zu mißfallen, von dem man die Rückgabe eines großen Theils des Dominiums der Kirche zu hoffen habe, werde jede andere Rücksicht überwiegen."

Der Pabst antwortete aber jedesmal, er wisse das Wohlwollen der kaiserlichen Majestät bezüglich dieser Einladung wohl zu würdigen, daß er selber sich wünsche die persönliche Bekanntschaft mit dem Kaiser machen zu können, um ihn durch das väterliche Wort seiner Zusneigung zu versichern, daß aber seine Pflichten als Hirt und Herrsicher ihm unter den gegenwärtigen Umständen nicht erlauben, seine Reise nach Rom zu verschieben. Der Kaiser werde in seiner Weissheit und Frömmigkeit die angeführten Beweggründe wohl zu erwäsgen wissen.

Die erneuerten Bersuche Herzans, der sich nicht so geschwind als überwunden erkannte, waren vergebens, und der Pabst gab in dieser schwierigen Berhandlung, der ersten seiner Regierung, eine Probe merkwürdiger Entschiedenheit, wie eines klaren Erkennens seiner Pflicheten und der Aussührung derselben. (Consalvi setzt die Mißhelligskeiten weiter auseinander, in welche der Pabst durch die Reise nach Wich sich verwickelt hätte.)

Hier folgt nun in Kürze das Weitere der Verhandlungen, bei denen wohl Herzan nimmer dabei war — die er aber angespon-

nen, und welche er im Sinne der damaligen Desterreichischen Resgierung erledigt wissen wollte. Er war mit seiner diplomatischen Runft zu Ende gekommen — in Consalvi hatte er einen Meister gestunden, mit dem er sich nicht messen durste. Consalvis Größe und seine Wirksamkeit bestand darin: daß er ehrenhaft und gerade vorzing, aber auch die Intriken und Kniffe seiner Gegner in ihrer äußersten Consequenz mit dem schärssten Blick durch und durch schaute.

Nun wurde von Seite Desterreichs Marquis Ghislieri als außerordentlicher Gesandter zum Pabst nach Benedig geschickt. Bevor dieser zum Pabst kam, eröffnete er dem Pro-Staatssekretär (Consalvi) den Zweck seiner Sendung. Ghislieri meinte — Consalvi solle Sr. Heiligkeit sagen, daß der kaiserliche Hof, der jett den Kirchenstaat bis zu den Thoren Roms besetzt hielt, bereit wäre, die besetzten Provinzen zurückzugeben mit Ausnahme der drei Legationen von Ferrara, Bologna und Ravenna. Er setzte hinzu, es läge in der Intention des Kaisers, diese unlängst durch die Franzosen im Bertrag von Tolentino erhaltenen Provinzen zu behalten. Diese Legationen, sagte er, seien nicht mehr dem heiligen Stuhle gehörig, und die kaiserliche Staatskanzlei verlange eine neue bestätigende Concession des Vertrages von Tolentino.

Der Staatssekretär war über diesen Antrag betroffen; kannte er auch das Verlangen Desterreichs, diese Legationen behalten zu wollen, so war es doch noch nie so offiziell ausgesprochen worden, wie eben jetzt. Er erklärte Ghislieri: er werde die Sache Sr. Heisligkeit mittheilen, müsse aber schon im Vorhinein mit eben so viel Freimüthigkeit als Entschiedenheit erklären, Ghislieri möge sich keine Chimäre vormachen, denn der Pabst werde sich nie zu einer solchen Transaktion hergeben.

Ghislieri stellte nun dem ProsStaatssekretär die verschiedenen Gefahren vor, in welche durch diese Zurückweisung auch das Beisbehalten der übrigen Provinzen des Kirchenstaates kommen werde. Aber auch diese Drohungen versehlten ihre Wirkung. Der ProsStaatssekretär, welcher die ganze Unterredung dem Pabste vortrug, erhielt von diesem den Auftrag, eine absolut negative Antwort zu geben. Es läßt sich denken, daß Ghislieri darüber nicht besonders angenehm berührt werden konnte.

Nun faßte er den Entschluß, sich ohne Unterhändler direkt an den Pabst zu wenden. Er erhielt nun aus dem Munde Bius VII. jene Antwort, die er sich hätte erwarten können. Das entmuthigte ihn aber nicht. Wiederholt mehrere Tage hintereinander kam er mit derselben Angelegenheit zum Pabst und zum Prosetaatssekretär. Am Ende erklärte er nach seiner Instruktion: er wäre für Oesterreich mit zwei Legationen, Bologna und Ferrara, zufrieden, und erneuerte in jugendlichem Muthe bei dieser Proposition seine Orohungen.

Bius VII., weit entfernt, in diese Anforderungen einzugehen, verlangte entschieden die drei Legationen zurück. Es läßt sich denken, wie Ghislieri über diese Forderung erschrocken war. Der Pabst wendete sich nun in einem von Consalvi redigirten Schreiben unmittelbar an den österreichischen Staatsminister Thugut, während er selber eigenhändig an den Kaiser und an Thugut schrieb. Alle diese Schreiben verlangten die Zurückgabe der entrissenen Provinzen. Man gab dem Pabst von keiner Seite eine Antwort. Consalvi erklärt nun in einer Note ausdrücklich, daß die ganze Aktion die auf die Nichtbeantwortung der Briese ein Werk Thuguts war und sagt zum Schlusse: "Nous avons des preuves très-évidentes et démontrant que Thugut surprit la religion et la justice si connues de Sa Majesté et qu'il en abusa."

Während dem blieb Ghislieri in Benedig und wiederholte ohne Unterlaß sein Ansinnen, bis Pius VII. endlich einmal zu ihm die denkwürdigen Worte sprach: "Da nun der Kaiser sich zur Zurückgabe (der Provinzen), welche Religion und Gerechtigkeit fordern, trot aller überzeugenden Gründe nicht herbeilassen will, möge sich Se. Majestät wohl in Acht nehmen, Kleider in seinen Schrank zu hängen, welche nicht ihm, sondern der Kirche gehören, denn nicht allein, daß er diese wird nicht benützen können, es werden darans die Motzten anch in seine eigenen Kleider, (d. h. in seine Erbstaaten) kommen."

Auf diese Antwort konnte Ghislieri nichts sagen, er sief nun zu Consalvi und beklagte sich sehr bitter hierüber: "Il lui dit (Consalvi) tout en colère, que le nouveau Pontise était jeune dans le métier, qu' il connaissait bien peu la puissance de l'Autriche, et que pour ronger sa garde-robe, il sallait beaucoup, beaucoup, beaucoup!"

Der Pro-Staatssekretar erwiderte: "Der Pabst hatte so entsschieden sprechen mussen, weil es eine Berletzung der heiligsten Insteressen gegolten"). Es könne das über diese Angelegenheit Gesagte eintressen, denn bei Gott ist Alles möglich; aber er (der Prosekretar) schmeichle sich: es werde dieses nicht in Erfüllung gehen, denn Se. kaiserl. Majestät werde das nicht aufs Spiel setzen, weil seine Frömmigkeit den Bitten des heiligen Vaters nachgeben und den Kirchensstaat der Kirche wieder überlassen wird."

Nichtsbestoweniger rechtfertigte ber Erfolg die Vorhersagung des Pabstes. Kaum nach zwei Monaten verlor Desterreich durch die Schlacht von Marengo nicht nur die drei Legationen, fondern auch die Lombardei. Später ging auch noch Venedig und deutsche Provinzen verloren und der Feind drang bis in die Hauptstadt vor.

Weiter berichtet Consalvi in seinen Memoiren die Rückreise des Pabstes nach Rom und fernere Verwicklungen mit Oesterreich. Wir für unsern Zweck könnten hier mit der bedauernswerthen Niederslage Oesterreichs schließen, welche sich dasselbe durch eine ebenso bestauernswerthe Politik zugezogen hatte — deren unglücklicher Verstreter am pähstlichen Hofe Herzan durch 20 Jahre lang gewesen ist, und welcher Politik er später beim Conclave zu Venedig — die Krone aussetze.

Der österreichische Minister Thugut arrangirte — als Pius VII. auf der Reise nach Rom bestand diese selbst. Der Pabst durste nicht durch die Legationen, denn man fürchtete, er werde dort als rechtmäßiger Fürst empfangen. Eine alte Fregatte Bellona wurde ihm zu Gebote gestellt — diese sollte ihn nach Pesaro (außer den 3 Legationen gelegen) bringen. Das Schiff machte den Weg von 24 Stunden in 12 Tagen. Ghislieri war auf dem Schiffe, um die Honneurs zu machen. Es mußte in Portofino sanden.

Von da ging der Pabst zu Wagen bis Ancona, wo die Nachs richt von der unglücklichen Schlacht bei Marcngo ankam. Der

<sup>\*) &</sup>quot;Le pro-Secrétaire d'État répliqua que le Pape ne s'était certainement exprimé de la sorte qu'en pénétrant dans la sacristie, comme le dit le proverbe." Cretineau hat hier den italienischen Text des Consalvi wörtlich übersetzt, und so das Verständniß dieser Stelle noch mehr umflort; entrare in Sagrestia heißt in der italienischen Bulgärsprache: von heiligen Dingen reden.

Marquis Ghislieri, sonst ein religiöser und rechtschaffener Mann, sagte nun zu Consalvi: "daß jetzt die Vorhersagung des Pabstes unglücklicher Weise in Erfüllung gegangen sei, er habe ihr Eintreffen nicht für möglich — und daher dieselbe für so verletzend gehalten." Herzan hatte in Steinamanger 4 Jahre lang Zeit, Betrachtungen über seine politische Laufbahn zu halten, die mit dem Conclave von Venedig zum Abschluß gekommen. Er scheint seine Gedanken für sich behalten — und sie der Nachwelt nicht ausbewahrt zu haben.

So endete damals im ersten Abschnitt die Politik des Ministers Herzan und Comp. Es war eben eine Politik, die sich mit ihren Finessen von einem Tag auf den andern das Leben fristet, die sich kindisch über momentan errungene Bortheile freut, und auch keine anderen anzustreben weiß, die keinen Blick in die Zukunft hat — und der es an allem Verständniß für die Factoren mangelt, welche die Geschichte construiren.

## Die Reformbewegung schon unter Maria Theresia vorbereitet.

Es handelt sich hier darum, die Aufschrift des Capitels aktens mäßig aus authentischen, bisher unveröffentlichten Schriftstücken zu beleuchten.

Ginige Notizen aus neuen verläßlichen Historikern Desterreichs müssen zur Vermittelung des Verständnisses voraus gesendet werden.

Herzan gibt in seinen Berichten (12. Dez. 1792, Seite 251) an: das Shstem in geistlichen Sachen und Verhältnissen zwischen dem Desterreichischen und Römischen Hofe habe sich 1755 geändert. Der erste Historiker der Theresianischen Epoche stellt diesen Umschwung durch angeführte Thatsachen weiter zurück\*). Der Bischof von Gurk,

<sup>\*)</sup> Maria Theresias erste Regierungsjahre. Von Alfred Ritter von Arneth. Zweiter Band 1742—44. Wien. Braumüller 1864. Siehe daselbst über den Dest. Geschäftsträger am Römischen Hofe, Graf Thun Bischof von Gurk, Seite 334, 336, 337, 359—371. — Wir sügen noch eine biographische Notiz bei: Joseph Maria Graf von Thun war 1741 bis 1761 Bischof von Gurk, als solcher Botschafter Desterreichs in Kom, 1761—63 Bischof von Passau. Er gab eine Uebersetzung der 4 Evangelien und der Apostelgeschichte heraus und starb bei einer Visitationsreise zu Mattinghosen 1763.

Graf Thun, entwickelte in seiner Stellung eine besondere aus person= lichen Rücksichten hervorgegangene Feindseligkeit gegen den Römischen Hof schon 1744, indem er auf gehäßige Magregeln gegen Rom in Wien einrieth. Thun betrieb bie fehr unglücklich ausgefallene Eroberung Neapels durch den Feldmarschall Fürsten Lobkowit - und wohnte selbst dem Kriegsrathe bei. Lobkowit brachte dem Pabst in Rom mit bem gesammten Offizierekorps die Huldigung zur Freude der Römer dar, um den Beweis zu liefern, daß Desterreich mit dem Pabst nicht in offener Feindschaft stehe — benn ber Botschafter Thun wurde wegen seiner Gehäßigkeit beim Pabste gar nicht mehr vor= gelassen. So finden wir hier ale einen Beginner der Feindseligkeiten auch wieder einen theologischen Staatsbiener, der sich mit Politik und Krieg befaßte, in beiden nicht glücklich war, und sicher besser ge= than hätte, wenn er entweder zu Hause geblieben und seine Diöcese ordentlich verwaltet - ober in Rom mindestens nicht vergessen haben würde, wie er sich hätte als katholischer Bischof dem Primat der Kirche gegenüber benehmen sollen. Er war der Initial des dicken Buches Desterreichischer Kirchengeschichte — bas mit seinem traurigen Inhalte noch heut zu Tage nicht zu Ende gekommen.

Wir haben nicht die Aufgabe, uns mit der Nothwendigkeit eines Umschwungs der Regierungsmaximen im Innern zu befassen, doch wollen wir darüber einen neueren Historiker hören.

In den "Memoiren eines Günftlings der Kaiserin Maria Theresia, des Fürsten Khevenhüller"\*) sagt der Herausgeber S. 47: "Von 1747 an treten allmälig die Staatsmänner ein, welche durch eine Reihe von Reformen die Grundzüge des Systems gegeben haben, auf dem der Staat Desterreich in seiner politischen Resorm noch heute (d. i. 1858) beruht." "An die Stelle der Lobkowitz, Harrach, Ditrichstein und Kinsky kommen nun die Kaunitz, Chotek, Hatzeld, Rosenberg" u. s. w.

Wir wollen auch gar nicht in Abrede stellen, daß eine politische Reform nothwendig war, aber damit ist noch nicht gesagt, daß diese Reform den historischen Grund wegfegen und die modernen

<sup>\*)</sup> Aus dem Hofleben Maria Theresias. Nach den Memoiren des Fürsten Khevenhüller von Adam Wolf. Wien. Gerold. 1858.

Chiaramonti, obwohl noch beim Scrutinium am Morgen vor bem eigentlichen Wahltage Bellisomi und Mattei in die Stimmen getheilt waren. Dem Cardinal Chiaramonti wurde, als er nach seiner Geswohnheit im Garten spaziren ging, das für ihn unerwartete Resultat mitgetheilt. Mattei und Herzan beglückwünschten ihn im Garten. Der Cardinal Chiaramonti war im ersten Moment bewegt, hatte aber bald seine gewöhnliche Ruhe gewonnen. Das Conclave hatte schon über Erwartung lang gedauert. Chiaramonti überließ sich dem, was die Borsehung mit ihm verfügte. Nachmittag stattete er dem Cardinaldekan und Cardinal Herzan einen Besuch ab.

Am 14. März 1800 fam endlich die feierliche Wahl zu Stande; nachdem die Kirche 6 Monate und 16 Tage ohne einen obersten Hirten gewesen, und das Conclave 3 Monat und 14 Tage gedauert hatte. Chiaramonti wurde mit allen Stimmen gewählt, seine eigene gab er dem Cardinaldekan. Nachdem die feierliche Wahl geschehen war, wurde der Gewählte gefragt, ob er die Wahl annehme. Er bat um Frist zu einem Gebete. Nach dem Gebete sprach er: Er erkenne sich in Anbetracht so vieler ausgezeichneter Männer im heil. Collegium dieser hohen Stellung nicht würdig, er verehre aber Gottes Wege. In Anbetracht der Burbe, welche auf seine Schultern geladen werde, zittere er, besonders wenn er betrachte, wie schwer er der Würde ge= nügen könne, er hoffe auf die Mithilfe des heil. Collegiums in Ausübung seines Umtes - wie jett die Umftande liegen, meine er nicht, renunciren zu dürfen, um die Kirche nicht noch länger verwaist und ohne Oberhaupt zu lassen. Er erklärte die eigentliche Wahl anzunehmen und dankte für das Vertranen, das die Cardinale ihm geschenkt, obwohl er sich durch seine Berdienste desselben nicht würdig wisse.

Der Jubel des Bolkes in Benedig bei der feierlichen Proclasmation der Wahl Pius VII. war unbeschreiblich. Die kleine Insel Giorgio Maggiore konnte die Volksmenge, welche zusammengeströmt war, dem neuen Oberhaupt der Kirche ihre Huldigung darzubringen, nicht fassen.

Wir haben uns hier, wie schon bemerkt, zunächst nur mit den Beziehungen Herzans zur Wahl und zu Pius VII. zu befassen; und folgen in Kurzem Consalvis Bericht: welche Stellung man in Wien der Wahl gegenüber eingenommen.

In Nom wird der neu gewählte Pabst 8 Tage nach der Wahl in St. Peter gefrönt. Dermalen hätte hier in Benedig die Krönung seierlich in der Patriarchalkirche St. Marco erfolgen sollen. So verslangte es offenbar die hohe Bedeutung der Feier einerseits — und der für eine große zusammenströmende Menschenmenge ersorderliche Raum anderseits. Iedermann meinte, es werden hiezu in St. Marco großartige Borbereitungen geschehen, es werden die Spitzen des in Benedig befindlichen österreichischen Misstärs, wie der Civilverwaltung sich dabei einsinden u. s. w. Aber die allgemeine Erwartung saud sich enttäuscht. Die Agenten der österreichischen Regierung hatten beim Beginne des Conclave sich in Wien angefragt, wie man sich nach der Wahl des neuen Pabstes in Benedig zu verhalten habe.

Natürlich handelte es sich um die Krönung, um die Bestimsmung der Art, wie die Regierung daran Theil nehmen solle, und um die Regelung der hiezu erforderlichen Ausgaben. Drei Monate waren nach der Anfrage verstoffen, und keine Antwort erfolgte. — Als es zur Krönung kam, erklärten dieselben kaiserlichen Agenten, daß sie sich nicht getrauen die Feierlichkeit in der Marcuskirche vornehmen zu lassen. Währenddem steuerten die Gläubigen freiwillige Gaben für selbe zusammen, so daß der kaiserliche Hof keinen Pfennig dafür auszulegen brauchte. Die fromme Generosität der Venetianer zeigte sich in einem außerordentlichen Grade.

Der Pabst äußerte dem Cardinal Herzan seine Verwunderung über alle diese sonderbaren Ereignisse. Herzan zog die Schultern hinauf, sagte, "er wisse nichts davon, habe über diesen Gegenstand keine Beschle bekommen, und glaube nicht auf eigene Faust hierin etwas thun zu dürsen." Nun beschloß der Pabst die Feierlichkeit in der Klosterkirche neben dem Conclave abhalten zu lassen.

Ein venctianischer Patricier lich eine sedia gestatoria her, daß der Pabst auf derselben getragen werden könne.

Am 21. März, 8 Tage nach der Wahl wurde nun die Krönung im Beisein einer ungeheuren Volksmenge gefeiert. Die Kirche konnte die Menge nicht fassen, die Menge wogte auf dem kleinen Platz vor derselben, in den Gondeln, auf den Dächern und auf der Piazzetta am jenseitigen Ufer.

212. Vortrag. "Die von dem Jakob Reinegg Medic. Candidato und gewesenen Schauspieler allhier gebetene Zulassung ad Examen et Doctoratum medicum 20—27. April 1771. R. "Er wäre aus besonderer Gnade zum Examen zu lassen: im Uebrigen hat Van Switten nur gar zu Recht. M. Th."

240. Vortrag. "Die Verkauf und respective fernere Beibehals tung der denen landesfürstlichen Pfarrkirchen und Pfarren zugehörigen Realitäten in Unter Desterreich, 3.—18. Mai 1771. R. Meine Willensmeinung geht dahin, daß von nun an in dem Zeitraume Eines Jahres alle bermalen zu ben landesfürstlichen Rirchen und Pfarren gehörige Grundstücke und Unterthanen plus offerenti veräußert und das daraus erlöst werdende Geld wie alle andern Pupillar= und Stiftungegelber in einem öffentlichen Fundo ad fructificandum angeleget, mit käuflicher Hintangebung der von denenselben besitzenden Wiesen, Wälder, Zehenten und Gärten, nur aledann fürgegangen werden solle, wenn der Pfarrer selbst hierwegen die Vorstellung und Bitte einreichen wird. Die Ranglei hat bemnach gemäß meiner Entschließung das nöthige unverweilt zu verfügen, wobei aber in Ueberlegung zu ziehen, und sich gutächtlich auszulassen, ob nicht das nämliche respective der gesammten in meinen Erblanden befindlichen Rirchen und Pfarren, welche auch dem landesfürstlichen Patronatus nicht unterworfen, zu verordnen fen. Joseph Corregent."

Schon im Jahre 1771 existirte eine Commission in Publico ecclesiasticis, welche am 5. Insi 1771 von der Kaiserin aufgehoben wurde: "Hebe diese Commission ganz auf, zu tractiren wie alle anderen Sachen bei der Kanzlei, doch mir allezeit die Vorträge a parte, nicht mit denen anderen Referaten zuzuschicken. M. Th."

"367. Vortrag. Juli 1771. Vortrag, die von dem bahrischen Unterthanen Georg Karl gebetene Dispensirung zu geistlichen Benestzien hierlandes gelangen zu können. R. "Man kann um desto weniger von der Verordnung abgehen, weilen Bahern in allen Fällen die unsrige ausschließet, und Passau im Passauischen und Bahrischen schon genug Benesicia vor diesen wird finden, mithin ein anderer vorzusschlagen. M. Th."

407. Vortrag. Am 10. August 1771 wurde für den weltlichen Priester bei der Censur-Hof-Commission von Praitenau bis zur Er-

bringen, um sich hiedurch des Besitzes der drei Legationen zu verssichern. — Auf denselben Umstand deutet auch die Einladung an den neuerwählten Pabst — nach Wien zu kommen. Die Sache ist so glorreich in Beziehung auf das Benehmen des neuen Pabstes hiebei, daß dieselbe eine kleine Erläuterung verdient.

Kaum waren die gewöhnlichen Gratulationen von der Hofkanzlei zu Wien angekommen, als der Minister dieses Hofes Herzan an den heil. Vater die dringendsten Vorstellungen machte: er möge einer Einladung nach Wien Folge leisten.

"Herzan machte sein Vorbringen und seine Schritte beswegen nicht nur beim Pabste, sondern auch bei mir, der ich diese Zeilen schreibe (Consalvi), da ich eben damals in Ermanglung eines Staats= sekretars die Dienste eines solchen versah. Bius VII. hatte die Ernennung eines Staatssefretars bis zu jener Zeit verschoben, in welcher er wieder einen Staat zu regieren haben werde. Ich wurde von Sr. Heiligkeit beauftragt unter dem Titel seines Sekretars auch die Geschäfte eines Staatssekretars zu besorgen, und will berichten, wer hiezu besonders beigetragen hat. Der kaiserliche Card. Herzan gab sich drei Tage nach der Wahl beim Pabst alle erdeukliche Mühe, (tous les efforts imaginables) dieser möge den Cardinal Flangini, der als Benetianer ein kaiserlicher Unterthan war — zum Staatssekretär ernennen, denn auf diesen konnte Desterreich rechnen\*). Der Pabst aber wollte ihn aus verschiedenen guten Gründen um keinen Preis für diese Stelle — und fand keinen besseren Ausweg, um dem kaiserlichen Minister nicht gleich im Anfange seiner Regierung eine abschlägige Antwort geben zu mussen, als zu erwiedern: er habe jett keinen Staat und wolle somit, ba dieses nicht nöthig ist, auch teinen Staatssetretär ernennen. Pius VII. setzte bei, er wolle sich für seine Beschäfte des Secretars vom Conclave bedienen.

<sup>\*)</sup> Flangini Luigi aus einer Benetianischen Patriziersamilie, geb. 1733, war verheiratet, 1762 starb seine Gemahlin. Er ließ sich barnach zum Priester weihen, wurde Utidore della Rota für Benedig zu Rom, später Cardinal, 1801 Patriarch von Benedig und starb 1804. Sein Leichnam liegt in der ehemaligen Patriarchaltirche Benedigs S. Pietro in Castello begraben. Seine Schwester und seine Tochter ließen ihm ein prachtvolles Denkmal setzen.

Der Cardinal Herzan stellte nun vor, daß durch diese Reise des Pabstes nach Wien ein unberechenbarer Vortheil für den apostolischen Stuhl erwachsen könne, die persönliche Bekanntschaft des Kaisers werde Sr. Heiligkeit zum Besten der Kirche und des Staates von größtem Nutzen sein; da nun der Pabst eben in Venedig sei, so möge er eine so kostbare Gelegenheit nicht vorübergehen lassen zu einer Reise, deren Kosten zudem die kaiserliche Regierung auf sich nehmen wird."

"Mit Hülfe dieser und noch anderer Gründe erschöpfte Herzan den Born seiner Beredsamkeit beim Pabste und bei mir, um uns zum Beitritt zu seinem Plane zu bewegen. Als Herzan die Gegensgründe des Pabstes nicht zu entkräften vermochte, führte er, um nichts unversucht zu lassen, den letzten an: "Es sei dieses der Wunsch des Kaisers." Herzan bildete sich ein, man werde nicht den Muth haben einem so klar ausgesprochenen Wunsch des Kaisers zu widerstehen. Er meinte, die Furcht, einem Fürsten zu mißfallen, von dem man die Rückgabe eines großen Theils des Dominiums der Kirche zu hoffen habe, werde jede andere Rücksicht überwiegen."

Der Pabst antwortete aber jedesmal, er wisse das Wohlwollen der kaiserlichen Majestät bezüglich dieser Einladung wohl zu würdigen, daß er selber sich wünsche die persönliche Bekanntschaft mit dem Raiser machen zu können, um ihn durch das väterliche Wort seiner Zusneigung zu versichern, daß aber seine Pflichten als Hirt und Herrsscher ihm unter den gegenwärtigen Umständen nicht erlauben, seine Reise nach Rom zu verschieben. Der Kaiser werde in seiner Weissheit und Frömmigkeit die angeführten Beweggründe wohl zu erwäsgen wissen.

Die erneuerten Versuche Herzans, der sich nicht so geschwind als überwunden erkannte, waren vergebens, und der Pabst gab in dieser schwierigen Verhandlung, der ersten seiner Regierung, eine Probe merkwürdiger Entschiedenheit, wie eines klaren Erkennens seiner Pflichten und der Aussührung berselben. (Consalvi setzt die Mißhelligskeiten weiter auseinander, in welche der Pabst durch die Reise nach Wien sich verwickelt hätte.)

Hier folgt nun in Kurze das Weitere der Verhandlungen, bei denen wohl Herzan nimmer dabei war — die er aber angespon-

nen, und welche er im Sinne der damaligen Desterreichischen Resgierung erledigt wissen wollte. Er war mit seiner diplomatischen Kunst zu Ende gekommen — in Consalvi hatte er einen Meister gestunden, mit dem er sich nicht messen durste. Consalvis Größe und seine Wirksamkeit bestand darin: daß er ehrenhaft und gerade vorsging, aber auch die Intriken und Kniffe seiner Gegner in ihrer äußersten Consequenz mit dem schärssten Blick durch und durch schaute.

Nun wurde von Seite Desterreichs Marquis Ghislieri als außerordentlicher Gesandter zum Pabst nach Benedig geschickt. Bevor dieser zum Pabst kam, eröffnete er dem Pro-Staatssekretär (Consalvi) den Zweck seiner Sendung. Ghislieri meinte — Consalvi solle Sr. Heiligkeit sagen, daß der kaiserliche Hof, der jetzt den Kirchenstaat bis zu den Thoren Roms besetzt hielt, bereit wäre, die besetzten Provinzen zurückzugeben mit Ausnahme der drei Legationen von Ferrara, Bologna und Ravenna. Er setzte hinzu, es läge in der Intention des Kaisers, diese unlängst durch die Franzosen im Bertrag von Tolentino erhaltenen Provinzen zu behalten. Diese Legastionen, sagte er, seien nicht mehr dem heiligen Stuhle gehörig, und die kaiserliche Staatskanzlei verlange eine neue bestätigende Concession des Vertrages von Tolentino.

Der Staatssekretär war über diesen Antrag betroffen; kannte er auch das Verlangen Desterreichs, diese Legationen behalten zu wollen, so war es doch noch nie so offiziell ausgesprochen worden, wie eben jetzt. Er erklärte Ghislieri: er werde die Sache Sr. Heisligkeit mittheilen, müsse aber schon im Vorhinein mit eben so viel Freinüthigkeit als Entschiedenheit erklären, Ghislieri möge sich keine Chimäre vormachen, denn der Pabst werde sich nie zu einer solchen Transaktion hergeben.

Ghislieri stellte nun dem Pro-Staatssekretar die verschiedenen Gefahren vor, in welche durch diese Zurückweisung auch das Beischenlten der übrigen Provinzen des Kirchenstaates kommen werde. Aber auch diese Drohungen versehlten ihre Wirkung. Der Prosetaatssekretar, welcher die ganze Unterredung dem Pahste vortrug, erhielt von diesem den Auftrag, eine absolut negative Autwort zu geben. Es läßt sich denken, daß Ghislieri darüber nicht besonders angenehm berührt werden konnte.

tistischen Streben seiner Zeit eine formell kanonische Unterlage \*), welche von den Desterreichischen Aufklärern gehörig benutt wurde. Der famose Abt des Benediktinerstiftes Brzenov in Böhmen, spater f. f. Hofrath und Referent über theologische Studien, Namens Stephan Rautenstrauch, fertigte ein Lehrbuch des Kirchenrechts im febronianischen Sinne (Hontheim nannte sich Febronius) an: es sollte dieses Rirchenrecht mit den verquickten und verzwickten Staatsund Rechts-Anschauungen der ganzen Periode harmonieren, die Rirche sollte nach demselben dem sogenannten "höchsten Staatszweck" als eine Art polizeilicher Anstalt ganz und gar untergeordnet werden. Ein etwas rücksichtsvolleres Kirchenrecht gab Professor Rigger 1776 in 4 Bänden heraus; es mußten laut Befehl die Theologen aller Universitäten, theologischen Facultäten und Ordensschulen nach diesem Rirchenrechte dressirt werden. Im Jahre 1784 wurde das entschieden febronianische Schulbuch von Peheim in den Desterreichischen Staaten eingeführt.

Ban Swieten und der Hofrath Sonnenfele sahen in einer Zunahme ber Bevölkerung, der Industrie und der Fabriken, wie auch in der Ausgliederung der Polizei, welche das Land negartig umfangen sollte, die besten Grundlagen modernen Bölkerglückes einerseits, und eines sehr festen absoluten Staatsgebäudes anderseits; in der Macht der Kirche aber sahen sie dafür, den unseligen "Staat im Staate", "die Revolution". Wie schon weitaus über ein Dezennium vor Joseph II. Regierungsantritt in der Wahl von Persönlichkeiten, und in der Vorbereitung von Zuständen im "reformatorischen Sinne" gewirft wurde, das haben wir früher im Rapitel: "Herzan als Diplomat" besprochen. Männer eines möglichen Widerstandes, einer energischen Kraft, eines Bewußtseins der Hirteupflichten, murden natürlich für Bischofstühle nicht auserkiesen. — Wir haben es aber nun hier nicht mit der Geduld zu thun, mit welcher die Mehrzahl der Bischöfe die Schläge gegen die Kirche hingenommen, wir muffen auch über einige Bischöfe thatsächlichen Bericht erstatten, welche bas firchen=

<sup>\*)</sup> De statu Ecclesiae et de legitima potestate Romani Pontificis liber singularis ad reuniendos dissidentes in religione Christianos compositus Bullioni 1763.

feindliche Unternehmen der Staatsgewalt noch aus allen Kräften fördern halfen.

Die ungarischen Bischöfe dürfen wir unter dieses Urtheil nicht stellen. Uns ist kein Aktenstück vorgekommen, welches jene unkirchliche servile Connivenz den neuen Verordnungen gegenüber zur Schau trüge, die wir an manchen außerungarischen Bischöfen finden werden.

Im Gegentheil, hatten die andern Bischöfe auf eine so gewissenhafte Weise ihre Pflicht gethan wie die ungarischen, denen sicher auch noch die politische Verfassung Ungarns Kraft verlieh, so wäre der Vergewaltigung ein Damm gesetzt worden. Der Cardinal und Erzbischof von Gran Graf Joseph Batthyany machte im Namen ber anderen Bischöfe Ungarns bem Raiser in einer feierlichen Erklärung zu wissen: "daß sie die in Kirchenangelegenheiten erlassenen Berordnungen, im Vertrauen auf eine bessere Ueberzeugung Gr. Majestät, bisher nicht veröffentlicht hätten, und ohne Berletzung ihres Gewissens und ihrer Ueberzeugung auch nicht veröffentlichen könnten." "Er (Cardinal Batthyany) wolle zwar Gr. Majestät den Vorwurf nicht machen, als maßten sich Dieselbe eine Gewalt über die Rirche an, sehe sich aber gleichwohl genöthigt, in tieffter Unterthänigkeit zu erinnern, daß die neuen kaiserlichen Anordnungen in Rirchensachen die Gränzen der bloß politischen Gewalt überschreiten, wenn sie auch im übrigen mit dem Beifalle und auf den Rath geistlicher Personen getroffen worden sepen, die Se. Majestät vielleicht mehr aus Schmeichelei als aus Liebe zur Sache gedient haben." Der Raiser ließ den ungarischen Bischöfen erwiedern: "Er habe die Verordnungen in Rirchensachen nach reiflicher Ueberlegung und auf Anrathen mehrerer frommer und weiser Männer bes geistlichen Standes erlassen. Fern sei von ihm der Gedanke dem Gewissen seiner Unterthanen Zwang anzuthun, daher räume er jedem, der in Betreff dieser Berordnungen sein Gewissen nicht beschwichtigen kann, die Freiheit ein, seinem Umte zu entsagen und auszuwandern."

Die besagten frommen und weisen Männer werden wir des nähern kennen lernen. — Die Freiheit "seinem Amte zu entsagen und auszuwandern", hat immerhin dann noch einigen Werth, wenn man sich an das Schicksal der Christen unter den heidnischen Kaisern Roms erinnert. Hören wir einige Stellen aus

solchen Hirtenschreiben über das Toleranzpatent. Der Bischof von Königgrät \*) schrieb:

"Se. Majestät wollen Alle, welche die Religionsverschiedenheit und den Zwang der vorigen Gesetze in Partheien getrennt hat, durch das unzertrennliche Band der dristlichen Liebe auf immer ver= einigen, bem Baterlande in seinem Schoofe unzählige gute Burger, fleißige Landwirthe, geschickte Künstler, und folgsame, ben Gesetzen willig gehorchende Unterthanen erzielen und erhalten, und hiedurch die Sicherheit der einzelnen Bürger sowohl, als auch die Wohlfahrt bes ganzen Staates immer mehr und mehr befestigen. Ihr wisset selbst, wie unbegränzt der Gehorsam sehn musse, welchen wir den Regenten und Mächten, unter benen wir burch Gottes Anordnung stehen, schuldig sind. Wir halten demnach für überflüssig euch in der Vollziehung dieser allerhöchsten Willensmeinung, in dem mas euch hierinfalls obliegt, Genauigkeit und strenge Bunktlichkeit zu empfehlen. Unter so vielen und so würdigen Priestern aber, welche ber Herr zu Mitarbeitern in unserm Weinberg bestellt hat, die folgsam gegen die vaterländischen Gesetze, voll Klugheit, Mässigung, Bruderliebe und Sanftmuth den Geist der Apostel, das ist die echte Lehre ganz inne haben, und darum die Freude unseres Herzens sind, dürften auch andere senn, welche von einem unbescheidenen und unklugen Bekehrungseifer hingeriffen, Gott ein gefälliges Werk zu thun glauben, wenn sie ihren, sich zu andern Religionen bekennenden Mitbürgern bittere Controverspredigten, oder andere dem Gesetze des Christenthums ganz zuwider laufende Plackereien ihre Meinungen anfbringen (in illorum sententiam abducere cupientes) unb anstatt das Wohl der Religion und des Staates zu befördern, die Bande der Liebe und Geselligkeit zerreißen." "Wem von euch ist es unbekannt, daß die Grundlage unferes evangelischen Gesetzes die Liebe und Nachsicht ist, wovon une unser göttlicher Gesetzgeber un=

<sup>\*)</sup> Epistola circularis authentica Joannis Leopoldi ab Hay, Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Reginae-Hradecensis ad Clerum tam saecularem quam regularem suae dioecesis, data die 20. Nov. 1781 Viennae, Kurzbeck. In der nämlichen Druckerei wurde auch eine deutsche Uebersetzung ausgegeben. Der Regierung war sehr darum zu thun, dieses und audere ähnliche Musterhirtenschreiben so viel als möglich zu verbreiten.

zählige Beispiele gab — er, der seine ganze Lebenszeit, da er unter den Menschen mandelte, einer ununterbrochenen Reihe von Wohlthaten weihete; des verlorenen Sohnes, der öffentlichen Sünderin, des im Chebruch ergriffenen Weibes, der Juden und Griechen mit der Erbarmung eines Vaters schonete, dessen jeglicher Schritt, jegliches Wort, jegliche Handlung und ganzes Leben ein heiliges Denkmal der Liebe, Geduld, Sanftmuth und Nachsicht mar. Wem von euch sind die Aussprüche des Apostels unbekannt, welcher uns überall einpräget: daß wir einander in aller Liebe vertragen, uns mit den Chrenbezeugungen einander zuvorkommen, und mit allen Menschen in Frieden leben sollen. Ermahnet er uns nicht, die Schwachen im Glauben aufzunehmen, und sie nicht in zänkischen Gedanken, sondern mit dem Geiste der Gelindigkeit zu unterrichten, daß wir einer des andern Burde tragen sollen, wenn wir das Gesetz Christi erfüllen wollen. Durchgehet die heil. Schrift, die Aussprüche der alten Bäter, sie zeugen von nichts als vom Gesetze der Liebe, der Wohlthätigkeit und Duldung." —

Nun haben aber alle diese Stellen, welche der Bischof anführt, mit dem Toleranzpatente des Kaiser Joseph durchaus nichts zu thun, denn sie handeln von Sündern, die zur Buße bereit, sich bekehren, die der Heiland mit Liebe aufnimmt, und die auch wir mit Liebe behandeln sollen.

Der Bischof mußte sich auch in öffentlichen Schriften vom rein kirchlichen Standpunkte zurechtweisen lassen\*). Es handelt

<sup>\*)</sup> Eine sehr ruhig gehaltene Schrift über den besagten Hirtenbrief ist betitelt: "Ratholische Betrachtungen über das Circularschreiben des Herrn von Han, Bischofs von Königgrät, an die Geistlichkeit seiner Diöces, über die To-leranz. Frankfurth gedruckt 1782." Natürlich hatten die Pamphletisten damaliger Zeit den Mund voll des Lobes über diese gefügigen Bischöse. Eine Broschüre führt den Titel: "Das Buch Joseph. Geschrieben von einem Seher des 18. Jahrhunderts. Halb Geschichte, halb Prophezeiung. Im Tone der Bibel. Herausgegeben von F. A. Zieger. Prag. Wolfgang Gerle 1783." In dieser Broschüre sagt der große Seher Cap. IV. Bers 20—24: "20. Es waren aber in denselben Tagen einige der obersten Priester, die vor anderen leuchteten, und sich hervorthaten zu den Absichten des Kaisers. 21. Leopold von Hay der oberste Priester von Königgrät, aus dem Lande, dem der Kaiser die Fesseln der Leibeigenschaft gelöset hat. 22. Und Hieronymus Joseph der Oberste Priester von Salzburg, Primas des deutschen Reichs. 23. Und Carl der oberste Priester

sich in den von dem Bischof citirten Schriftstellen nicht von solchen Sündern, welche der erkannten Wahrheit widerstreben, welche die Rirche nicht anhören, die in ihrem verstockten Sinne verharren, welche in die Hurbe Christi nicht nur nicht eintreten wollen, sondern diese hassen, sie zu verführen oder zu verfolgen suchen, gegen diese mar Christus der Herr nicht so liebreich, nachgiebig und sanftmuthig. Er aß zwar mit ben Pharisäern, er sprach mit ben Sectirern bamaliger Zeit, den Herodianern und Saducaern, weil er auch sie zu erlösen und selig zu machen gekommen mar, wenn sie das dargebotene Beil ergreifen wollten. Allein mit diesen sprach er ganz anders. sagte: "Was versuchet ihr mich, ihr Heuchler?" (Matth. XXII. 18.) Und zu den Saducäern: "Ihr irret und verstehet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes" (Matth. XXII. 29), er mahnt die Seinen, daß sie sich vor dem Sauerteige der Pharisäer und Saducäer hüten, ja er wendet sich von den Pharisäern in völliger Scheidung weg mit den Worten: "Ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr fagt: Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn." (Matth. XXIII. 39.) Das war der Standpunkt, den der Heiland gegenüber den hartnäckigen Irrlehrern einnahm, in diesem Sinne sagte er auch zu seinen Jüngern: "Wer die Kirche nicht hört (wie sie alle Irrgläubigen nicht hören), der sei dir wie ein Beide und öffentlicher Sünder." (Matth. XVIII. 17.) Desselben Sinnes waren die Apostel und Jünger, die Stellen, welche der Bischof anführt, gehören nicht hieher, denn der Apostel redet nur von den Gläubigen, wie sie sich einander in aller Liebe vertragen, mit Chrenbezeugungen einander zuvorkommen, mit allen Menschen in Frieden leben, und den Schwachen im Glauben aufnehmen Ganz anders reden die Apostel von den Irr= und Ungläubigen. "Ich bitte euch aber Brüder, daß ihr euch in Acht nehmet vor benjenigen,

von Laibach. 24. Und Joseph Franz Anton, der oberste Priester von Gurt." Die andern Bischöfe kommen bei dem Seher begreislicher Weise sehr übel weg. Bon diesen heißt es V. 2: "Der Wille des Kaisers wurde ihnen erklärt, und sie wurden überzeugt, daß er gut war und heilsam, die es aber nicht erkennen wollten, und murreten und das Bolk auswiegelten zu stützen ihren Aberglauben, den sie lieb hatten, die wurden der Strafe werth geachtet, und sie wurde an ihnen vollzogen." Komischer Weise sagte dieser große Prophet auf der 4. Seite eine Menge Dinge voraus — die glücklicher Weise alle — nicht eintrasen.

welche Uneinigkeit und Aergerniß anrichten wider die Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie." (Röm. XVI. 17.) Sben so lauten die Stellen: Titus I. 9—11, I. Timotheus III. IV., II. Johann. 10. Sbenso die Kirchenväter, wie Irenäus Buch III. K. 4. "Eine solche Furcht hatten die Apostel und ihre Jünger, daß sie nicht einmal redeten mit einem aus jenen, welche die Wahrheit verfälscht hatten." Epprianus Buch 1, Brief 3. "Unsere liebsten Brüder sollen standhaft ausweichen und die Worte und Gespräche derjenigen vermeiden, deren Rede wie der Krebsschleicht," und weiter: "Wit solchen soll man keinen Umgang, keine Gastmahle, keine Unterredungen haben, und wir sollen so sehr von ihnen abgesondert sehn, als sie von der Kirche entsernt sind."

Augustinus Brief 62. "Wie wir ermahnen, daß man einen Irrgläubigen vermeide, damit er nicht die Schwachen und Kleinen betrüge, so verweigern wir auch nicht, ihn auf was immer für eine Art zurechtzuweisen." Leo, Rede 18. "Die giftigen Gespräche der Irrlehrer vermeidet, es sei auch mit jenen keine Gemeinschaft, die dem bloßen Namen nach Christen sind."

Auf die Worte des Bischofs Han: "Auch wisset ihr alle wohl, daß den Regenten und Königen über die Geheimnisse des Gewissens nicht die geringste Gewalt zustehe, sondern daß sich selbe der Prüfer der Herzen, Gott, in dem wir leben, weben und sind, ganz allein vorbehalten habe", erwiedert die citirte Schrift: "Nun was folget hieraus? Dieses, daß es dem weltlichen Regenten nicht angehe, mas ein jeder für einen Glauben im Herzen habe, und das ist mahr. Bei seinem Gerichtshof leidet Niemand eine Strafe der Gedanken wegen. Es mag einer noch ein so großer Dieb in seinem Herzen fein, so ist er derowegen bei diesem äußerlichen Gericht nicht strafbar. Wie aber wenn er seine bosen Begierden in's Werk setet? Wenn er auch äußerlich stiehlt, steht er dann nicht unter der Gerichtsbarkeit des Fürsten? und muß er ihm nicht Einhalt thun und dem Beschädigten Genugthnung leiften? Ohne Zweifel, eben so ist es auch mit einem Irrgläubigen; glaube ein Jeber was er will, so lang er's nur im Bergen behält, so hat der Fürst darüber keine Sorge zu tragen; aber wenn er sein verborgenes Gift ausspeiet, wenn er andere damit anstecket und um den wahren Glauben bringt, soll dieß dem Fürsten nichts angehen, soll er seine Unterthanen nicht schützen, daß

sie nicht ihres größten Gutes auf Erden, so der Glaube ist, von einem solchen Menschen beraubet werden? Gesetzt aber, es ginge dem Fürsten dieses nicht an, obwohl man ihm dieses Recht keinese wegs abstreiten kann, so kann doch ein Bischof nicht also reden, und er kann aus diesem gar nichts für seine Duldung herausbringen; denn ihm ist auch eine innerliche Gerichtsbarkeit von Gott gegeben worden, er hat durch die Sewalt der Schlüssel die Macht, auch innerslich zu lösen und zu binden" u. s. w.

Der Bischof zieht aus seinen bedenklichen Prämissen den noch bedenklicheren Schluß: "Wir werden daher den Vorschriften unserer heiligen Religion (?), dem Gesetze der Natur und Vernunft (aus Natur und Vernunft wurde aber in den frühern Worten des Bischofs nichts erwiesen) folgen, wenn auch wir diese Gewissenszfreiheit durch keine andern Waffen als durch das Gebet, das wir in aller Geduld und Lehre zu Gott beten, auf die Wege der Wahrheit und Tugend hinlenken."

Nun ist aber das Gebet allein schon deswegen nicht genug, weil es heißt "in aller Geduld und Lehre," darum ruft auch der Apostel: "Predige das Wort, dringe darauf zur Zeit und Unzeit" u. s. w. Nun ist aber die Lehre, das Predigen, sicher an der Zeit — wenn die Irrlehrer von allen Seiten nicht nur ihre Stimme, sondern ihr lautes, gellendes Geschrei gegen die Kirche erheben.

Der Bischof sagt noch weiters: "Wenn wir endlich, damit wix mit wenig Worten vieles zusammenfassen, mit allen Mitbewohnern unsers Schafstalles ohne Rücksicht der Religion, zu der sie sich bekennen, mit unverstellter Liebe und gutem Willen verträglich und aufrichtig im Frieden seben, Niemanden etwas zu Leide thun, und alle mit gleicher Bruderliebe umfassen; diese Liebe Allen predigen" u. s. w. (cum omnibus ovile nostrum inhabitantibus, non attenta etiam professionis varietate et cet.) Aus diesen eigenthümlichen Anschauungen, die der Bischof Grundsätze nennt, leitet er nun verschiedene Punkte ab, über welche er sagt: "die wir von euch heilig beobachtet und befolget missen wollen."

"Erstens sollet ihr euch auf euren Kanzeln von allen Controvers= predigten, welche den Katholiken und Protestanten mit Recht miß= fallen, gänzlich enthalten; jenen (den Katholiken) muß jeder wider sie gesaßte Verdacht schwer fallen, diese (den Protestanten) der bittere Ton der Streitenden nothwendig aufbringen. Erkläret an ihrer Statt die Evangelien der Sonn- und Feiertage auf eine Art, wodurch beisdes: das Seelenheil und das bürgerliche Wohl, gewinnen. Unerschöpfslich ist diese Quelle, woraus ihr den reinen Trank der Sittenlehre schöpfen sollet, jener Lehre nämlich, welche wahre Christen, den Gessehn willig gehorchende Unterthanen\*), folgsame Bürger, sorgfältige Hausväter bildet" u. s. w. \*\*) Im katechetischen Untersrichte sollen dem Volke die Glaubenswahrheiten vorgetragen werden.

In diesem Stile geht es fort und fort. Am stärkten ist der 5. Punkt der Mahnung an die Geistlichen seiner Diöcese: "5. Weil es durch aus nicht erlaubt ist, dem Gewissen auf irgend eine Weise Fallstricke zu legen, so könnet ihr leicht schließen, daß, wenn ihr euern erklärten Protestanten Sakramente ausspendet, oder andere geistliche Werke für sie verrichtet, als da sind die Tause ihrer Kinder, die Trauung, die Hervorsegnung nach den Wochen (wenn sie selbe verlangen sollen), die Leichenbegängnisse — ihr bei allen diesen Verrichtungen bloß das Wesentliche, was zur Gültigkeit des Sakraments nothwendig ist, beibehalten, von allen Formeln aber, welche bloß katholisch (!) und ihren Glaubenssätzen geradezu entgegen sind, euch völlig enthalten (!) müsset;" (a formulis pure catholicis et dogmatidus illorum directe contrariis plene abstinendum sit, et cet.) "also

<sup>\*)</sup> In dem Resoluzionsbuche der Raiserin Maria Theresia von 1780 (Archiv des Staatsministeriums des Innern) fanden wir unterm 25. October eine Bittschrift des Bischofs Hay zu Königgrätz um eine Teusenbach'sche Stiftstelle für seinen Nessen Joseph Praitschaft. Die Resolution lautet: "Wenn ein Platz vacant wird, diesen zu nehmen. Maria Theresia." In Andetracht, daß der Herr Bischof auch bei Bersorgung seiner Berwandten günstiges Gehör sand, war es ihm nicht schwer ein guter Unterthan zu sein, — es fällt uns nicht ein ihn deßhalb zu tadeln — freisich die Psichten eines Bischofs — hätte er über den dankbaren Unterthan nicht zu vergessen gebraucht.

<sup>\*\*)</sup> Wer den Lehren der Kirche gehorsam ist, der wird wohl ohnedieß tein Rebell, tein ungehorsamer Bürger und tein nachläßiger Hausvater
werden; deswegen hat aber die Kirche doch eine weitaus höhere Aufgabe als
gehorsame Steuerzahler und idillische Spießbürger heranzubilden. In dieser
Richtung hat die Kirche zwischen zwei Aussprüchen das rechte Ausmaß zu
lehren: zwischen dem I. Brief Petri II. 13 und Apostelgeschichte V. 29.

würde es nicht gesetmäßig sehn (sic illegale esset) bei der Taufshandlung die Taufzeugen, welche statt der Kinder antworten, zu fragen: Glaubst du an die römisch-katholische Kirche? die bei unseren Begräbnissen gewöhnlichen Gebete auch bei den ihrigen zu beten, da sie an kein Fegeseuer glauben, ihre Leichname oder auch die Lebenden mit dem Weihwasser zu bespreugen, dessen Gebrauch sie verwersen — das Kruzisix darzureichen, um es zu küssen und dergleichen. Dieses wollen wir vorläusig zu eurer Nachachtung erinnert haben, bis ihr das von uns hiezu besonders versaßte Rituale erhaltet." — —

Der katholische Leser traut seinen Augen nicht, wenn ihm ein Bassus wie der obige, im Hirtenbrief eines katholischen Bischoss vorskömmt, eines Bischoss, der, mit dem anathema der Kirche beladen, Hirtenbriese absast und von seinen Geistlichen Gehorsam haben will, während er der Kirche den Gehorsam auffündigt. In der Sessio VII. De Sacramentis Canon 13. des Tridentinischen Consciliums heißt es: Si quis dixerit receptos et approbatos Ecclesiae Catholicae ritus, in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito omitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse: anathema sit."

Noch ausführlicher redet derselbe Bischof über die zu Gunsten ber "Toleranz" geforberten Auslassungen aus bem Rituale in einer Unterweisung, in welcher es heißt: "Weil der Kirche Gottes an der Gültigkeit der heil. Sakramente, dem Landesfürsten aber und dem Baterlande an der öffentlichen, häuslichen Gewissensruhe aller Unterthanen gelegen ift, darum habe ich den Seelsorgern die Weisung gegeben, die Rinder der hierländigen helvetischen Religionsverwandten mit Auslassung aller allein katholischen Gebräuche zu taufen und auch zu kopuliren; ich glaube dieses den Umständen schuldig zu sehn, weil die Reformirten nach ihrem Katechismus die menschlichen und firchlichen Zugaben (!) in ihrem Bewissen nicht annehmen bürften. (!) Ich glaube damit viel Aergerniß gehoben, und besonders jenen unerlaubten zu tausend Unordnungen abzielenden Migbrauch abgestellt zu haben, der sich in diesem Chrudimerkreise an mehreren Orten ereignet hat, wo Bauern ihre Kinder selbst getauft haben. Damit dieses ja auch in bem Chrudimergebiete nicht geschehe,

wird der Magistrat vorzüglich darüber wachen. Die Wichtigkeit der heiligen Handlung ist hier mit dem allerhöchsten Consscriptionspatente verknüpft." — Somit mußten die Seelsorger die verstümmelte Taushandlung, aus Rücksicht für die Bücher der Bolksbeschreibung vornehmen!! Das Concilium Tridentinum mußte dem "allerhöchsten Conscriptionspatente" weichen; oder wie der Bisschof Han sagt: "Die Wichtigkeit der heil. Handlung ist hier mit dem allerhöchsten Conscriptionspatente verknüpft." —

Die Katholiken besaßen in der Diöcese Königgrät ihre eigenen Gottesäcker seit jeher, der Bischof befahl — es sollten alle Atathosliken auf denselben Friedhösen begraben werden. Am Schlusse wünscht der Bischof, seine sämmtlichen Eleriker sollen sich durch Anpreisung des weltlichen Toleranzgesetzes als würdige Diener der Kirche, als nütliche Unterthanen, als weise Gesetzverständige ihres Baterslandes, als muthige Vertheidiger und redliche Vollzieher der Gesetz desselben aus allen am ersten erweisen. "Unsere Landvikare werden einem jeden unseren sowohl Welts als Ordensgeistlichen einen Abdruck dieser unserer Vorschrift abreichen lassen und vermöge ihrer Amtspslicht besonders darauf sehen, daß man alle Punkte derselben heilig erfülle."\*)

So auch der Erzbischof von Salzburg. Der Titel seines "Reformhirtenbrieses" von 1782 lautet: "Se. Hochfürstliche Gnaden des Hochwürdigsten Herrn Hieronhmus Joseph, Erzbischof und des heil. Römischen Reichsfürsten zu Salzburg, des heil. Stuhles zu Rom geborenen Legaten und Deutschlands Primaten 2c. 2c. Hirtenbrief auf die am 1. Herbstmonat dieses 1782 Jahres nach zurückgelegtem 12 Jahrhundert eintretende Jubelseier Salzburgs, Wien, Trattner." 99 Seiten.

Dagegen erschien: "Gedanken eines Landdechants über den Hirtenbrief von Salzburg, in einem Antwortschreiben an einen Pfarrer seines Kapitels eröffnet, worin auch hin und wider anstößige Schriften unserer Zeiten nach ihrem Verdienste gerügt werden. Motto:

<sup>\*)</sup> Die Kirchengesetze waren diesen Staatsdienern nicht heilig, sie änderten nach Belieben daran, für die Staatsgesetze aber nahmen sie die Heilige teit oder: die heilige Ersüllung derselben in Anspruch.

Ihr send das Salz der Erde; wenn aber das Salz seine Kraft verliert, womit soll man salzen. Matth. V. 13. Preßburg und Freistadt. Bei Peter Glaubrecht und Paul Gottlieb seligen Erben, 1783."
262 Seiten. In dieser Schrift wird mit der auständigsten Sprache von der Welt der vorige Hirtenbrief logisch, historisch und dogmatisch nicht nur gerichtet, sondern zu Grunde gerichtet. Der Kritiker besitzt Schärfe des Verstandes, Wissenschaft und eine kernhafte kirchliche Gesinnung.

Derlei Zurechtweisungen vom kirchlichen Standpunkt mußten sich zu jener Zeit manche Hirtenschreiben gesallen lassen. Der Erzbischof von Salzburg schrieb im besagten Hirtenschreiben auch gegen den verschwenderischen Glanz des kirchlichen Cultus ganz in damaliger Manier. Er wurde eben hierüber sehr ruhig zurechtgewiesen durch folgende Schrift: "Gründliche Anmerkung in bedenklichen Fragen über den erzbischöflichen Salzburgischen Hirtenbrief vom 29. Brachmonats 1782. Ilm deren nähere Erläuterung und Ausklärung der Herr Verfasser gebührend ersuchet wird. Bon E. A. P\*\*\*. 1783."

Ge hatten sich in Folge ber Zeit besondere Andachten und Gebete eingebürgert, Kranken wurden auf ihr Berlangen Reliquien von Heiligen zur Berehrung übergeben, Speisen und Arzneien wurs den gesegnet. Wenn auch mitunter sich in diese Weihungen abersgläubische, von der Kirche nicht gutgeheißene Gebräuche mit einmischten, so hätte doch nicht sollen das Kind mit dem Bade verschüttet werden. An diese Segnungen und Weihungen, besonders an die geweihten sogenannten Lucaszettel kam nun der Aufklärungsschwarm mit einem Unisonogeheul heran: als ob alle Errungenschaften der bisher eroberten Civilisation durch derlei, wenn auch mitunter übelverstandene Gebräuche, auf dem Spiele gestanden wären. In der Regel waren nun diese in Josephinischer Zeit so sehr beschimpsten Weihungen (zu den Sakramentalien gehörig) im kirchlichen Geiste gehalten, viele Gebete bei densselben sogar sehr schön und erhebend\*). Weil aber die Ausstlärer dagegen

<sup>\*)</sup> Daß die Kirche abergläubische Weihungen nicht begünstige, ist aus einem Beispiel eben jener Zeit ersichtlich. Ein zu Stadt am Hof (Regensburg) erschienener Thesaurus Benedictionum hatte die Approbation des Bischofs von Augsburg (eigentlich des Generalvitars daselbst, denn die Prinzen kümmerten

ihren Lärm erhoben, meinten auch sogar Bischöse, sie müßten sich ihnen anschließen. So erließ ber Bischof von Neustadt Kerrens (später nach St. Pölten sammt dem Bisthum versett) dagegen einen eigenen Hirtenbries\*) in welchem er die Segnungen mit einer eines bessern Gegenstandes würdigen Strenge verbietet, und sagt: "Wer immer es wagen wird wider dieses unser ernstliches Verbot zu handeln, der soll gleich durch die Thathandlung selbst, wenn er ein mit der Seelsorge verbundenes Venesizium hat, aller geistlichen Gewalt beraubt, und über dieses, wenn er ein Mönch wäre, auch vom Meßlesen außer der Kirche seines Klosters suspendiret sehn: wider diesenigen aber, welche die Seelsorge mit Fug und Wacht ausüben, wird ohne Verweilung nach den Kirchenregeln verssahren werden."

Viele Leute verlobten sich an Gnadenorte, oder an der seligen Jungfrau geweihte Kapellen in Krankheit oder Bedrängniß: daß sie eine Opfergabe, ein Bild das ihre auf die Fürbitte der sel. Jungsfrau geschehene Genesung andeuten soll, darbringen werden. Dieser fromme Dank nach einer Gebetserhörung unterlag bisher durchaus keiner Controle, die Erhörung wurde auch keinem Menschen als ein Bunder aufgebürdet, jeder konnte dieselbe nach Gefallen glauben, oder nicht glauben, d. h. für den einzelnen Fall; derselbe Bischof von Neustadt aber befahl, sämmtliche offene Darstellungen des Dankes nach einer Gebeterhörung aus den Kapellen, in denen solche sich vorsinden, zu entfernen:

"Die in den Kirchen und Kapellen aufgehängten, sogenannten Gelübdentafeln, wenn sie nicht nach den Kirchenregeln von dem Orstinarius untersuchte und bewährte Mirakelvorstellungen sind, welches uns in einem solchen Falle zu beweisen wäre, wollen wir ohne

sich nicht sehr um die Verwaltung verschiedener Diöcesen, denen sie zugleich vorstanden) zu erlangen gewußt — es sind unter vielen sehr schönen und kirchlich gehaltenen Weihungen auch ein paar abergläubische darunter, und dieser Thesaurus wurde von Rom aus ohne Rücksicht auf die frühere bischöfliche Augsburger Approbation verboten.

<sup>\*)</sup> Circularschreiben des Herrn von Kerrens, Bischofs von Neustadt an die Geistlichkeit seiner Diöces vom 27. Junius 1781. Aus dem Lateinischen. Wien bei Gräffer.

Ausnahme in einer Zeit von zween Monaten gänzlich abgeschafft wissen, und verlangen, daß dieses in besagter Zeit nach und nach, und ohne Geräusch, um den Schwachen kein Aergerniß zu geben, mit Alugheit geschehe. Wir verdieten aber auch, daß kein dergleichen Bild von Neuem aufgehängt werde, man hätte denn vorher von uns oder in unserer Abwesenheit von unserm Generalvikarius, nach kluger Untersuchung und Gutheißung die schriftliche Erlaubniß dazu erhalten. Was aber die Opfer von Wachs oder Silber betrifft, so gestatten wir nicht, welche auf den Altar aufzuhängen, diejenigen aber, welche, wie wir hin und wider gesehen haben, von unziemlicher Gestalt sind, wollen wir gänzlich verworsen haben." —

Das letzte Verbot hatte einen Grund; die Untersuchung der einzelnen Fälle aber, in welchen Votivtafeln in Wallfahrtsorten aufgeshängt zu werden pflegten, war für ein Ordinariat eine Unmöglichkeit.

Der Bischof von Verona ließ sich herbei, in einem eigenen Hirtenschreiben die Gebetbruderschaften und Andachten zu verbieten. \*)

Der Hirtenbrief beginnt: "Johann Morosini, Benediktinerordens, Bischof von Verona" 2c. 2c.: "Nur deswegen wird ein geweihter Seelenhirt zum Bischofe ernannt, damit er auch auf die entfernteren Gegenden seines Rirchensprengels sein Augenmerk richte, und für die ihm anvertrauten Seelen Sorge trage." Nach einer Abhandlung über äußeren Gottesbienst und Migbräuche heißt es: "So sind z. B. die von den Bätern aus dem 3. Orden des heil. Franziskus eingeführten Gürtelbruderschaften: eine Andacht, die nicht den geringsten lobwürdigen Bezug auf die göttlichen Geheimnisse ber Christlichen Religion hat, - so die Bruderschaften vom Berg Jesu, die nicht auf das symbolische, sondern auf ein fleischliches Herz Christi (?) die Begehung ihres äußerlichen Gottesbienstes wenden, und so den Gläubigen einen Gegenstand der Anbetung vorsetzen, der nicht Christus ist, und indem sie die in seiner göttlichen Person vereinigte ungetheilte Menschheit in Stücke theilen, (?) die doch der einzige Gegenstand in unserer Anbetung ift, so führen sie Zweifel, Zank und Streit ein, und sind dem Frommen ein Beweggrund des Aergernisses (?)

<sup>\*)</sup> Hirtenbrief des Bischofs von Berona an die Pfarrer und Gemeinden seines Kirchengebietes in den zwei Vikariaten Avio und Bretonico in Tirol. Ueber die Aushebung einiger salschen Klosterandachten. Wien. Kurzbeck 1782.

und den Ungläubigen ein Beweggrund des Spottes." Am mertwürdigsten ist der Schluß dieses Hirtenschreibens: "Endlich verbieten wir den Gebrauch der sogenannten pabstlichen Ablasse und Generalabsolutionen, und wollen in Zukunft keine bavon zulassen, wenn sie nicht von une eingesehen, und ihr Grund von une gutgeheißen worden, und wir das taiferlich königliche Placet zu ihrer Bekanntmachung und Bollziehung erhalten haben. sind von dem Gehorsam unserer Diöces-Geistlichkeit überzeugt und hoffen nicht gezwungen zu werden, eine nachdrücklichere Aufforderung an sie zu thun, daß sie sich genau nach unserem Willen richten, noch meniger werden fie une in die Nothwendigkeit segen, ben Beistanb des Monarchen anzuflehen, der uns in angeführter Anordnung kräftig verheißen wird. (!) Richts ist uns mehr ange= legen, als daß auch unter euch vielgeliebte Söhne die Worte des Herrn mahr werden: Die Stunde ist gekommen, da wahre Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Und inzwischen ertheilen wir euch unsern bischöflichen Segen."

In ähnlichem Geiste verordnet der Bischof von Mantua \*)
1781, daß man sich in Shedispensen von nun nur an ihn zu wenden habe. "Es ist freilich wahr und weltfündig, daß die ursprüngliche oder ordentliche Macht der Bischöfe seit sehr langer Zeit her in ihrer Ausübung in manchem Stück gehemmt war." "Nun hat es Gott gefallen, diese Macht (dem Pabste durch den Kaiser wegzusnehmen, versteht sich) den Bischöfen zurückzugeben." Der Schluß der Berordnung: "Uebrigens nehmen sich ja die Pfarrer in Acht, daß sie diesem unserm ernstlichen Verbote unter welchem Vorwande immer, nicht zuwider handeln, und zwar unter der Ungnade und alten den in dem Gesetze Sr. f. f. apost. Majestät, welches zu Wien den 18. Weinmonat ergangen und ihnen kund gemacht worden ist, angebrohten Strafen."

Derselbe Bischof von Mantua sagt in seinem Hirtenschreiben an den Clerus vom 29. Jänner 1783. "Betet also zu Gott für unsern allergnädigsten Kaiser und sehd ihm dankbar. Nebst so vielen anderen Ursachen, warum ihr eines so großen Fürsten, eines solchen

<sup>\*)</sup> Bischöfliche Berordnung wegen Rlöftern und Chedispensen vom 7. De- zember 1781.

Vaters seiner Unterthanen euch zu erfreuen habet, kommen etliche neue gnädigste Verordnungen hinzu" u. s. w., es wird der neuen Pfarrkonkursordnung der neuen Shedispeusen, der Verordnungen, daß die Klöster von nun an von ihren Generalen von Rom getrennt, den Vischöfen unterstehen sollen, gedacht. Besonders sollen die Priester auch Sott danken, daß "Gottes wunderbare Vorsehung sich des Kaisers als Werkzeug bedient hat, um den Vischöfen die Ausübung ihrer ursprünglichen Macht nach einigen Jahrhunderten wieder zu versschaffen."

"Es ist zwar mahr, daß durch menschliches Recht, es sen aus firchlicher Vollmacht ober mittelft einer Gewohnheit und einer Verjährung, welche unter Genehmhaltung des Landesherrn zu einem Rechte erwachsen ist, dem Pabste mehrere Befugnisse eingestanden und vorbehalten worden sind, ja noch heute zu Tage vorbehalten werben. Allein, wem kann es wohl unbewußt fenn, daß bergleichen blos die Rirchenzucht betreffende Handlungen und Vorkehrungen, je nachdem es die Zeit und das gemeine Beste erfordert, abgeändert werden können?" Nun sucht der Bischof, durch Berufung auf die zu Wien gewechselten Staatsschristen und durch die am 19. April 1782 von Pius VII. gehaltene Rede den Beweis zu liefern, daß auch der Pabst mit den Reformen des Raifere übereinstimme. Nun hat in dieser Rede der Pabst aber nur von der Frömmigkeit und den Geistesgaben des Raisers, von seiner Billigkeit und Freundlichkeit (de æquitate et suavitate) gesprochen, ein Compliment, aus welchem der Bischof zu seinem kühnen Schluß durchaus keine Berechtigung hätte ableiten follen.

Es existirt auch ein Bescheid desselben Bischofs an die Karsthäuser einer in der Diöcese Mantua unterdrückten Karthause vom 2. Jänner 1783. Sie wurden vom zweiten königlichen Klosterrathe im königlichen Namen aufgehoben. Auf eine Eingabe der Untersbrückten an den Bischof erwidert dieser unter andern: "Denn hier handelt es sich um die königliche Macht. Nun wissen wir, daß Gott den Landesfürsten eine unbeschränkte, gesetzgebende, oder mit Gewalt versehene, und von allen Menschen, wer sie immer sehen, unabhängige Macht verliehen habe, eine Macht die in allen zeitlichen, es sei weltlichen oder geistlichen oder gemischten Dingen ihnen allein zusteht,

nur solche ausgenommen, welche bloß die Seele betreffen und uns mittelbar Gottes Sache sind" u. s. w. "Nach die sen Grundstäten (!) erachten wir, daß sogar eure feierlichen Gelübde, welche sich auf die Fortdauer eures Ordens und eure Regel beziehen, und theils nothwendig dieselbe voraussetzen, als in derer Hinsicht ihr euch zum Klosterleben verlobet habet, bedingte Gelübde sind, und bei euch als geborene oder aufgenommene Unterthanen, nothwendig dieses natürliche Bedingniß mit sich geführt haben: wenn anders und so lang der Landesfürst nicht dawider ist." (!)

"Nachdem nun der Landesfürst durch eure Aufhebung sich das wider erkläret, und so die Bedingniß wirklich zugetroffen hat, so sehen wir gar nicht ein, wer da zweifeln könnte, daß schon hiedurch und ohne weitere Dispens eure Gelübde zernichtet worden, mas man auch hiewider für Herkommen, menschliche Verjährung, oder Gewähr= leistung ansühren möchte. Denn alles das kann bort gewiß nicht Plat haben, wo die allgemeine Wohlfahrt nicht mehr ihre Rechnung findet. Daß aber die Fortpflanzung eures Orbens mit dieser Wohlfahrt nicht mehr vereinbarlich sen, das hat der Landesfürst geurtheilt. Nun ist es ihm allein von Gott gegeben worden die Erde zu richten (cui soli a Deo datum est judicare terram) und eines jeden andern Bewohners dieser Erde Antheil ist es, daß er seinem Urtheil mündlich und thätig nachlebe, er mag hernach weltlich oder geistlich, er mag ein Apostel, Mönch oder wer immer senn (sive Apostolus, sive Monachus, sive quisque tandem fuerit). "\*) Mithin bleibt euch nichts anderes übrig, als daß ihr dem andern allerhöchsten Gebote Sr. Majestät auch gehorsamet, welches vorschreibt, daß ihr, die ihr in seinem Lande bleibet, und euch nach Art der Weltpriester sittsam kleidet, der Priesterschaft ein= verleibt werdet und zur emfigen, geiftlichen Bedienung je einer Rirche dieser Stadt oder Sprengels nach Vorschriften des Kirchenrechts und ber mantuanischen Synodalsatzungen, mittelft von une ausgefertigter Patente gehörig angestellt werbet. Bu biesem Ende erwarten wir

<sup>\*)</sup> Es muß immer festgehalten werden, daß die Anhänger des Josephinischen Spstems die ausgeprägtesten Absolutisten waren, welche mit Leib und Seele ihrer Diöcesanen dem absoluten Willen des Landesfürsten ein perennirendes Brandopfer darbrachten.

die Bittschriften eines jeden aus euch, er mag ein geborner oder angenommener Unterthan sehn oder geworden sehn. "\*)

Ein Geistlicher ber Diöcese Mantua hatte sich auf der Ranzel und privatim gegen die gewaltsamen Reformen ausgesprochen und auch an den Bischof einen Brief mit verschiedenen Anfragen und Zweis feln über die schwebenden Fragen der neuen Legislation, der Rlofterunterdrückung u. s. w. gerichtet. Das Antwortschreiben barauf fand ben Weg nach Wien und wurde hier "zur Belehrung bes nieberen Klerus" sogleich, wie alle andere ähnlichen, reformfreundlichen Aftenstücke durch den Druck in italienischer und deutscher Sprache veröffentlicht. Es ist datirt vom 9. August 1782 und beginnt: "Weil E. E. doch Eine Antwort verlangen, so will ich Ihnen eine geben, boch mit bem Bedingnisse, bag Sie mir ben Gehorsam, den ich von Ihnen verlange, nach Ihrer Pflicht leiften, denn widrigen= falls laufen Sic Gefahr von der Kanzel aus suspendirt zu werden, und vielleicht noch eine schärfere Strafe sich zuzuziehen." "Die Verordnungen zielen nur dahin ab: bei ber Rirchenzucht den ursprünglichen Glanz (?) herzustellen; der Frömmigkeit, Andacht und Gottesverehrung ihre chemalige Reinigkeit, Ginfalt und Regelmäßigkeit wieber zu geben (?); und alle Migbräuche zu heben, die sich seit langer Zeit eingeschlichen haben." "Aber was ist zu thun, um Sie barüber aufzuklären, nachdem Sie so viel Jahre in Borurtheilen und Irrs thümern verlebt haben, die von Ihnen mit den ersten mangelhaften Studien eingesogen, durch pobelhaft angewöhnte Gebräuche (!) bestärkt worden sind." \*\*)

Auch der Bischof von Laibach suchte seine Diöcesanen für die allerhöchsten Verordnungen zu gewinnen †). Aus sicherer Quelle in Laibach sind uns über einige Details aus dem Leben des Fürstbischofs

<sup>\*)</sup> Zuerst mußten sich die Karthäuser in aller Geduld aus ihren Ordenshäusern hinauswerfen lassen, dann sollten sie bittlich um eine neue Bestimmung einschreiten. So war es damals durchgehends Sitte.

<sup>\*\*)</sup> Wenn sich der Pabst- von Seite dieser allerunterthänigsten Staatsdiener Grobheiten gefallen lassen mußte — so konnte natürlich der ihnen untergebene Clerus nichts besseres erwarten.

<sup>†)</sup> Hirtenbrief an die Geistlichkeit und das Volk der Laybachischen Diöces. Von dem Bischofe zu Laybach. Mit allerhöchster t. k. Genehmigung. Wien. Sonnleithner 1782.

Carl Grafen Herberstein folgende Daten zugekommen. Er wurde zu Grat in Steiermark geboren. Als Domherr von Trient wurde er im Jahre 1769 zum Coadjutor des Fürstbischofs von Laibach, Leopold Graf von Petazzi cum spe successionis ernannt und trat im Jahre 1772 die Regierung der Diöcese Laibach ale Bischof an. Er war mit einem außerordentlichen Gifer in die reformatorischen Gebanken eingegangen und förderte den Jansenismus in optima forma; das ging so weit, daß er eine lebhafte Correspondenz mit den Utrechtern unterhielt, und - in Utrecht um einen Rector für sein Seminarium in Laibach — Nachforschungen anstellen ließ. Raiser Joseph selbst soll diese extreme Richtung perhorrescirt haben, benn zu einem offenen Schisma wollte es ber Raiser nicht tommen lassen. Um in der "guten Sache" doch etwas Erkleckliches zu leisten, berief Herberstein einen Priester aus Wien, Namens Schwarzenbach (1780), dem er das Canonicat ad baculum verlieh und den er zugleich zum Seminar-Rector machte. Dieser Schwarzenbach ruinirte die Diöcese durch einige Jahre. Wie Joseph II. Herberstein zum Erzbischof erheben wollte, das haben wir aus Berzans Berichten ersehen.

Das Breve, welches Bius VI. an Herberstein schickte, besteht aus mehreren Bogen und ist eine theologische Abhandlung über die irrigen Sätze in Herbersteins Hirtenbrief. Auf dieses Breve hin sandte Herberstein eine kurze und nichtssagende Antwort nach Rom. Ueber sein Ableben am 7. Oktober 1787 heißt es: "sero post horam nonam ex diuturno hydropsis morbo sacramentis omnibus provisus obiit Carolus e Comitibus ab Herberstein." Ueber seine Bestattung heißt es im Testament: "Erstens überlasse ich die Bestattung meines entseelten Körpers der Obsorge des hiesigen Domstapitels, welches diessalls das meinem Charakter anständige Leichensbegängniß dergestalt einzuleiten ersucht wird, daß die Unkosten nicht zu beschwerend aussallen werden."—Sein Leichnam wurde auf dem gemeinsschaftlichen Gottesacker zu St. Christoph bestattet. Nach dieser vorausgessendeten Lebensstäze kommen wir auf den vielbesprochenen Hirtenbrief.

Der Bischof sagt in diesem seinen Hirtenbrief: er wolle seine Diöcesanen "über die landesfürstlichen, bischöflichen und pabstlichen

Rechte belehren," "insbesonders aber über das Mönchswesen (!!) die Chedispensen und die Toleranz einiges erinnern" "und die Gemüther vorzubereiten suchen, wenn dort und da einige Andachtsübun= gen in der Zukunft unterlassen werden sollten, welche weder den Geist noch die Würde der tath. Kirche betreffen." Die Erklärung der landesfürstlichen Rechte liegt schon in den wenigen Worten der Ginleitung: "Bon den Zeiten an, als Landesfürsten zur driftlichen Religion übertraten (!!), zweifelte Niemand baran, daß hiedurch ihre Rechte nicht den geringften Abbruch leiden dürften." Nach 16 Seiten langen Erklärung kommt der Bischof zu folgendem Ausspruch: "Die ganze Kirchenregierung besteht darin: der kath. Landes= fürst übt seine Macht über die äußerliche Disciplin aus, und zwar in seinem ganzen Staate, die innere Disciplin, das ganze, was man eigentlich Religion heißt, ift den Bischöfen, jedem in seinem Rirchenbezirke, von Gott anvertraut worden. Der Pabst macht und trägt Sorge, daß die Bischöfe das Wesentliche, ohne welchen die Reinigkeit der Religion nicht bestehen kann, bewahren." "Befremdet euch also nicht, meine Brüber und Kinder, über die klugen und weisen Einrichtungen unseres Monarchen. Denn wenn ihr sie nach den ans geführten Grundsätzen\*) beurtheilet, so werdet ihr darin nichts finden, das auch nur dem Scheine nach die Gränzen seiner Macht überschreiten sollte. Alles betrifft nur die äußerliche Disciplin und ein= geschlichene, für die Religion und ben Staat schädliche Migbrauche." Der Bischof rechtfertigt die Klosteraufhebungen, von denen er in den sehr unschuldigen Worten spricht: "Er (der Raiser) hieß einige Rloster= versammlungen auseinander gehen, die ursprünglich nach ihrem Institut ein beschauliches Leben führten." Er sagt ferner wörtlich: "Bon den Bettelmönchen rührt der Ursprung her, ihre Ordenshäupter, die Generale nach Rom zu übersetzen. Warum sollte dieses so späte Berkommen nicht aufgehoben werden können?" Es heißt, "durch diese Verbindung mit Rom entstanden für den Staat traurige Auftritte" — es wird aber kein solcher Auftritt angeführt. Ueber die beschaulichen Orden wird geradewegs losgezogen, dieselben als unnütz erklärt: "Es würde eine ungemeine Aufmerksamkeit verdienen, wenn sich die Monche über die

<sup>\*)</sup> Diese Voraussetzung war allerdings sehr klug und vorsichtig.

gemeinen Vorschriften der Religion, die alle Christen betreffen, versmöge ihres Standes erheben und ein erhabeneres Christenthum aussgeübet hätten, als man vor ihrem Entstehen gekannt hat. Man müßte aber dabei die Frage auswersen, warum der Stifter des Christensthums eine solche Lebensart den seinigen nicht bekannt gemacht und anempsohlen habe. Man müßte auch Beweise geben, daß diese ihre Lebensart ein wirklicher Theil der christlichen Sittenlehre und Frömsmigkeit seh." — "Die Mönche," meint der Hirtenbrief, "versielen durch schlechte Nahrung und wenig Arbeit auf lange Weile und in Unsthätigkeit." (!)

"Daraus entstand eine andere beträchtliche Folge. Der im Nachsinnen zu sehr vertiefte Geift, dem es an hellen und bestimmten Begriffen fehlte, gab seiner erhitten Ginbildungstraft zu viel nach, verfiel in nagende Traurigkeit und suchte sich durch vermeinte Erscheinungen schadlos zu halten. Das Grausende der öben Mönches wohnungen trug eben auch bei, der ausgemergelte Körper und vertrocknende Fiebern standen ebenfalls zu Gebot." Nachdem es noch ein paar Seiten lang über die Monche, "die sich fremden Gesetzen unterworfen hatten, und dadurch dem Staatswohl oft hinderlich waren" fortgegangen, kommt auf ein Mal die in einem Hirtenbrief sehr frappante Folgerung zum Vorschein: "Aus allen, diesen läßt sich die natürliche Folgerung ziehen, daß die Klöfter und Orden der Rirche nicht unentbehrlich sind, und daß, wenn sie auch alle sollten aufge= hoben werden, dieses nicht als ein Unglück für die Religion anzusehen Sie war ja in den ersten drei Jahrhunderten nicht unglücklich, obgleich damals noch keine Ordensmänner in der Kirche aufgetreten sind." "Wenn also unser Monarch auch noch mehrere, ja alle Klöster aufheben sollte, so würde boch badurch unserer allerheiligsten Religion auf keine Weise zu nahe getreten werden: um so mehr, da Se. Ma= jestät Bedacht nahmen, alles mögliche beizutragen, damit fromme, aufgeklärte und bescheidene Seelsorger gebildet würden, die dem Bolke die reinen Glaubensfätze der Religion beibrächten" Im gleichen Sinne wird über die neuen Chedispensen und über das Toleranzpatent gesprochen: "Unser anhaltendes Gebet, unser untabelhafter Lebenswandel, unsere von abergläubischen Gebräuchen gereinigte Religion wird die Glaubensgegner am besten von der

Wahrheit unserer Lehre überzeugen." "Er (ber Heiland) ging seinen Weg durch sanfte Ueberzeugung, durch reinen und rührenden Eifer. Er nahm zwar die, welche von den Wahrheiten, die er predigte, überzeugt waren, liebreich unter die Seinigen auf, niemals aber äußerte er den mindesten Ausbruch der Unduldsamkeit gegen jene, welche der Wahrheit kein Gehör gaben." (!!)

Die Erklärung des Toleranzpatentes von Seite des Bischofs von Laibach enthält eine Stelle, die trot den nachfolgenden Deutungen derselben in dem Hirtenbrief eines katholischen Bischofs sich wunderlich ausnimmt. Er sagt:

"Db und wie weit sie (die Akatholiken) in Glaubenssachen der reinen Wahrheit zugethan sind, darüber wirft sich der Monarch nicht zum Richter auf, er überläßt es ihrer eigenen Einsicht, weil jeder das angeborne Recht hat, sich an die Religionspartei zu halten, die ihm nach seiner Einsicht und gewissenhaften Prüfung die wahre zu sehn dünkt."

Nach einer Berwahrung des Bischofs, daß er hiemit die kathoslische Religion den andern nicht gleichgestellt wissen wolle, sagt er: "Mein Zweck ist nur dieser, euch meine Brüder zu überzeugen, daß ihr, ob ihr schon alle Theile ihrer Religion nicht gut heißet, sie doch mit gütiger Nachsicht beurtheilet, denn auch sie wollen als rechtschaffene Männer handeln, und sind nach den Grundsäten ihrer eigenen Religion bereit, wenn sie in ihrem Religionsgebäude Fehler einssehen sollten, diese zu verlassen, nur konnten sie es bei aller angeswandten Sorgfalt und Mühe nicht so weit bringen, nach dem Maße ihrer Ueberzeugung mit uns durchgehends gleich zu denken."

In dieser Deduktion ist gar nicht erwähnt, wie sehr oft der bose Wille an der Verkehrtheit Schuld trägt; obwohl in diesem Hirtenbriefe die Religionsmengerei und das humanistische Verwaschen weitaus nicht so arg und plump auftritt, wie im Hirtenbrief von Königgrät.

Sonderbar erscheint das Anempfehlen des Gebetes für die Unterbeamten des Raisers, deren "räuberisches" Gebahren bei Klosters aufhebungen theils in den Alten des Archives der k. k. Hoffammer (jetzt im Staatsministerium), theils in den Archiven der noch bestehenden Klöster sich aufgezeichnet findet. Es heißt im Hirtenbriefe: "Vor allem empfehle ich euch, daß ihr für alle Menschen, insonderheit für euren Landessherrn und die von ihm bestellten Unterodrigkeiten betet, slehet und danksaget, damit ihr unter ihrem Schutze ein ruhiges und stilles Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen möget." Eben so sonderbar klingt der Passus: "Euer Gebet muß also mehr in Empfindungen als Worten bestehen, und geradezu den Endzweck haben, euch zu bessern und tugendhafter zu machen. Obschon das Gebet so wie ich gesagt habe, beschaffen sehn muß, weil die Religion ganz geistig und himmlisch ist, so sollt ihr doch die von der Kirche einzgesührten Ceremonien ehren. Sie kommen eurer schwachen Vorsstellungskraft durch eine sinnliche Erinnerung zu Hülse und geben euch zugleich eine Stärkung des Glaubens."

Unter den Beweisen, daß man sich von nun an nicht mehr nach Rom um Dispensen zu wenden habe, wird auch angeführt: "Noch als die Pohlen den Kasimir, Diakon und Klugniacensermönch zum Könige erwählten, gaben sie nicht undeutlich zu verstehen, daß es wegen Auflösen seiner geistlichen Gelübde und seinem Vermählen nicht nöthig wäre, sich um die Dispens an den Römischen Hof zu wenden."

Im Ganzen genommen ist der Hirtenbrief des Bischofs von Laibach eine förmliche Kriegserklärung gegen die kirchlichen Institutionen und eine förmliche Berachtung des Primats — er ist ein eben so trauriges als schmachvolles Denkmal jener Zeit. Ein gelehrter und scharssinniger Autor mit tüchtigen, kanonischen Kenntnissen ausgerüstet, hat in einer eigenen Broschüre (in quarto, 74 Seiten stark) diesen Hirtenbrief Satz sür Satz völlig zermalmt\*). Der Kritiker sagt in der Borrede: "Mit Bedauern sieht man, daß es einem Stribenten von der Modegelehrsamkeit gelungen habe, unter dem ehrwürdigen Namen eines Bischofs erscheinen zu dürsen, und seine schon längst verworsenen Grundsätze unter der Aufschrift eines Hirtenbrieses ausskramen zu können. Diesen Stribenten verstehe ich in meinen Ansmerkungen, wenn ich von dem Concipisten rede. Denn ich habe vor

<sup>\*)</sup> Hirtenbrief an die Geistlichkeit und das Bolk der Laybachischen Diöces von dem Bischose zu Laibach. Mit unentbehrlichen Anmerkungen nach seinem ganzen Inhalte. Mit dem Motto: Angelo Laodiceae Ecclesiae scribe. Dem Engel der Kirche von La... schreib. Joh. Offenb. III. 14. 1782.

der bischöflichen Würde zu viel Ehrfurcht, als daß ich mich mit einem Manne, der damit geziert, und bis zum Gipfel des Priesterthums erhoben ist, persönlich in einen Widerspruch einzulassen getraute. Unterdessen war es eben meine Ehrfurcht gegen diesen Charakter, die mir zur Verfertigung gegenwärtiger Anmerkung die Feder in die Hand gegeben hat" u. s. w.

Es hat auch wirklich den Anschein, die klägliche Mache sei von den kriecherischen Kanzleimännern in Wien dem schwachen Bischof von Laibach gesendet worden, und dieser habe seinen Namen darunter gesett. Die den Regierungserlässen freundlichen Hirtenschreiben tragen alle den Stempel der Wiener Fabrik an der Stirne, sie behandeln mit wenig Variationen dieselben Themata, so daß man sich gerades wegs denken muß, eine Skizze zu diesen Hirtenschreiben seie in der Kanzlei der geistlichen Hoscommission fabricirt und durch dieselbe den "gutgesinnten Bischösen" zugesendet worden.

Auch eine populäre, sehr gut geschriebene Zurechtweisung vom kirchlich-katholischen Standpunkt mußte sich der Bischof von Laibach gefallen lassen \*). Es werden darin dem Bischof sehr bittere Wahrheiten über sein manteldreherisches Benehmen bei verschiedenen Regierungen vorgehalten, wie z. B.:

"Allein man sagt, der Brief seh keine Frucht aus dem Hochfürstlichen Garten, dessen Namen sie doch führet, und die bose Welt
glaubt es fast allgemein, dieser Brief seh in Wien von einem Mitgliede einer in dem Hause eines gewissen Herrn B... ihre geheimen
Versammlungen haltenden Gesellschaft, woben sich auch unser Fürst,
als er letztlich in Wien gewesen, fast täglich einfand, auch dort zu speisen
die besondere Ehre hatte, koncipirt worden, nur der Epilog möchte
etwa von einem hiesigen jungen bischösslichen Kanzellisten beigeslicket
worden sehn; aber meinetwegen! der Fürst mag immer in dieser
Sache, wie Pilatus in seiner, unschuldig sehn, so ist er doch nach
meinem Gedunken in so weit befangen, daß er das Koncept nicht
selbst censirt und überlesen, sondern es geradehin zum Drucke befördert hat. — Doch was will man mehr von ihm fordern, als daß

<sup>\*)</sup> Dem Fürstbischofe von Lanbach abgelegtes öffentlich und aufrichtiges Glaubensbekenntniß Hans Michels Börwetz, einer landesfürstlichen Hauptstadt im Herzogthum Krain, Bürgers. Gradetzi 1783. 56 Seiten.

sich unser Fürstbischof so trefflich in die Gesinnungen der Landesfürsten zu schieden weiß, daß er den Gesinnungen der höchstseligen Maria Theresia sogar bevorkam, wie er sich jetzt den Gesinnungen unsers weisesten Monarchen bevorzukommen bestrebet. Denn bedenke man nur, was unser Fürst alles veranstaltete, als er wahrnahm, daß Maria Theresia die ewige Anbetung des allerheiligsten Altarssakraments in ihren Erbländern eingeführt zu wissen wünschte. Wie eifrig war er nicht für diese Anbetung? Er theilte seine Schafe also ein, daß in jeder Stunde beim Tag und in der Nacht wenigstens eine den Gottmenschen in dem Altarssakramente anbeten sollte, "denn besser ist es," sprach er, "daß ein einziger an die sinnliche Darstellung (sic?) gewöhnter Chrift (!) seinen vor die Augen gestellten Gottmenschen anbete, als in dem Tabernakel sogar kein geistlicher Mensch."

"Sein Eifer hierin, wie in Beförderung aller wahren Andacht ist jedermann mehr bekannt, als daß ich deswegen weitläufiger sehn sollte, genug, er hat mehr gethan, als Maria Theresia, die fromme Raiserin, haben wollte und wünschen konnte! Und Joseph II., wie oft hat er schon den Eifer unsers unter so vielen weisen, weisesten Bischofs und unter anderen geistlichen Fürsten eifrigsten Fürsten angerühmt, und andern zum vorspiegelnden Beispiele anbesohlen? So haben wir's sagen gehört, dabei ist freilich von uns laibachischen Bürgern keiner gewesen. Ich bin also nur Zeuge vom Sagen hören."

Der Verfasser erzählt "ein paar Beweise von der Aufrichtigkeit, Redlichkeit und Offenheit der Laibacher Bürger S. P. Q. L.»

"Als einsmal unser gnädigster Fürst, unsern Herr Stadtrichter, wie einst Jesus Christus den ersten seines apostolischen Collegiums, fragte: "Was sagen die Leute von mir?" so antwortete er
ihm vielleicht nicht eben durch eine Offenbarung des himmlischen
Vaters, wie Petrus, wohl aber und ungezweiselt aus ganzer Aufrichtigkeit seines Herzens frei heraus: "Ew. fürstliche Gnaden, einige
das, andere das, doch die meisten sagen, daß ihnen Ew. fürstliche
Gnaden nicht gut katholisch, schon halb lutherisch scheinen." Ein
anderer von unserm äußern Rathe, als er die hohe Gnade und Gelegenheit hatte, mit Hochdemselben zu sprechen, sagte unter andern:
"Ew. hochfürstliche Gnaden müssen nicht glauben, daß wir nicht
wissen, wie wir Gott anbeten, wie wir Maria und die Heiligen ver-

ehren und anrufen sollen, wir sind nicht gar so dumm, als uns Ew. fürstliche Gnaden insgeheim halten. Wären wir gleich von unsern Seelforgern in diesen Studen nicht recht unterrichtet worden, so haben wir doch diese Lehre schon von unfern Aeltern, die allezeit Ober lassen gut katholisch waren, die wir uns nicht nehmen lassen. uns Em. fürstl. Gnaden hier in Laibach von den Ranzeln eines bessern unterrichten, wir hören ja noch immer eben dieselbe lehre, die wir eher empfangen hatten von den Laibacherkathedern vorgetragen, von der Verehrung der Heiligen. Wenn wir irren, warum weiset man uns nicht öffentlich zu Rechte?" — Item ein anderer Mitburger sprach: "Ew. fürstliche Gnaben, wenn auch das Bild bes heiligen Alopfius über die Monftranze hervorsieht, so wissen wir, Gott sen's gedanket, bennoch, daß der hinten am Bilde vorgestellte Beilige nicht mehr, sondern unendlich weniger ift, als der unter der Gestalt des Brodes zur Anbetung unsern Augen vorgestellte Gottmensch." "Bon dem in der tatholischen Rirche löblichen Gebrauche der Prozessionen betreffend haben unsere zwei Bürger, der Rektor und der Rassier von der "Welterlöserbruderschaft", in der Domkirche Gr. hochfürstlichen Gnaden auch ein paar aufrichtige Worte geredet."

Außer dieser specifischen Polemik gegen den Bischof von Laibach stellt der Verfasser in 19 Absätzen den katholischen Glauben auf, und schließt mit einer Ansprache an seine lieben Mitbürger: "Bleibet besständig in diesem Glauben, allezeit getreu der Römisch-katholischen Kirche. Nichts soll im Stande seyn, euch davon zu bringen. Die Ausswärtigen mögen von uns sagen und schreiben, was sie wollen, um sie Lügen zu strasen, habe ich dieses Glaubensbekenntniß versasset und zum Drucke befördert, nehmet es hin, leset und überleset es wieder, prediget es euren Kindern vor, bewahret es bei Eurem Hause als ein ewiges Angedenken, damit unsere Kinder und Kindskinder zu allen Zeiten wissen, was wir im Jahre 1783 für einen Glauben in Laisbach gehabt haben" u. s. w.

Der Bischof von Gurk \*) beginnt: "Wir Joseph Franz Anton, von Gottes Gnaden Bischof und des heil. Römischen Reichs Fürst zu

<sup>\*)</sup> Hirtenbrief über die den augsburgischen und helvetischen Religionsverwandten, dann den nicht unirten Griechen gestattete driftliche Toleranz. Hinausgegeben 1782. Klagenfurt. Kleinmaper.

Gurg aus dem reichsfürstl. Hause von Anersperg, des hohen Erze und Domstiftes Salzburg und Passau, Domkapitularherr und kais. kön. Probst zu Artaker" 2c. 2c.

Es scheint sämmtlichen Hofbischöfen von der Wiener Kanzlei aus, unter verschiedenen anderen Winken auch der Wink gegeben worden zu sein: sie sollen bei der Besprechung und Empfehlung des faif. Toleranzpatentes darauf hinweisen: "wie dann auch den Ratholiken in protestantischen Ländern die bisher verweigerte Toleranz gemährt merben muffe." (?) Wäre es bem Grafen Raunit barum Ernst gewesen, so hätte er mit Schweden, Mecklenburg, Preußen, England u. s. w. Verhandlungen anknüpfen und von diesen protestantischen Regierungen basjenige für die Ratholiken fordern können, mas den Protestanten in Desterreich gewährt murbe. Es war der herrschenden Partei der Maurer offenbar nicht darum zu thun: den Ratholiken in protestantischen ganbern die Toleranz zu Wege zu bringen. Der Bischof von Gurk empfahl nicht nur mit den protestantischen Pfarren Eintracht zu halten, denn gegen die Anempfehlung der bürgerlichen Eintracht läßt sich gewiß nichts sagen, sondern er empfahl auch die anzustellenden Bastoren in ihren Häusern zu besuchen. Auch er befiehlt: "die Kontroverspredigten haben von nun zu unterbleiben." Er empfiehlt ferner den von der Regierung herausgegebenen großen Normalkatechismus. \*) bei gemischter Che über Rindererziehung soll keiner mehr gefordert Rosenkranz und Weihwasser sollen nur mit der größten Behutsamkeit angewendet werden, auch "Lucaszetteln, Pfennige zum Umhängen und dergleichen Mönchgeschenke längst verboten", sind um so mehr hintanzuhalten, "als hiedurch der sinnliche Mensch nur gar zu fehr das Wahre beseitiget, und in dem Aberglauben, so ohnehin bei dem Pöbel im Schwunge geht, noch mehr geftärket wird." — Es ist widerlich von einem Bischof das arme religiöse Bolk als "Pöbel" bezeichnet zu hören. — Der Pöbel in Paris (und das ift boch ein wahrer echter Böbel gewesen), 10 Jahre nach dem Hirtenbrief, hatte

<sup>\*)</sup> Es wurde alles Normal, auch die Meßlieder, so: "Normalmeßgesang, Litanepen und Gebeter, wie selbe bei der neuen Gottesdiensteinrichtung zum allgemeinen Gebrauch vorgeschrieben wurden."

sicher keinen Aberglauben an Rosenkranz, Weihwasser, Mönchpfennige u. dgl. Die Perlen des Rosenkranzes, welchen jener Pöbel zu Ehren der Vernunftgöttin betete, waren die tausend Köpfe, vom Kopfe des Königs an — die in Frankreich über das Schaffot in die unten bereit stehende Kiste mit Sägespänen kollerten.

Der Bischof Joseph Abam (Graf Arko) von Sekau empfiehlt seiner Geistlichkeit die neuen Eheverordnungen am 5. August 1783\*). und schließt: "So befehleten Se. k. k. Majestät denen hiersländischen Herren Ordinariis zu bedeuten, daß in solchen Fällen, wo es lediglich um einen Casum conscientiæ zu thun sen, kein Anstand obwalte die Dispensation zu ertheilen."

Die Bischöfe, welche mit einer unbedingten Ergebung die Regierungsverordnungen in Rirchenangelegenheiten nicht nur annahmen, fondern auch noch zum Ueberfluß eifrig dem Clerus anempfahlen, konnten sich des höchst verdächtigen und nichts weniger als ehren= ben Lobes der Aufklärungspresse erfreuen. Der sehr elende Rautenstrauch (nicht zu verwechseln mit bem Abt Rautenstrauch, der hier genannte war Protestant und Ausländer, wurde unter Maria Theresia in Wien Katholik, bezog von da einen Jahresgehalt wegen seiner Bekehrung, und fing unter Josephs Regierung an als einer der heftigsten Gegner der Kirche aufzutreten) erwähnte einige Bischöfe in der Vorrede einer Broschüre besonders lobend. \*\*) "Es gibt ein stilles geistiges Bergnügen, welches denkenden Patrioten lieber ift, als rauschende Ergötzlichkeiten. Von Art war jenes, welches ich jüngst an cinem Abend empfand, als ich die länderbeglückenden Anstalten Josephs überdachte, ihren Fortgang bewunderte, an der seit Erweiterung der Preffreiheit stündlich zunehmenden Aufklärung (!) des Bolkes mich ergötte, und den apostolischen (!!) Eifer mancher Bischöfe im Gedanken segnete, welche durch Unterricht und Beispiel die heilsamen landesväterlichen Absichten unterstützen und befördern. Mein Bergnügen vollkommen zu machen, nahm ich die vortrefflichen Hirtenbriefe

<sup>\*)</sup> Unterricht des Fürstbischofen zu Seggan über die den 16. Jänner 1783 in Chesachen ergangene t. t. Berordnung an seine gesammte Beistlichkeit.

<sup>\*\*)</sup> Rautenstrauchs Traum von einem Hirtenbrief. Wien. Hartl 1782.

des Herrn Bischoses von Königgräß, des Fürsten Bischoss von Gurk, des Fürstenbischoss von Laibach und des Fürsten Erzbischoss von Salzburg wieder zur Hand, las sie noch einmal und gerieth darüber in eine so angenehme Begeisterung, daß ich in der folgenden Nacht eine Erscheinung hatte, die meine ganze Seele mit Wonne erfülltc." Darauf läßt dieser Rautenstrauch selber auf 72 Seiten einen Aufzklärungs-Hirtenbrief los, in welchem Leibe und Seelenheil in die unbedingte Annahme aller neuen Berordnungen gesetzt, und dessen Grundprincipien (S. 24) also ausgesprochen werden:

"Alles was dem wesentlichen Besten des Staates entgegen ist, kann keine Religionssache sehn, und alles was Staatsschädlich zu werden beginnt, hört auf zur Religion zu gehören. Es bedarf solglich der Monarch zur Abstellung staatsschädlicher Dinge weder pähstliche Bullen noch Dispensation. In der Kirche ist wie in weltsichen Regierungen Salus reipublicae das erste Grundsgesetz, nach welchem alle übrigen Berordnungen versaßt, erklärt, gehandhabt und ausgeführt werden müssen. Ein Statut oder ein Brivilegium, welches sich gegen diesen Grundsatz verstößt, ist an und für sich schon nichtig."

Wir werden nachweisen, wie die Bischöfe, welche pflichtgetren handelten, tyrannisch behandelt wurden. In einem Lobwerk \*) der Josephinischen Aera liest man (3. Bd. S. 252) folgendes: 1782 "Der Bischof von Görz wollte in seinem Kirchensprengel das Toleranzsschem nicht eingeführt wissen. Er protestirte dagegen, und vermelzdete, daß er sich deßhalb mit dem heil. Vater in Correspondenz gesetzt habe. Allein man machte ihm gleich zu Anfangs des Monats März von allerhöchsten Orten zu wissen, daß er in dreimal 24 Stunden sein Bisthum verlassen, sich in der Residenz stellen, und die ganze eingeleitete Correspondenz mitbringen, und von hier aus weitere Belehrung zu erwarten haben solle!"

Es ist hier zu bemerken, daß dieser und andere Bischöfe nicht im Allgemeinen gegen Toleranz sich verwahrten, sondern daß die Verwahrung specifisch dem gegebenen Gesetze gegolten hat, welches das Kirchengesetz geradewegs vergewaltigte. Im selben Werk

<sup>\*)</sup> Geisler: Stizzen aus dem Charafter Joseph II. Halle 1785. 15 Bbe.

3. Bb. S. 262 erfahren wir ähnliches: "Zwar zeigten einige Bischöfe eine apostolische (!) Denkungsart, und klärten die Begriffe des Volkes durch Hirtenschreiben auf, welches die Bischöfe von Röniggrät, Cormons, Brixen und Verona thaten. Allein einige andere ließen sich doch besondere Dispensationen vom Pabste geben, welche sie auch sogleich, obschon nur ad interim erhielten. Inzwischen bewies auch ber Raiser, daß er sich Gehorsam zu verschaffen wisse, wenn es nöthig sey. Der Bischof von Lobi in Mailand, welcher einen pabstlichen Indult wegen den Fastenspeisen mit dem Ausbrucke publicirt hatte: daß dem Pabste allein zukomme dieß zu bewilligen, wurde unverzüglich zur Verantwortung nach Wien gefordert, und eben dieser Befehl erging an den Bischof im Laibachischen \*), welcher die Toleranzedikte nicht publicirt hatte. Der Prasident, welcher dabei connivirt hatte, murbe fogleich feiner Stelle entsetzet."

Bischöfe wurden öffentlich gelobt ober getadelt, je nachdem. Einen Borgang ersterer Art fanden wir im Buch der letzten Ressolutionen Maria Theresias, wie folgt: \*\*)

"122. Vortrag vom 11. März 1780. Ein Abdruck der von dem Fürst Bischof zu Konstanz an den Diöces-Clerum seiner Diöces, wegen Verbesserung ber Schulen erlassenen Erinnerungen. "Ich begnehmige das Einrathen und ist auch dieser Hirtenbrief in einer guten Uebersetzung ben Zeitungen mit einzuverleiben: daß ich diesem so eifrigen Ordinario meine ganze besondere Zufriedenheit darüber zu erkennen gegeben. M. Theresia." — Im 285. Vortrag 1. Juni 1780 finden wir ein Danksagungeschreiben des Bischofs über "biese allerhöchste Zufriedenheit" notirt. Zeigte sich ein Bischof gegenüber der Verordnungen im Ganzen nachgibig — so half ihm dieses doch nichts, wenn er auf Bitten hin, hie und ba eine Modification erlangen wollte. So wollte laut Resolutionsbuch der Bischof von Ronftanz das Generalseminar in Konftanz haben, statt in Freiburg Seine Bitte wurde ihm am 8. Juli 1783 rundweg im Breisgau. abgeschlagen."

<sup>\*)</sup> Der gelehrte Berfasser meinte "Laibach" sei auch ein Land, deßhalb sagt er: "im Laibachischen." Daß der Bischof von Laibach zudem ein allerunterthänigster Vollzieher der Berordnungen war, haben wir gesehen.

<sup>\*\*)</sup> Manuscript im Archiv des Staatsministeriums zu Wien.

Hatte ein Geistlicher hochgestellte Verwandte, so konnte er bisweilen um dieser willen irgend eine Nachsicht oder Dispens von den allgemeinen Verordnungen erlangen. Wie aus folgendem erssichtlich:

"891. Bortrag. Das Gesuch des Franz Grafen Robenzl, Rapitular der Olmützer Rathedralkirche um Nachsicht einiger Requissiten pro gradu Doctoratus. 9. Juni 1782. R. Aus besonderer Gnade für den Grafen Robenzl in Rußland will ich das Gesuch seines Bruders für dießfalls, doch ohne Consequenz gestatten. Joseph."\*)

Als schon eine ziemliche Anzahl ber Bischöfe für das "Reformwert" gewonnen waren, suchte die damalige öffentliche Meinung im
Sinne des Ministers Raunitz immer zwingender und dringender auch
an die andern heranzusommen, die bisher mehr oder minder frästigen,
oder doch passiven Widerstand leisteten. So erschien 1787 eine
förmliche Aufforderung \*\*) an die Bischöfe. Die Broschüre arbeitet
geradewegs auf eine Trennung von Rom, und auf eine deutsche
Nationalkirche hin. Sie sordert auf, das Beispiel der 4 Erzbischöfe
zu Mainz, Trier, Köln und Salzburg nachzuahmen, "welches ein
wahrhaft erhabenes Beispiel sep."

Gerade die 4 Erzbischöfe konnten die Folgen ihres segenreichen Beginnens, d. h. ihrer Auflehnung gegen den Römischen Primat an ihren eigenen Sigen erfahren — sie wurden alle einfach davongejagt, ihrer Länder und ihrer weltlichen Fürstenhüte und Ehren beraubt. Die Herren, die ihren stolzen Nacken nicht vor dem Primate zu Rom beugen wollten, mußten vor den Fluten der französischen Resvolution davonlaufen. Zur Belehrung der noch kirchlich gesinnten Bischöfe erschien auch eine halboffizielle Schrift — welche ihnen die Punktationen des Emserkongresses als höchst annehmbar, ja als für das Episkopat sehr siegs und glorreich darstellte. †)

<sup>\*)</sup> Kobenzl war damals Gesandter in Petersburg, später Minister des Auswärtigen zu Wien. Siehe in Herzans Berichten Seite 233.

<sup>\*\*)</sup> Aufforderung an die deutschen Bischöfe in hinsicht auf ben Emserkongreß. 1787. (Ohne Druckort, aber gedruckt in Wien).

<sup>†)</sup> Resultat des Emsertongresses von den 4 deutschen Erzbischösen unter= zeichnet, sammt genehmigender Antwort Gr. taiserl. Majestät in Attenstücken.

Als Stylprobe, wie der "Aufforderer" die deutschen Bischöfe anpredigte, mögen einige Zeilen vom Beginne seines Sermons hier angeführt werden:

"Hirten ber beutschen Rirche! ber erste Schritt zur Wieberherstellung eurer Rechte und ber beutschen Kirchenfreiheit ist gethan! Werbet ihr bem Beispiele ber Eblen, die den ersten Schritt magten, nachfolgen, werdet ihr eure Bemühungen mit dem Schweiße diefer Eblen vereinigen — werdet ihr zur Ausführung des ruhmvollen Planes, den sie entwarfen, hilfreiche Sande biten? — Wie, oder werbet ihr unthätig am Wege stehen bleiben, und euch mit Anstaunen des großen Unternehmens begnügen? Hirten der deutschen Kirche! Mit sehnsuchtsvoller Erwartung sehen die Patrioten eurem Benehmen entgegen, und munichen, daß ihr euch halten möget wie Manner, die ihre Rechte und die Rechte der Kirchen kennen, welche euch zur Verwaltung anvertraut sind, — lange laget ihr in ben Fesseln, die euch die Römische Hofpolitik schmiedete, — ber Geist der Auftlärung, der über Josephs Staaten seine Schwingen ausbreitet, entdeckt vor den Augen des Bolfes den Ungrund der Römischen Anmaßungen, Deutschlands erste Bischöfe treten öffentlich auf, und fordern die freie Ausübung der Rechte zurück, die ihnen und euch durch Roms Rünfte sind entrissen worden. Der deutsche Raiser, der die Rechte seiner Untergebenen schützt, unterstützt eure Forderungen. Die schönsten Aussichten eröffnen sich euch." u. s. w.

Die publicistischen Politiker für das Bolk sind zumeist Eintagsfliegen, sie bereiten alle ihre Anschauungen nach den Besdürfnissen des Tages, nach der Mode, nach der Leidenschaft der urtheilslosen Massen und nach dem eigenen Wunsche.

Der Broschürenprediger, wenn es ihm nicht an Verstand gesmangelt hätte, würde in Bezug auf die 4 Emserpunktatoren noch dazugesetzt haben: Eure Throne werden einstürzen, eure Hermeline die Motten zerfressen, die Fürstenhüte in alten Rumpelkammern vermodern und eure deutsche Reichsherrlichkeit in kürzester Zeit in Trümmer gehen, denn das waren ja die thatsächlichen "schönsten Aussichten." Am Schlusse der Aufforderung wird ein deutsches Nationalconcilium zu völliger Losreißung von Rom

verlangt, und das Finale lautet: "Dieses von allen Patrioten so sehnlichst erwartete Nationalconcilium \*) wird der Reformazion der deutschen Kirche, welche der große Joseph begann und auch endigen wird, das Siegel aufdrücken. Euch aber, Hirten Deutschlands! die ihr dasselbe in Vorschlag brachtet, euch wird die deutsche Nation segnen, und euer Andenken wird ihr heilig bleiben, wenn ihr auch lange zu den Gebeinen eurer Väter werdet versammelt sehn." —

Wir können getrost mit dieser Aufforderung unser Rapitel schließen; das Urtheil der katholischen Welt und auch die Kirchensgeschichte sind nicht gesonnen, den Emserpunctatoren und ihren gestügigen Genossen in Oesterreich von damals — ein anderes Denksmahl zu setzen, als ihnen im obigen Kapitel gesetzt worden ist.

## Die staatlichen Erzieher des Clerus.

Ein Geistlicher Namens Blarer (auch Plarer) spielte gleich im Anfang der Josephinischen Regierung bei der von Seite des Staates beabsichtigten Erziehungsmethode des Clerus eine große Rolle. Schon 1780 machte sich dieser Blarer im Priesterhaus zu Brünn als sehr anrüchiger Reformator bemerkbar. Ueber sein Wirken daselbst lautet ein denkwürdiger Bericht aus einer handschriftlichen Quelle\*\*) wie folgt:

"Die Ordinariate Olmütz und Brünn hatten sich 1781 beschwert:
1) daß Balthas. Blarer die heil. Messe für die Seminaristen, mit Einschluß des ganzen Canons, allzu laut lese und 2) daß die Borssteher den Seminaristen nicht nur protestantische Bibeln, sondern auch Bücher der Jansenisten: Quesnel, Paskal, Arnold und Nikole zu lesen geben. Auf den Bericht einer zur Untersuchung der Sachlage und anderer angeblichen Uebelstände ernannten gemischten Commission ersfolgte am 4. Mai 1781 die allerhöchste Resolution, deren wesentlicher Inhalt besagt: Blarer's "Rechtsertigung" ist entsprechend befunden, jedoch müsse er wegen Ungehorsams gegen den Fürsterzbischof "schrift»

<sup>\*)</sup> Siehe Brief Herzans an Kannitz 17. Juli 1784 und daselbst das Citat aus dem Briefe Kannitz an Herzan, in welchem Kannitz dem Pabst mit einem Nationalconcilium mit völliger Lostrennung von Nom sörmlich droben läßt.

<sup>\*\*)</sup> In dem Archive des Benediktinerstiftes Rangern in Dahren.

lich eine respektvolle Entschuldigung machen," worauf er, weil ebenso geschickt als eifrig, nach Wien als erzbischöflicher Alumnats-Vorsteher zu übersetzen sen; das Lesen protestantischer Bibeln sen den Seminaristen erlaubt, "um sie mit dem Gift, welches sie zu bekämpfen haben werben, bekannt zu machen;" ebenso die Schriften ber Jansenisten, weil diese Werke von der k. k. Censur erlaubt (eine bischöfliche durfe nicht geduldet werden), und "weil die Bischöfe öftere die besten Bücher, die sie entweder nicht einmal kennen, ober welche nicht mit ihren Prinzipien übereinstimmen, verketern und verdammen, solche auch auf alle mögliche Art aus ben Händen ihrer untergebenen Geistlichen zu bringen suchen, und Jene, die wegen Lesung bergleichen Bücher verbächtig sind, außerst qualen und verfolgen," weßhalb die Bischöfe fernerhin keine von der Hofcensur erlaubten Bücher der Geistlichkeit zu lesen verbieten durfen; "der Ordinarins habe sich keine Hoffnung zu machen, jemals die anverlangte und schon zu verschiedenenmalen versuchte vollkommene Gewalt über das Priesterhaus zu erlangen;" die Seminaristen burfen, um nicht die Zeit zu verschwenden, nur an größern und Hochfesten in die Domkirche zur Assistenz gehen; den 2 Gliebern der gemischten Commission, dem Olmützer Domherrn Gf. von Migazzi und dem St. Jakober Pfarrer zu Brünn, Sukupp, welcher zugleich Kanzler der Universität war, "einen angemessenen Berweis zu geben," weil sie es gewagt, zu Gunften der Bullen Unigenitus und In coena Domini zu sprechen, und letztern zugleich auch von der Ranzlerswürde zu entfernen, "da es bei Universitäten allzu gefährlich wäre, derlei Leute zu haben, welche zur Berachtung der landesfürstlichen Macht der lernenden Jugend so gefährliche und irrige Grundsätze beibringen;" der Olmützer Domherr Gf. v. Better "könne als ein so übel denkender und so schlechter Handlungen über= wiesener Mann" (er hat nämlich unter andern auch gegen die Priesterhaus=Vorsteher gezeugt, das war seine "schlechte" Handlung) "weder als Vorsteher des Priesterhauses, noch als Archidiakonus, weil er als folder fehr großen Einfluß auf die Beiftlichkeit ausübt, ferner ge= buldet und sowohl vom Archidiakonat als auch vom Vorsteheramte sogleich entfernet werben," und der Erzbischof muffe ein "Subjekt von mehrerer Gelehrsamkeit und bescheidenerer Aufführung, als Gf. Vetter war," zu letterem Amte nächstens vorschlagen; der Minoriten=Provinzial solle, "da derselbe die Priesterhaus=Vorsteher wegen des Portiunkula=Ablasses eines so offenbar ungegründeten Irrthums beschuldigt, und überhaupt dieser Orden die Ralumnien gegen bas Priesterhaus großentheils ausgebreitet hat, mit einem scharfen Berweis für sich und seine Untergebenen" bestraft, die zwei Exjesuiten P. Subich und P. Mainone, "welche nach ordentlicher Vorausfündis gung die anstößigen, das Bolf gegen bas Priesterhaus aufhetzenden Predigten gehalten, von ihrem Predigtamte und weitern Predigen abgeschafft, der Weltpriester und Professor der Theologie Damian Czerny weil er sich angeblich "zu einem Zeugen eines offenbar und ihm wohlwissentlich verfälschten Protokolls hat gebrauchen lassen" (?)], sowie der ungenannte Professor der Theologie aus dem Dominikaner= orden vom Lehramte sogleich und für immer entfernt; den Bischöfen "ein bescheidenes Betragen" empfohlen und zugleich eingeschäft merden, "eine bessere Auswahl der Theologen zu treffen," dem Cardinal und Erzbischof von Wien aber die allerhöchste Unzufriedenheit zu er= tennen gegeben werden, "daß er sich so unschicksam in das Direkto= rium anderer Priesterhäuser einzumengen und selbe gleichsam aus ihrer Ruhe zur Uneinigkeit aufzuheten hat beigehen lassen." Ueberdieß heißt es im Eingang der allerhöchsten Resolution: "Das Brunner Priesterhaus erkläre ich ob aller wider selbes vorgebrachten Anschuldigungen für unschuldig, und will selbes vielmehr wohlverdienet in meinen Schutz nehmen" u. a.! Zum landesfürstlichen Kommissär des Priesterhauses murde bis zur Genehmigung des erzbischöflichen Borichlages Freih. von Stillfried ernannt und unter Ginem befohlen, die Bullen In Coena Domini und Unigenitus aus allen Ritualbüchern auszureißen."

Nicht nur in handschriftlichen Quellen, auch in der Broschürensliteratur sind oft wichtige historische Momente aufbewahrt, aus denen ein Urtheil über die Josephinische Zeit construirt werden kann. So ergibt sich aus einer eigenthümlichen Broschüre, daß der Kaiser den besagten Blarer zum Oberaufseher des Priesterhauses in Wien besrufen\*). Cardinal Erzbischof Migazzi zeigte sich mit dieser Berufung

<sup>\*) &</sup>quot;Blarers Bertheidigung seiner Berantwortung, warum er seit seiner Anwesenheit in Wien nicht Meß las. Nebst einem Entwurfe zur Instruktion

Slarus in der Schweiz geboren, studirte im Helvetischen Collegium zu Rom, wo Icsuiten seine Prosessoren waren, und wurde dort zum Priester geweiht. Aurz darauf kam er nach Wien als Erzieher und wurde dem Bischof Simon von Stock, Domherrn bei St. Stephan, einem Anhänger der Staatskirche, empfohlen.\*)

Stock ist am besten in den Worten der Broschüre charakterisirt: "Unter der Leitung eines solchen Mannes, wie der unsterbliche Stock war, wurde Blarer ganz ein anderer Theolog, als er vorhin gewesen war." "Und das erste Resultat, das er aus seinen Bemühungen zog, und das die Grundlage aller übrigen war, bestand darin: "Um ein Theolog nach der Lehre Jesu Christi zu werden, muß man kein Schultheolog sehn."

Im Resoluzionsbuch von 1781 (Archiv des Staatsministeriums) fanden wir folgende charakteristische Entscheidung des Kaisers über Plarer in der besagten Angelegenheit:

"891. Vortrag. Die Anzeige des Cardinal Erzbischofs über die erfolgte Anstellung des Priesters Balthasar Plarer. ddo. 20. Nov. et 5. Dezember 1781."

R. "Da die Kanzlei schon unterm 25. 1. Jahres den Auftrag erhalten, den Vermögensstand des hiesigen Priesterhauses und dessen Stiftungen auf das genaucste zu untersuchen und mir solchen sammt Beirückung ihrer Wohlmeinung heraufzugeben, so versehe ich mich, daß mir . . . die Kanzlei dieß anzeigen werde."

eines Oberaussehers des Priesterhauses und einer vorausgeschickten Lebensbeschreibung desselben. Wien. Hartl 1783." Ueberhanpt war es Mode, bei Behand-lung ritueller Fragen sich um die hierüber erlassenen Dekrete und Kirchengesetze gar nicht zu kümmern, wie z. B. aus folgender Broschüre zu ersehen: "Frage, ob man den Kanon der Messe mit lauter und erhobener Stimme lesen soll? Bejaht von Herrn Joseph Lauber, öffentl. Lehrer der Pastoraltheologie an der hohen Schule zu Brünn, verneint von Herrn Collet, Priester aus der Congregation der Mission. Lauber hatte seinen Satz im 2. Bd. S. 382 seiner Pastoraltheologie behauptet.

<sup>\*)</sup> Somit nuß Blarer schon vor 1772 nach Wien gekommen sein; den nach Regestum Studii generalis Viennensis Ord. Praed. (Manuscript im Wiener Dominikaner Archiv) ist der Tod des Simon. Ambros. Nobilis de Stok Eppus Rossonensis, kais. Rath, Direktor der theol. Facultät zu Wien am 22. August 1772 verzeichnet.

"So viel es bas von dem Plarer zu verwaltende Amt und die dabei zu beobachtenden Pflichten betrifft, da muß fürdersamst für denselben eine wohlüberlegte und bündige Instruktion verfaßt werden. Darin wird Plarer vorzüglich barauf anzuweisen sehn, daß er sich zwar in die in dem Priesterhaus eingeführte Zucht und Ordnung nicht mischen, das ist, für sich allein daran nichts ändern, öffentlich in Gegenwart der Alumnen nichts ausstellen, und badurch zu Neuerungen Anlaß geben, auch junge Leute in der Absicht, um sich mit Ihnen über die Verwaltung und Einrichtung bes Alumnats zu unterreden, keinerdings zu sich berufen soll. Dagegen aber, da ihm die Oberaufsicht anvertraut ist, ob meine Befehle sowohl wegen der Lehre, Studien als Disciplin der jungen Geistlichen beobachtet werden, muß Ihme allerdings freistehen, bei ihren geistlichen Uebungen, Studien, Correpetionen, bei ihren Verrichtungen, oder auch Recreationen und sonstigen Zusammenkünften, dann bei Tische gegenwärtig zu senn. Nicht minder muß Ihme auch die Ginsicht in das Deconomicum solchergestalt gestattet werden, auf daß keine Ginnahme ober Ausgabe ohne sein Wissen oder seine Erinnerungen anzuhören, geschehe. Hat Plarer etwas bemerket, was Er schlerhaft zu sehn (?) glaubet, so hat er solches ohne öffentlich darüber und besonders bei den Alumnen, zu sprechen, mit dem geziemenden Respect dem Cardinal zu eröffnen und um die Abstellung zu bitten. Bürde der Cardinal hierauf keine Abhilfe verschaffen, so hat Plarer solches der Kanzlei anzuzeigen, diese aber den Hergang der Sache dem geistl. Protokoll einzuverleiben und ihre Meinung darüber in dem Protofoll zu eröffnen, wenn anders die Sache nicht einen eigenen Vortrag erheischt. Endlich muß Plarer verhalten werden, am Ende des Schuljahres über Alles, was er während des Jahres beobachet, mas, wie und durch wem es verbessert worden, einen ausführlichen Ausweis nach Datis zu verfassen und einen solchen der Kanzlei zur Ginsicht vorzulegen. Nach dieser meiner vorstehenden Gesinnung hat die Kanzlei eine förmliche Instruktion auch mit Einvernehmung des Plarer und des Cardinal zu entwerfen und folden mir zur Bestätigung beraufzugeben. Joseph."\*)

<sup>\*;</sup> Bon der angestrengten unablässigen Thätigkeit des Kaiser Josephs tann man erst einen Begriff bekommen, wenn man die Massenhaftigkeit und Vielsseitigkeit seiner Arbeiten vor sich liegen hat. Alle Fäden der Staatss und

Nun wurde Blarer vom Cardinal Migazzi zum Vorsteher des erst errichteten Priesterhauses in Wien ernannt, er aber blieb nicht lange bei diesem Posten, weil er glaubte, um eine folche Stelle zu besetzen, musse man in Wissenschaften mehr gegründet und in Tugenden ge= übter senn. "Seine Eminenz entließen ihn sodann und erlaubten ihm, auf der erzbischöflichen Cur\*) zu verbleiben; aber diese beinahe mecha= nischen Kirchendienste waren nicht nach seinem Genie (!); er verlegte sich immerfort noch auf ferneres Studieren" u. s. w. Ein Graf Stockhammer wählte ihn zum Begleiter seines Sohnes in ferne Länder. Später nahm ihn der Olmützer Domherr Graf Salm nach Rom "Nach diesen zwo Reisen wurde er von 3. Man. der seligen Landesmutter und Frau, der seine Berdienste nicht unbekannt maren, nach Berlin als f. f. Gefaubtschaftstaplan gesandt, wo er mit Männern, bie sich in der Welt durch ihre Schriften und Gelehrsamkeit großen Namen erworben haben, mit einem Teller, Engel, Ulrich, Mendelsohn und andern Bekanntschaft und Freundschaft machte, \*\*) und von ihnen so wie sie von ihm, ungeachtet sie verschiedener Religionen sind, ge= ehrt und geliebt wurde." 1778 wurde er als Spiritual des Priesterhauses in Brunn angestellt (von der Regierung aus). "Man beschuls bigte ihn, daß er laut Messe las, ben jungen Zöglingen des Priefterhauses verbotene Bücher zu lesen gab, sie zum Ungehorsam gegen die Bischöfe verleitete, sie hartnäckig und keterisch gesinnt mache." Sein Biograph führt den Beweis für Blarer, indem er fagt, es ließe sich sehr leicht das Falsche und lächerliche dieser Klagepunkte nachweisen, "wenn nicht die zu Gunsten seiner und der übrigen mit ihm unrechtmäßig angeschuldeten Männer gegebene allerhöchste f. f.

Rirchenregierung sollten bei ihm zusammenlausen und von ihm ausgehen; seine Regierungsart war das vollendetste Bild des Absolutismus und der Centralisation; er mußte am Ende der Arbeit — die er sich unnöthiger Weise selbst aufgebürdet — erliegen, wie anderseits auch die Staatsmaschine in seinem letzten Regierungsjahr in Trümmer zu zerbrechen drohte, und theilweise auch zerbrach.

<sup>\*)</sup> Unter der erzbischöflichen Cur wird in Wien die Dompfarre bei St. Stephan verstanden; deren Borstand Cur- und Chormeister heißt, von: Cura animarum, Seelsorge und von: Chor — wegen des Chordienstes der kanonischen Gebetstunden.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem Berkehr mit diesen driftlichen und jüdischen Rationalisten läßt sich manches folgende erklären.

Berordnung des Jahres 1782 ihn und die anderen vollkommen gerechtfertigt und eine weitere Vertheidigung unnöthig gemacht hätte."
"Seine k. k. apostolische Majestät beriefen ihn sodann nach Wien,
um als Oberaufseher bei dem dasigen Priesterhause zu sehn; jedoch
die Sache ging nicht vor sich; Se. hochfürstl. Eminenz der hiesige
Erzbischof wußten dieselbe zu hintertreiben. Blarer schätzte sich unwürdig, Messe zu lesen: der Herr Cardinal aber wollte es durchaus
haben, und Blarer sagte: er seh es 1. nicht würdig, 2. seh es unnöthig, 3. sehe das tägliche Messelsen ohnehin eine Sache, die keinen
Grund in den ursprünglichen Zeiten der Kirche hätte, 4. könne er
unmöglich still sesen, und laut lesen würde man ihm nicht erlauben
wollen. Er überreichte daher seine schon vormals gedruckte Berant wortung, und dann zur weitern Unterstützung derselben die hier
abgedruckte Vertheidigung."

Im kaiserl. Resoluzionsbuch von 1782 fanden wir die Ansicht des Kaisers über diese Renitenz des Plarer zweimal ausgesprochen.

"949. Vortrag. Ueber die Vorstellung des Cardinal Erzbischofs gegen den Priester Plarer. 24. Juni 1782."

"R. Es ist nicht einzugehen ob Plarer schuldig seh an großen Feiertagen Meß zu lesen, gewiß ist, daß es einmal gebräuchlich und es für die Jugend ein Aergerniß ist, wenn er unterläßt Meß zu lesen, und dem, von seinem bischöflichen Oberhaupte einmal gegebenen Besehl nicht genügen leistet, wodurch er auch sonst alle seine Talente zur Erziehung junger Geistlicher vereitelt." \*) In langer Ausführung besiehlt der Kaiser, "daß, wenn sich Plarer nicht diesem Gebote des Erzbischoses sügen wolle — er aus dem Priesterhause zu entlassen, und ihm der gewöhnliche Titulus mensw zu verleihen seh. Joseph."

"1186. Vortrag über die von dem allhiesigen Priesterhauss Oberaufseher Balthafar Plarer überreichte Erklärung wegen des Meßlesens. 4. August 1782."

"R. Da der Card. dem Plarer nichts anderes noch in seiner Aufhebung, noch in seinem sittlichen Leben, noch in seiner Gelehr= samkeit ausstellet, als daß er sich vom Meglesen nach wiederholten

<sup>\*)</sup> Es ift nicht zu übersehen, wie der Raiser selber über die "Fortschreiter" im Clerus, welche noch weiter gingen, als er es wollte, seine Unzufriedenheit äußert.

Befchlen enthaltet, so ist diese seine darüber verlangte Erklärung dahin auszudeuten, daß er wegen Beispiel oder wenn er Vorsteher einer Heerde wäre, Meß zu lesen auch täglich kein Bedenken tragen, noch weniger selber im Sehorsam gegen seine Obern zu thun sich jemals entschlagen werde, und da er seine versprechende Salbung und Eifer in Lesung derselben dahin mässigen wird, so wie es ihm von seiner Obrigkeit wird vorgeschrieben werden, so soll er seinen Talenten und Wissenschaften, wenn er doch deren in einem höhern Grad besitzt als den Wiederspruchsgeist jedoch zur letzten Warnung dahin verwenden, eine wohl versaßte Instruktion für die Alumnos zu entwersen, und selbe dem Cardinal vorschriftsmäßig zu übergeben. Joseph."

Der Verfasser der Biographie Blarers hebt hervor, daß er nicht nur sehr sittlich, sondern auch sehr ascetisch gelebt habe — bas wollen wir alles hinnehmen. Aber wie konnte denn ein Erzbischof einen Menschen, den man im allermindesten Falle einen überspannten Ropf voll Widerspruchsgeist nennen muß, zu einem Priesterhausvorstand brauchen? Es heißt nun ferner: Da Se. f. f. Majestät sahen, daß Blarer in Wien wegen ber Uebermacht seiner Feinde niemals Ruhe haben wurde, trugen Söchstdie= selben ihm die Schloßkaplaustelle zu Schloßhof an, er aber dankte für diese große Gnade, bat demuthigst um die Entlassung in sein Bater= land, die er auch sobald erhielt. Hier können wir nicht bergen, daß alle seine guten Freunde über diesen letten Schritt höchst mißvergnügt waren, unterdessen war eine seiner Hauptmaximen nichts ohne hin= reichenden Grund zu thun. Er trat seine Reise zu Fuß an, so wie er die letten Jahre meistentheils reisete, kam nach Brunn zu zween feiner besten Freunde, wich ber Stadt Olmütz aus, um den jungen Beistlichen des Priesterhauses Thränen zu ersparen,\*) ging nach Berlin, von da aus durch das Römische Reich; wozu er sich aber dannen gewendet hat, oder noch wenden wird, ist bisher uns unbekannt."

<sup>\*)</sup> Schabe, daß der gefühlvolle? Lebensbeschreiber Blarer's nicht auch erklärt hat, warum dieser, seinen "besten Freunden und den jungen Geistlichen zu Brünn" — nicht ebenfalls die Thränen ersparen wollte; denn er wirkte ja früher längere Zeit in Brünn, als in Olmütz.

Im Entwurfe des Blarer\*) spiegelt sich so recht der damalige Bustand der Bischöfe gegenüber der Staatsgewalt. Der "t. f. Oberaufseher des hiesigen Alumnats" wie sich Blarer nicht ohne eine gemisse Pratension gegenüber dem Erzbischof nennt, beginnt sein Promemoria wie folgt: "Hochfürstl. Em. Gnädigster Herr! Euer hochfürstl. Eminenz geruhten mir am Ende des verwichenen Jahres jene Ministerialnote vorlesen und abschriftlich mitnehmen zu lassen, vermög welcher auf Allerhöchsten Befehl mit Eurer hochfürstl. Eminenz und meiner Wenigkeit Einvernehmung eine Instruktion für mich entworfen, und Gr. k. k. apostol. Majestät zur allergnädigsten Bestätigung vorgelegt werden folle. Bisher habe ich immer gewartet, ob Euer 2c. 2c. meine unmaßgeblichen Erinnerungen von mir abfordern möchten, und weil dieses den 3. hujus geschehen ift, so nehme ich mir die Freiheit, Guer zc. zc. meine Gedanken zur hohen Beurtheilung und Begleitung an Se. f. f. Majestät hiemit in tiefster Ehrfurcht vorzulegen." — "Da Sr. Majestät unser aller= gnädigfter Monarch einen Oberaufseher über das hiefige geistliche Alumnat in meiner geringen Person zu bestellen geruht haben, um zu sehen, ob und in wie weit die allerhöchsten Befehle vollzogen werden, so muß die Erfüllung dieser allerhöchsten Befehle die Grund= lage dieser Inftruktion ausmachen. Die allerhöchsten Befehle bestehen barin, daß die jungen Geistlichen zu guten Seelsorgern erzogen, d. i. in der echten Lehre und Grundsätzen der heil. Schrift und der heil. Bäter, welche auf allerhöchstem Befehl in allen erbländischen Schulen gelehrt werden muffen, unterrichtet und mit guten Büchern, welche nämlich die f. f. Studien-Hoffommission vorschreibt, und die Hof-Censurkommission gutheißt, bekannt gemacht werden. Go viel bas Studium selbst betrifft, hat solchemnach dafür besagte Hoffommission, für die Erziehung aber und Bildung der jungen Geistlichen der Oberaufseher oder Vorsteher derselben zu sorgen, dem zur Instruktion dienen muß, sich berjenigen Art zu gebrauchen, nach welcher Jesus

<sup>\*)</sup> Unterthänigstes Promemoria an Se. hochfürstl. Eminenz Herrn Carbinal Erzbischofen zu Wien, in welchem Melchior (sonst heißt er: Balthasar) Blarer, kaiserl. königl. Oberausseher des hiesigen Alumnats, seine unmaßgeblichen Gedanken zu der auf höchsten Besehl für ihn zu entwerfenden Instruktion in tiesster Ehrsurcht vorlegt.

Chriftus seine Apostel gebildet, und welche er in den Evangelien zu einem immerwährenden Muster hinterlassen hat u. s. f."

Die Vorstellungen des Cardinal Migazzi an den Raiser moche ten diesen am Ende veranlagt haben, nachzugeben und dem Cardis nal diesen k. k. Oberaufseher für's Alumnat nicht aufzuzwingen. Die verwunderlichen Ansichten dieses Oberaufsehers bedürfen keines Commentars. Blarer war nicht ohne Talent, aber sehr confus, ein= gebildet und obstinat. Er suchte das Gebahren der Aufklärungs-Regierung durch Broschüren zu rechtfertigen, die aber für diesen Fall gar nichts besagten. So gab er die Klagen des h. Laurenzius Justinianus, Patriarchen von Benedig, über den traurigen Zustand ber kath. Rirche seiner Zeit heraus \*). Diese alten Klagen bes Patriarchen über Priefter und Bischöfe gingen nun aber 1782 gerade jene Priester und jene Bischöfe an, welche sich auf Seite ber Aufklarung &regierung gestellt hatten, und lieferten somit durchaus nicht ben Beweis, daß die Regierung in ihrem Rechte sei, sondern gerabe das Gegentheil, — und das ist auch ein Beweis, wie confus und der eigenen Widersprüche nicht bewußt Blarer gewesen ist.

Ein offizielles Altenstück von größtem Gewicht gewährt Einsicht in das Vorhaben der aufgeklärten Regierung mit dem Clerus \*\*). Schon in der Einleitung heißt es: "Noch ift die Nationaldenstungsart (!!) nicht durchaus gleich, noch bringen die Randidaten der Generalseminarien die gewünschte Vorbildung nicht mit sich; noch lassen mächtige Lahen sich durch gewisse Rörper und Oberhäupter, die in den Generalseminarien die Vesiegung der abersgläubischen Hohra und den vollkommenen Sturz des Ültramontanismus sehen, nach Gefallen leiten" u. s. "Joseph dem hellsehenden Staatenbeglücker" konnten die Nachtheile, welche dem Staat aus der bisherigen ungleichen Erziehung des Elerus erwachsen, "nicht gleichgültig sehn". — Wenn die Aufklärer etwas durchsetzen wollten, überschütteten sie den Regenten immer mit Lobsprüchen.

<sup>\*)</sup> Urtheil der Beiligen Gottes über die gegenwärtigen Berfügungen in geistlichen Sachen. Herausgegeben von Blarer. 2 Stücke. Wien. Sonnleithner 1782.

<sup>\*\*)</sup> Entwurf zur Einrichtung der Generalseminarien in den t. t. Erblanden. Wien. Sonnleithner 1784.

"Alle, die in der Folge den geistlichen Stand in einem Aloster oder in der Welt antretten, sollen in ächten und gleichförmigen Grundsäten zur Leitung der Seelsorge vorläufig unterrichtet werden."— Es wurden 7 Generalseminarien in den deutschen Erblanden errichtet, zu Wien, Prag, Olmütz, Lemberg, Gratz, Innsbruck, Freisburg in Breisgau. Vom Priesterthum wird nichts geredet, immer heißt es nur von der Bildung der "Boltslehrer", "Boltsführer", "nützlicher Staatsbürger". Reine "Afterandachten", "Andächteleien" werden geduldet, und es sind überhaupt "teine Andachtsgattungen einzusühren, die ihre Erfindung erst den spätern Jahrhunderten, wo Andachten zu Nahrungsgewerben gemacht, und erfunden wurden, verdanken."

"Das heilige Abendmahl sollen fie wenigstens alle Monate zu genießen trachten. Gin öfterer Genuß besselben wird jedem frei gelassen." "Die Erbauungsbücher sind mit größter Sorgfalt zu wählen." "Bei der Darstellung der stufenweise geschehenen Bervoll= kommnung- des geselligen Lebens muß der lehrende Bicerektor besonders auf die k. k. Staaten die Anwendung machen, und den Alumnen das Glück in diesen Staaten zu leben an's Herz legen. Hiedurch wird in ihnen ber Patriotismus erweckt und verstärkt, ihnen ber Beist eines guten Bürgere eingeflößet, und bem Staate werben in den dereinstigen Seelsorgern zugleich gute Burger geschenkt." Selbst die Lehr= und Lesebucher werden vom Staate vorgeschrieben, unter den deutschen zumeist protestantische, wie z. B.: die Moral des Gellert und Leß — Sittenlehre Jesus des Sohnes Sirach von Linde 1783. Sprüche Salomons von Döberlein 1782. — Spalbing: Bestimmung des Menschen. Van Espen: Jus ecclesiasticum. Pittroffs Anleitung zur praktischen Gottesgelehrtheit, Looftholns geistliche Redefunst 1780, Seelenlehre für die Rinder von Campe, Jacobi: Betrachtungen über die weisen Absichten Gottes." Ueber die Rektoren (vom Staate ernannt) der Generalseminarien heißt es: "Sie sollen Lehrer der Religion Jesu Christi erziehen und bilden. Ware es mohl verantwortlich, wenn sie aber bas Beispiel bes Hauptlehrers und ersten Erziehers (!!), des ersten Seelforgere in dieser Religion unsers Heilands Jesus Christus je außer Acht lassen? Dieses herrliche Beispiel also, welches die Apostel in

Antrag dieser Art fanden wir im Band der Resolutionen von Maria Theresia\*) vom 14. März 1780. Er sautet:

Nota. "Die bessere Emporbringung der Gottesgelahrtheit, bann mehrere Erzieglung\*\*) der Doctorum Theologiae in Böhmen. Placet. In der Dekretensammlung aus Böhmen 1780, p. 340. — 13. Mart. 1780, Dekret an das böhm. Gubernium, daß die sammtliche Ordinari und Prälaten von der anbegehrten Aeußerung über die bessere Emporbringung der Gottesgelahrtheit und mehrere Erzieglung der Doctorum Theologiae zu entheben und die dießfälligen Berordnungen vom 23. Oct. 1773 und 28. Mart. 1778 mit dem zu republiciren sehen, daß jedes Kloster und vorzüglich die Prälatenklöster zwei oder mehrere Doctores Theologiae zu erzieglen hätte."

Schon lange vor dem Regierungsantritte Josephs suchte der Staat die Studien des Clerus zu heben. Sonnenfels machte mit seinen "Polizei= und Kameralwissenschaften" bekanntlich sehr viel Aufsehen; selbst in den höchsten Kreisen hoffte man vom Lehrstuhle bes Sonnenfels für Desterreich Heil und Segen. Die neuen gelehrten juridischen Autoritäten haben freilich hierüber ihr eigenes Ur= Wir haben ce hier nur mit folgenden Thatsachen zu thun. An den böhmischen österreichischen Vicekanzler Grafen Leopold Rollowrat erging unterm 22. Juli 1769 folgendes allerhöchste Handbillet: "Außer den Anordnungen, die ich zur mehreren Berbreitung der Polizei= und Kameralwissenschaften bisher erlassen, wird zu eben diesem Ende noch besondere diensam senn, wenn auch der Clerus felbst nach und nach in diesen Wissenschaften sich einige Renntniß beis leget. Um hiezu einige Vorbereitung zu machen, will ich von nun an festgesetzt haben, daß diejenigen so zu den landesfürstlichen Batro= natspfarren sich melden, wenigst die Grundsätze der Polizeiwissen= schaft allenfalls auch durch Privatanwendung sich bekannt machen, und bei dem Concurse außer dem gewöhnlichen Examine auch hierwegen

<sup>\*)</sup> Im Archiv des Staatsministeriums zu Wien.

<sup>\*\*)</sup> Wie trot dieser sehr wohlgemeinten "mehreren Doktoren-Erzieglung" das Doktorat der Theol. in Desterreich eben von jener Zeit an bedauerlich herabkam, darüber mehreres in "Woher, wohin?" Bon S. Brunner. Regensburg. Manz 1866. Neue Austage. 3. Bd. S. 304—322.

abgeschafft, die völlige Toleranz gegen alle andern Religionsspsteme empfohlen u. s. w.

Theiner bemerkt über diese Erziehung des Clerus: "Rann es befremden oder zweiselhaft sein, daß eine Erziehung der theologischen Jugend nach solchen Grundsätzen zum Haß gegen die kathol. Kirche, zur Vernichtung alles positiven Christenthums und zum Unglauben führte." Die Erfahrung von fast einem halben Jahrhundert hat dieß traurig genug bestätigt. Man möchte glauben, diese Reformatoren der Theologie hätten die Erziehung der theologischen Jugend ganz nach den ruchlosen Grundsätzen des gesellschaftlichen Vertrages von J. J. Rousseau einrichten wollen. Sie sprechen dieß auch deutlich und ohne Hehl aus, wenn sie dem Kaiser den Gedanken unterschieden und sagen, er wolle für die Zukunft die Diener der Altäre in den wahren Grundsätzen des gesellschaftlichen Spstems erziehen lassen.

Diese Generalseminarien dienten nun in Wahrheit bazu den Clerus so zu vermindern, daß schon 1788 darüber Klagen laut wurden. \*) Die Rlosterschulen, welche arme talentirte Anaben unterrichteten, waren zertrümmert, die Bauern zu arm, um ihre Söhne in die Centralschulen der Hauptstädte zu schicken. "Wie leicht war es vormals dem Jüngling nicht, zu studiren? Von allen Seiten gab man ihm Gelegenheiten an die Hand. Nicht nur in der Residenz, auch in den Vierteln Defterreichs standen ihnen Gymnasien, Lyceen offen. Nicht nur der Städter, fondern auch der Bauernjunge konnte seinem Hange folgen. Der Arme ward unterstützt. Deffentliche Pflegehäufer waren bazu bestimmt. Männer, beren Name auch noch im Auslande unvergessen ist, traten aus diesen Häusern hervor. Diese so anziehenden Anstalten sind jetzt nicht mehr" u. s. w. Der Autor fagt: "außer dem Kostenpunct muß sich ein Bater jett auch fürchten seinen Sohn in die Schulen großer Städte zu schicken, auf ein Gerathewohl, wo er vielleicht nur seinen Körper schwächen, sein Geld verspielen, und seinen Ropf mit Schurkenstreichen anfüllen wird." "Bormals unterstütte man ben Armen, und jett follte er jahlen." "Nur Reiche können jett die Studienkosten bezahlen. Die

<sup>\*) &</sup>quot;Ueber die Verminderung der Geistlichkeit in den österreich. Staaten Bon Siegfried Dornheim. Motto: "Gedanken sind ja zollfrei." Wien. Gehlen. 1788."

Nun wurde Blarer vom Cardinal Migazzi zum Vorsteher des erst errichteten Priesterhauses in Wien ernannt, er aber blieb nicht lange bei diesem Posten, weil er glaubte, um eine solche Stelle zu besetzen, musse man in Wissenschaften mehr gegründet und in Tugenden geübter sehn. "Seine Eminenz entließen ihn sobann und erlaubten ihm, auf der erzbischöflichen Cur\*) zu verbleiben; aber diese beinahe mecha= nischen Kirchendienste waren nicht nach seinem Genie (!); er verlegte sich immerfort noch auf ferneres Studieren" u. s. w. Ein Graf Stockhammer wählte ihn zum Begleiter seines Sohnes in ferne Länber. Später nahm ihn der Olmützer Domherr Graf Salm nach Rom "Nach diesen zwo Reisen wurde er von 3. May. ber seligen Landesmutter und Frau, der seine Berdienste nicht unbekannt maren, nach Berlin als t. t. Gefandtschaftstaplan gefandt, wo er mit Männern, die sich in der Welt durch ihre Schriften und Gelehrsamkeit großen Namen erworben haben, mit einem Teller, Engel, Ulrich, Mendelsohn und andern Bekanntschaft und Freundschaft machte, \*\*) und von ihnen so wie sie von ihm, ungeachtet sie verschiedener Religionen sind, ge= ehrt und geliebt murde." 1778 murde er als Spiritual des Priefterhauses in Brunn angestellt (von der Regierung aus). "Man beschulbigte ihn, daß er laut Meffe las, ben jungen Böglingen bes Priefterhauses verbotene Bücher zu lesen gab, sie zum Ungehorsam gegen die Bischöfe verleitete, sie hartnäckig und keterisch gesinnt mache." Sein Biograph führt den Beweis für Blarer, indem er fagt, es ließe sich sehr leicht das Falsche und lächerliche dieser Rlagepunkte nachweisen, "wenn nicht bie zu Gunften seiner und der übrigen mit ihm unrechtmäßig angeschulbeten Männer gegebene allerhöchste f. f.

Rirchenregierung sollten bei ihm zusammenlaufen und von ihm ausgehen; seine Regierungsart war das vollendetste Bild des Absolutismus und der Centralisation; er mußte am Ende der Arbeit — die er sich unnöthiger Weise selbst aufgebürdet — erliegen, wie anderseits auch die Staatsmaschine in seinem letzten Regierungsjahr in Trümmer zu zerbrechen drohte, und theilweise auch zerbrach.

<sup>\*)</sup> Unter der erzbischöflichen Cur wird in Wien die Dompfarre bei St. Stephan verstanden; deren Borstand Cur- und Chormeister heißt, von: Cura animarum, Seelsorge und von: Chor — wegen des Chordienstes der kanonischen Gebetstunden.

<sup>\*\*)</sup> Aus dem Berkehr mit diesen driftlichen und jüdischen Rationalisten läßt sich manches folgende erklären.

Berordnung des Jahres 1782 ihn und die anderen vollkommen gerechtfertigt und eine weitere Vertheidigung unnöthig gemacht hätte."
"Seine k. k. apostolische Majestät beriefen ihn sodann nach Wien,
um als Oberausseher bei dem dasigen Priesterhause zu sehn; jedoch
die Sache ging nicht vor sich; Se. hochfürstl. Eminenz der hiesige
Erzbischof wußten dieselbe zu hintertreiben. Blarer schätzte sich unwürdig, Messe zu lesen: der Herr Cardinal aber wollte es durchaus
haben, und Blarer sagte: er seh es 1. nicht würdig, 2. seh es unnöthig, 3. sehe das tägliche Messelsen ohnehin eine Sache, die keinen
Grund in den ursprünglichen Zeiten der Kirche hätte, 4. könne er
unmöglich still sesen, und laut lesen würde man ihm nicht erlauben
wollen. Er überreichte daher seine schon vormals gedruckte Verant wort ung, und dann zur weitern Unterstützung derselben die hier
abgebruckte Vertheidigung."

Im kaiserl. Resoluzionsbuch von 1782 fanden wir die Ansicht des Kaisers über diese Renitenz des Plarer zweimal ausgesprochen.

"949. Vortrag. Ueber die Vorstellung des Cardinal Erz= bischofs gegen den Priester Plarer. 24. Juni 1782."

"R. Es ist nicht einzugehen ob Plarer schuldig seh an großen Feiertagen Meß zu lesen, gewiß ist, daß es einmal gebräuchlich und es für die Jugend ein Aergerniß ist, wenn er unterläßt Meß zu lesen, und dem, von seinem bischöflichen Oberhaupte einmal gegebenen Besehl nicht genügen leistet, wodurch er auch sonst alle seine Talente zur Erziehung junger Geistlicher vereitelt." \*) In langer Ausführung besiehlt der Kaiser, "daß, wenn sich Plarer nicht diesem Gebote des Erzbischoses sügen wolle — er aus dem Priesterhause zu entlassen, und ihm der gewöhnliche Titulus mensæ zu verleihen seh. Joseph."

"1186. Vortrag über die von dem allhiesigen Priesterhaus» Oberaufseher Balthasar Plarer überreichte Erklärung wegen des Meßlesens. 4. August 1782."

"R. Da der Card. dem Plarer nichts anderes noch in seiner Aufhebung, noch in seinem sittlichen Leben, noch in seiner Gelehr= samkeit ausstellet, als daß er sich vom Meßlesen nach wiederholten

<sup>\*)</sup> Es ift nicht zu übersehen, wie der Raiser selber über die "Fortschreiter" im Clerus, welche noch weiter gingen, als er es wollte, seine Unzufriedenheit äußert.

Befehlen enthaltet, so ist diese seine darüber verlangte Erklärung dahin auszudeuten, daß er wegen Beispiel oder wenn er Borsteher einer Heerde wäre, Weß zu lesen auch täglich kein Bedenken tragen, noch weniger selber im Gehorsam gegen seine Obern zu thun sich jemals entschlagen werde, und da er seine versprechende Salbung und Eiser in Lesung derselben dahin mässigen wird, so wie es ihm von seiner Obrigkeit wird vorgeschrieben werden, so soll er seinen Talenten und Wissenschaften, wenn er doch deren in einem höhern Grad besitzt als den Wiederspruchsgeist jedoch zur letzten Warnung dahin verwenden, eine wohl verfaßte Instruktion für die Alumnos zu entwerfen, und selbe dem Cardinal vorschriftsmäßig zu übersgeben. Joseph."

Der Verfasser ber Biographie Blarers hebt hervor, daß nicht nur sehr sittlich, sondern auch fehr ascetisch gelebt habe - bas wollen wir alles hinnehmen. Aber wie konnte benn ein Erzbischof einen Menschen, den man im allermindeften Falle einen über-Ropf voll Widerspruchsgeist nennen muß, zu spannten einem Priesterhausvorstand brauchen? Es heißt nun ferner: Da Se. t. f. Majestät sahen, daß Blarer in Wien wegen der Uebermacht seiner Feinde niemals Ruhe haben wurde, trugen Söchstdie= felben ihm die Schloßkaplanstelle zu Schloßhof an, er aber dankte für biese große Gnade, bat bemüthigst um die Entlassung in sein Bater= land, die er auch sobald erhielt. Hier können wir nicht bergen, daß alle seine guten Freunde über diesen letten Schritt höchst migvergnügt waren, unterdessen war eine seiner Hauptmaximen nichts ohne hin= reichenden Grund zu thun. Er trat seine Reise zu Fuß an, so wie er die letten Jahre meistentheils reisete, kam nach Brunn zu zween seiner besten Freunde, wich ber Stadt Olmütz aus, um den jungen Beistlichen des Priefterhauses Thränen zu ersparen,\*) ging nach Berlin, von da aus durch das Römische Reich; wozu er sich aber von dannen gewendet hat, oder noch wenden wird, ist bisher unbekannt."

<sup>\*)</sup> Schabe, daß der gefühlvolle: Lebensbeschreiber Blarer's nicht auch erklärt hat, warum dieser, seinen "besten Freunden und den jungen Geistlichen zu Brünn" — nicht ebenfalls die Thränen ersparen wollte; denn er wirkte ja früher längere Zeit in Brünn, als in Olmütz.

Im Entwurfe des Blarer\*) spiegelt sich so recht der damalige Bustand ber Bischöfe gegenüber ber Staatsgewalt. Der "t. f. Oberaufseher des hiesigen Alumnats" wie sich Blarer nicht ohne eine gemisse Prätension gegenüber bem Erzbischof nennt, beginnt sein Promemoria wie folgt: "Hochfürstl. Em. Gnädigster Herr! Ener hochfürstl. Eminenz geruhten mir am Ende des verwichenen Jahres jene Ministerialnote vorlesen und abschriftlich mitnehmen zu lassen, vermög welcher auf Allerhöchsten Befchl mit Eurer hochfürstl. Eminenz und meiner Wenigkeit Einvernehmung eine Instruktion für mich entworfen, und Gr. k. k. apostol. Majestät zur allergnädigsten Bestätigung vorgelegt werden solle. Bisher habe ich immer gewartet, ob Euer 2c. 2c. meine unmaßgeblichen Erinnerungen von mir abfordern möchten, und weil dieses den 3. hujus geschehen ist, so nehme ich mir die Freiheit, Guer zc. zc. meine Gedanken zur hohen Beurtheilung und Begleitung an Se. t. t. Majestät hiemit in tiefster Ehrfurcht vorzulegen." — "Da Sr. Majestät unser aller= gnädigster Monarch einen Oberaufseher über das hiesige geistliche Alumnat in meiner geringen Person zu bestellen geruht haben, um zu sehen, ob und in wie weit die allerhöchsten Befehle vollzogen werden, so muß die Erfüllung dieser allerhöchsten Befehle die Grunds lage dieser Inftruktion ausmachen. Die allerhöchsten Befehle bestehen barin, daß die jungen Beistlichen zu guten Seelsorgern erzogen, b. i. in der echten Lehre und Grundsätzen der heil. Schrift und der heil. Bäter, welche auf allerhöchstem Befehl in allen erbländischen Schulen gelehrt werden muffen, unterrichtet und mit guten Büchern, welche nämlich die f. f. Studien-Hoffommission vorschreibt, und die Hof-Censurkommission gutheißt, bekannt gemacht werden. So viel das Studium selbst betrifft, hat solchemnach bafür befagte hoffommission, für die Erziehung aber und Bildung der jungen Geistlichen der Oberaufseher oder Vorsteher derselben zu sorgen, dem zur Instruktion dienen muß, sich derjenigen Art zu gebrauchen, nach welcher Jesus

<sup>\*)</sup> Unterthänigstes Promemoria an Se. hochfürstl. Eminenz Herrn Carbinal Erzbischofen zu Wien, in welchem Melchior (sonst heißt er: Balthasar) Blarer, kaiserl. königl. Oberausseher des hiesigen Alumnats, seine unmaßgeblichen Gedanken zu der auf höchsten Besehl für ihn zu entwersenden Instruktion in tiesster Ehrsurcht vorlegt.

Als Stylprobe, wie der "Aufforderer" die deutschen Bischöfe anpredigte, mögen einige Zeilen vom Beginne seines Sermons hier angeführt werden:

"Hirten ber beutschen Rirche! ber erste Schritt zur Wieberherstellung eurer Rechte und der deutschen Rirchenfreiheit ist gethan! Werbet ihr bem Beispiele ber Eblen, die den ersten Schritt magten, nachfolgen, werbet ihr eure Bemühungen mit bem Schweiße biefer Eblen vereinigen — werdet ihr zur Ausführung des ruhmvollen Planes, ben sie entwarfen, hilfreiche Sande biten? — Wie, ober werbet ihr unthätig am Wege stehen bleiben, und euch mit Unstaunen des großen Unternehmens begnügen? Hirten ber deutschen Kirche! Mit sehnsuchtsvoller Erwartung sehen die Patrioten eurem Benehmen entgegen, und munschen, daß ihr euch halten möget wie Manner, die ihre Rechte und die Rechte ber Kirchen kennen, welche euch zur Verwaltung anvertraut sind, — lange laget ihr in Fesseln, die euch die Römische Hofpolitik schmiedete, — der Geist der Auftlärung, der über Josephs Staaten seine Schwingen ausbreitet, entdeckt vor den Augen des Bolkes den Ungrund der Römischen Anmagungen, Deutschlands erste Bischöfe treten öffentlich auf, und fordern die freie Ausübung der Rechte zurück, die ihnen und euch durch Roms Künste sind entrissen worden. Der beutsche Raiser, der die Rechte seiner Untergebenen schützt, unterstützt eure Forderungen. Die schönsten Aussichten eröffnen sich euch." u. s. w.

Die publicistischen Politiker für das Bolk sind zumeist Eintagsfliegen, sie bereiten alle ihre Anschauungen nach den Besbürfnissen des Tages, nach der Mode, nach der Leidenschaft der urtheilslosen Massen und nach dem eigenen Wunsche.

Der Broschürenprediger, wenn es ihm nicht an Verstand gesmangelt hätte, würde in Bezug auf die 4 Emserpunktatoren noch dazugesetzt haben: Eure Throne werden einstürzen, eure Hermeline die Motten zerfressen, die Fürstenhüte in alten Rumpelkammern vermodern und eure deutsche Reichsherrlichkeit in kürzester Zeit in Trümmer gehen, denn das waren ja die thatsächlichen "schönsten Aussichten." Am Schlusse der Aufforderung wird ein deutsches Nationalconcilium zu völliger Losreißung von Rom

verlangt, und das Finale lautet: "Dieses von allen Patrioten so sehnlichst erwartete Nationalconcilium \*) wird der Reformazion der deutschen Kirche, welche der große Joseph begann und auch endigen wird, das Siegel aufdrücken. Euch aber, Hirten Deutschlands! die ihr dasselbe in Vorschlag brachtet, euch wird die deutsche Nation segnen, und euer Andenken wird ihr heilig bleiben, wenn ihr auch lange zu den Gebeinen eurer Väter werdet versammelt sehn." —

Wir können getrost mit dieser Aufforderung unser Kapitel schließen; das Urtheil der katholischen Welt und auch die Kirchensgeschichte sind nicht gesonnen, den Emserpunctatoren und ihren gestügigen Genossen in Oesterreich von damals — ein anderes Denksmahl zu setzen, als ihnen im obigen Kapitel gesetzt worden ist.

## Die staatlichen Erzieher des Clerus.

Ein Geistlicher Namens Blarer (auch Plarer) spielte gleich im Anfang der Josephinischen Regierung bei der von Seite des Staates beabsichtigten Erziehungsmethode des Clerus eine große Rolle. Schon 1780 machte sich dieser Blarer im Priesterhaus zu Brünn als sehr aurüchiger Reformator bemerkbar. Ueber sein Wirken daselbst lautet ein denkwürdiger Bericht aus einer handschriftlichen Quelle\*\*) wie folgt:

"Die Ordinariate Olmütz und Brünn hatten sich 1781 beschwert:

1) daß Balthas. Blarer die heil. Messe für die Seminaristen, mit Einschluß des ganzen Canons, allzu laut lese und 2) daß die Vorssteher den Seminaristen nicht nur protestantische Bibeln, sondern auch Bücher der Jansenisten: Quesnel, Pastal, Arnold und Nikole zu lesen geben. Auf den Bericht einer zur Untersuchung der Sachlage und anderer angeblichen Uebelstände ernannten gemischten Commission ersfolgte am 4. Mai 1781 die allerhöchste Resolution, deren wesentlicher Inhalt besagt: Blarer's "Rechtsertigung" ist entsprechend befunden, jedoch müsse er wegen Ungehorsams gegen den Fürsterzbischof "schrift»

<sup>\*)</sup> Siehe Brief Herzaus an Kannitz 17. Insi 1784 und daselbst das Citat aus dem Briefe Kannitz an Herzan, in welchem Kannitz dem Pabst mit einem Nationalconcilium mit völliger Lostrennung von Kom förmlich drohen läßt.

<sup>\*\*)</sup> In dem Archive des Benediktinerstiftes Rangern in Dtahren.

lich eine respektvolle Entschuldigung machen," worauf er, weil ebenso geschickt als eifrig, nach Wien als erzbischöflicher Alumnats=Vorsteher zu übersetzen sen; das Lesen protestantischer Bibeln sen den Seminaristen erlaubt, "um sie mit dem Gift, welches sie zu bekämpfen haben werben, bekannt zu machen;" ebenso die Schriften ber Jansenisten, weil diese Werke von der k. k. Censur erlaubt (eine bischöfliche dürfe nicht geduldet werden), und "weil die Bischöfe öftere die besten Bücher, die sie entweder nicht einmal kennen, ober welche nicht mit ihren Prinzipien übereinstimmen, verketern und verdammen, solche auch auf alle mögliche Art aus ben Händen ihrer untergebenen Geiftlichen zu bringen suchen, und Jene, die wegen Lesung bergleichen Bücher verdächtig sind, äußerst qualen und verfolgen," weßhalb die Bischöfe fernerhin keine von der Hofcensur erlaubten Bücher der Geistlichkeit zu lesen verbieten durfen; "ber Ordinarius habe sich keine Hoffnung zu machen, jemals die anverlangte und schon zu verschiedenenmalen versuchte vollkommene Gewalt über das Priesterhaus zu erlangen;" bie Seminaristen burfen, um nicht die Zeit zu verschwenden, nur an größern und Hochfesten in die Domkirche zur Assistenz gehen; den 2 Gliebern der gemischten Commission, dem Olmützer Domherrn Gf. von Migazzi und dem St. Jakober Pfarrer zu Brünn, Sukupp, welcher zugleich Kanzler der Universität war, "einen angemessenen Berweis zu geben," weil sie es gewagt, zu Gunften der Bullen Unigenitus und In coena Domini zu sprechen, und lettern zugleich auch von der Ranzlerswürde zu entfernen, "da es bei Universitäten allzu gefährlich wäre, derlei Leute zu haben, welche zur Berachtung ber landesfürstlichen Macht der lernenden Jugend so gefährliche und irrige Grundsätze beibringen;" ber Olmützer Domherr Gf. v. Better "könne als ein so übel denkender und so schlechter Handlungen über= wiesener Mann" (er hat nämlich unter andern auch gegen die Priesterhaus=Vorsteher gezeugt, das war seine "schlechte" Handlung) "weber als Vorsteher des Priesterhauses, noch als Archidiakonus, weil er als folder sehr großen Ginfluß auf die Geistlichkeit ausübt, ferner gebulbet und sowohl vom Archidiakonat als auch vom Vorsteheramte sogleich entfernet werden," und der Erzbischof muffe ein "Subjekt von mehrerer Belchrsamkeit und bescheibenerer Aufführung, als Gf. Vetter war," zu letterem Amte nächstens vorschlagen; der Minoriten=Provinzial solle, "da berselbe die Priesterhaus=Vorsteher wegen des Portiunkula=Ablasses eines so offenbar ungegründeten Irrthums beschuldigt, und überhaupt dieser Orden die Ralumnien gegen das Priesterhaus großentheils ausgebreitet hat, mit einem scharfen Berweis für sich und seine Untergebenen" bestraft, die zwei Exjesuiten P. Subich und P. Mainone, "welche nach ordentlicher Vorausfündis gung bie anstößigen, bas Bolk gegen bas Priesterhaus aufhetzenben Predigten gehalten, von ihrem Predigtamte und weitern Predigen abgeschafft, der Weltpriester und Professor der Theologie Damian Czerny [weil er sich angeblich "zu einem Zeugen eines offenbar und ihm wohlwissentlich verfälschten Protokolls hat gebrauchen lassen" (?)], sowie der ungenannte Professor der Theologie aus dem Dominikaner= orden vom Lehramte sogleich und für immer entfernt; den Bischöfen "ein bescheibenes Betragen" empfohlen und zugleich eingeschäft werden, "eine bessere Auswahl der Theologen zu treffen," dem Cardinal und Erzbischof von Wien aber die allerhöchste Unzufriedenheit zu er= kennen gegeben werden, "daß er sich so unschicksam in das Direkto= rium anderer Priefterhäuser einzumengen und selbe gleichsam aus ihrer Ruhe zur Uneinigkeit aufzuheten hat beigehen lassen." Ueberdieß heißt es im Eingang der allerhöchsten Resolution: "Das Brünner Priesterhaus erkläre ich ob aller wider selbes vorgebrachten Auschuldigungen für unschuldig, und will selbes vielmehr wohlverdienet in meinen Schutz nehmen" u. a.! Zum landesfürstlichen Kommissär des Priesterhauses wurde bis zur Genehmigung des erzbischöflichen Vorschlages Freih. von Stillfried ernannt und unter Ginem befohlen, die Bullen In Coena Domini und Unigenitus aus allen Ritualbüchern auszureißen."

Nicht nur in handschriftlichen Quellen, auch in der Broschürens literatur sind oft wichtige historische Momente ausbewahrt, aus denen ein Urtheil über die Josephinische Zeit construirt werden kann. So ergibt sich aus einer eigenthümlichen Broschüre, daß der Kaiser den besagten Blarer zum Oberaufseher des Priesterhauses in Wien bes rufen\*). Cardinal Erzbischof Migazzi zeigte sich mit dieser Berufung

<sup>\*) &</sup>quot;Blarers Bertheidigung seiner Berantwortung, warum er seit seiner Anwesenheit in Wien nicht Meß las. Nebst einem Entwurfe zur Instruktion

aus begreiflichen Gründen nicht einverstanden. Blarer war im Canton Glarus in der Schweiz geboren, studirte im Helvetischen Collegium zu Rom, wo Jesuiten seine Prosessoren waren, und wurde dort zum Priester geweiht. Kurz darauf kam er nach Wien als Erzieher und wurde dem Bischof Simon von Stock, Domherrn bei St. Stephan, einem Anhänger der Staatsfirche, empfohlen.\*)

Stock ist am besten in den Worten der Broschüre charakterisirt: "Unter der Leitung eines solchen Mannes, wie der unsterbliche Stock war, wurde Blarer ganz ein anderer Theolog, als er vorhin gewesen war." "Und das erste Resultat, das er aus seinen Bemühungen zog, und das die Grundlage aller übrigen war, bestand darin: "Um ein Theolog nach der Lehre Jesu Christi zu werden, muß man kein Schultheolog sehn."

Im Resoluzionsbuch von 1781 (Archiv des Staatsministeriums) fanden wir folgende charakteristische Entscheidung des Kaisers über Plarer in der besagten Angelegenheit:

"891. Vortrag. Die Anzeige des Cardinal Erzbischofs über die erfolgte Anstellung des Priesters Balthasar Plarer. ddo. 20. Nov. et 5. Dezember 1781."

R. "Da die Kanzlei schon unterm 25. 1. Jahres den Auftrag erhalten, den Vermögensstand des hiesigen Priesterhauses und dessen Stiftungen auf das genaucste zu untersuchen und mir solchen sammt Beirückung ihrer Wohlmeinung heraufzugeben, so versehe ich mich, daß mir . . . die Kanzlei dieß anzeigen werde."

eines Oberaufsehers des Priesterhauses und einer vorausgeschickten Lebensbeschreibung desselben. Wien. Hartl 1783." Ueberhaupt war es Mode, bei Behandlung ritueller Fragen sich um die hierüber erlassenen Dekrete und Kirchengesetze gar nicht zu kümmern, wie z. B. aus folgender Broschüre zu ersehen: "Frage, ob man den Kanon der Messe mit lauter und erhobener Stimme lesen soll? Bejaht von Herrn Joseph Lauber, öffentl. Lehrer der Pastoraltheologie an der hohen Schule zu Brünn, verneint von Herrn Collet, Priester aus der Congregation der Mission. Lauber hatte seinen Satz im 2. Bd. S. 382 seiner Pastoraltheologie behauptet.

<sup>\*)</sup> Somit nuß Blarer schon vor 1772 nach Wien gekommen sein; den nach Regestum Studii generalis Viennensis Ord. Praed. (Manuscript im Wiener Dominikaner Archiv) ist der Tod des Simon. Ambros. Nobilis de Stok Eppus Rossonensis, kais. Rath, Direktor der theol. Facultät zu Wien am 22. August 1772 verzeichnet.

"So viel es das von dem Plarer zu verwaltende Amt und die dabei zu beobachtenden Pflichten betrifft, da muß fürdersamst für denselben eine wohlüberlegte und bündige Instruktion verfaßt werden. Darin wird Plarer vorzüglich barauf anzuweisen sehn, daß er sich zwar in die in dem Priesterhaus eingeführte Zucht und Ordnung nicht mischen, bas ist, für sich allein baran nichts ändern, öffentlich in Gegenwart der Alumnen nichts ausstellen, und badurch zu Neuerungen Anlaß geben, auch junge Leute in der Absicht, um sich mit Ihnen über die Berwaltung und Einrichtung bes Alumnats zu unterreden, keinerdings zu sich berufen soll. Dagegen aber, da ihm die Oberaufsicht anvertraut ist, ob meine Befchle sowohl wegen der Lehre, Studien als Disciplin der jungen Geiftlichen beobachtet werden, muß Ihme allerdinge freistehen, bei ihren geistlichen Uebungen, Studien, Correpetionen, bei ihren Verrichtungen, oder auch Recreationen und sonstigen Zusammenkünften, dann bei Tische gegenwärtig zu senn. Nicht minder muß Ihme auch die Einsicht in das Deconomicum solchergestalt gestattet werden, auf daß keine Ginnahme ober Ausgabe ohne sein Wissen oder seine Erinnerungen anzuhören, geschehe. Hat Plarer etwas bemerket, was Er fehlerhaft zu senn (?) glaubet, so hat er solches ohne öffentlich darüber und besonders bei den Alumnen, zu sprechen, mit dem geziemenden Respect dem Cardinal zu eröffnen und um die Abstellung zu bitten. Bürde der Cardinal hierauf keine Abhilfe verschaffen, so hat Plarer solches der Kanzlei anzuzeigen, diese aber den Hergang der Sache dem geistl. Protokoll einzuverleiben und ihre Meinung darüber in dem Protofoll zu eröffnen, wenn anders die Sache nicht einen eigenen Vortrag erheischt. Endlich muß Plarer verhalten werden, am Ende des Schuljahres über Alles, was er mährend des Jahres beobachet, mas, wie und durch wem es verbessert worden, einen ausführlichen Ausweis nach Datis zu verfassen und einen solchen ber Kanzlei zur Ginsicht vorzulegen. Nach dieser meiner vorstehenden Gesinnung hat die Kanzlei eine förmliche Instruktion auch mit Einvernehmung des Plarer und des Cardinal zu entwerfen und folden mir zur Bestätigung heraufzugeben. Joseph."\*)

<sup>\*,</sup> Bon der angestrengten unablässigen Thätigkeit des Kaiser Josephs kann man erst einen Begriff bekommen, wenn man die Massenhaftigkeit und Vielsseitigkeit seiner Arbeiten vor sich liegen hat. Alle Fäden der Staats- und

Vermöglichere leiteten ihre Kinder an in den eingetreten war. geistlichen Stand zu treten, weil sie ihnen durch Protektion und Geburt so viel beneficia simplicia, so viele Abteien, Probsteien, Prälaturen und Bisthümer als ohnfehlbar und ohne sich viele Mühe im Cernen zu geben, zur Aussicht wiesen; jeto muß der Arme für sein Rind zahlen, wenn er die lateinischen Schulen und Philosophie hört, er muß um ein Stipendium sich bewerben oder im Seminarium zahlen, mit einer sehr geringen Aussicht für sich und ohne Hoffnung seiner Familie das ersetzen zu können, was sie für ihn auslegt, dieser will es und kann es also nicht mehr werben. Der Vermöglichere, nachdem fein Sohn in bas Generalseminarium gehen, ein mahrer und gebilbeter Geistlicher werden, sich durch Jahre dem Studiren und der Subordination unterziehen, ebe er zu einer Würde gelangt 10 Jahre praktisch die Seelsorge ausüben muß, da alle beneficia simplicia aufgehoben sind, wendet sich also auch nicht zum geistlichen Stand, und wenn auch ein Armer ober ein Vermöglicher so weit gelangt, daß er durch Hinterlegung ber Studien geschickt und aufgeklärt gemacht wird, tritt er aus und läßt sich nicht ausweihen, und ba sowohl particulars als der Staat aller Orten geschickte Leute suchen, so findet er 10 Dienste für Ginen. Aus allen diesen Betrachtungen will ich mithin, daß mit Anfang des künftigen Schuljahrs folgende Einleitung getroffen werbe, nämlich, daß in allen Erbländern die Hälfte aller Stipenbien, sie mögen aus Fundationen oder Schuls gelbern herrühren, für Afpiranten zum geistlichen Stand lediglich gewidmet werde, und biese ben Bischöfen nach Mag der Größe ihrer Diöcese ertheilt werbe, daß den Bischöfen die Auswahl und Anwerbung diefer Jünglinge überlaffen, doch unter der einzigen Bedingniß, daß sie erwiesen ganz Bedürftige und nicht darum Bedürftige sind, weil die Eltern nichts hergeben wollen."

"Die Studien-Commissionen haben also auf nichts anders zu sehen als auf die Richtigkeit dieses Satzes und zugleich, daß die Jünglinge, welche diesem Beneficium gemäß die Schule wirklich frequentiren und in ihren Sitten ohne Vorwurf sind, sie brauchen nicht primæ classis zu sehn, noch weniger zu einer Eminenz, welche ohnedieß ziemlich arbitrarisch ist, einen Auspruch zu machen haben, zugleich, da die Zahl der Stipendien nicht erkleklich wäre, muß auch

den von den Bischöfen bazu präsentirten die gratis Frequentirung der Schulen gestattet werden ohne Schulgeld zu zahlen. Durch diese 2 Mittel kann also die ärmste Rlasse wieder zum geistlichen Stand gelangen. Ich finde aber auch ohnentbehrlich nothwendig, daß ein Unterschied zwischen einem Lehrer ber Religions-Schuldigkeiten und zwischen einem blogen Ausüber ber Pflichten berselben gemacht werbe. Aus dieser Ursache möchte ich also, daß im Generalseminario, wo alle hingelangen muffen, gleich ein Unterschied in der Lehre, in der Dauerzeit derselben, zwischen Leuten, die bloß als Vikarien bei Pfarrern, es sen auf bem Lande ober in den Städten, sich widmeten, und jene die wirkliche Pfarrers und zu weiteren Dignitäten auszubilden wären, gemacht werbe. Ersterer braucht noch griechisch, noch hebräisch, noch eine lange Historiam ecclesiasticam, sondern eine reine Dogmatique und gute Moral nebst praktischer Ausübung der heil. Saframente und einen guten Katechismus nebst der Normal= Schul= Art zu erlernen. Dieses mußte so eingetheilt, und eine solche Lehrart eingerichtet werden, daß sie besondere Vorlesungen hätten, und diese, wenn sie nicht ganz besonders einzelnweis sich auszeichneten, für beständig untergeordnete von den Pfarrern sowohl in den Städten als auf dem Lande zu verbleiben hätten, so brauchten sie auch keine weitere Pastoral zu erlernen, als nur so viel als nöthig mare, um bebeut vorlesen zu können, wenn sie zu predigen hätten, der Pfarrer ihnen immer die Predigten zum Vorlesen schriftlich herauszugeben, oder ihre verfaßten Predigten zu corrigiren hätte, und sie immer gebunden maren, diese vorzulesen."

"Diese aus der mindesten Klasse Menschen genommenen Leute hätten also kein anderes Perspektiv, als beständige Kaplane oder Vikarien zu bleiben. Die sich ganz besonders Ausgezeichneten, können einmal zu Würden in den Stiftern als Abbes Comendatairs oder als Lokalkaplane, wenn sie dazu tauglich gesunden, wieder vorrücken, nie aber Pfarrers werden u. s. w., noch Dechaute, noch Domherrn, noch Bischöse, da diese Würden bloß denjenigen ganz ausgebildeten Studenten, welche nach der jezigen Versassung, sowohl Philosophie als Theologie und andere Studien mit dem gehörigen Fleiß und Eminenz gemacht haben, vorbehalten bleiben, da kömmt es auf die billige und vernünftige Leitung der Vorsteher des Seminariums und

der Prosessoren, als Examinatoren an, hiezu diejenige Alasse von Menschen auszuwählen, die die ausgezeichnetsten Talente hat, die andern aber ihrer vorbesagten Bestimmung zu überlassen, und da muß noch Borliebe, noch weniger aber Protestionsgeist im mindesten herrschen."

"Anf diese Art sollte ich glanben, daß hinlänglich an der Zahl und auch an der nöthigen Ausbildung Geiftliche sich vorsinden werden, nur muß sogleich sorgfältig zwischen der Studien- und geistlichen Commission der Entwurf nach dieser meiner Gesinnung ausgearbeitet und mir vorgelegt werden. Denjenigen Jünglingen, welche von den Bischöfen zu Stipendien werden präsentirt worden sehn, und nachhero den geistlichen Stand nicht antreten, müßten von den Eltern oder Bormündern die Bersicherung voraus gegeben werden, daß sie zu andern Staatsbedürfnissen unterzogen werden, um das Genossene doch einigermaßen abzudienen, um die Leute nicht anzureizen, dieses Stipendium zu einem einsweiligen Unterhalt zu ziehen, ohne nachhero in dem geistlichen Stand dem Staat und der Religion zu dienen.

Schon am 25. Februar ein neuer Vortrag über den Mangel an Kandidaten des geistlichen Standes mit der Resolution: "Sind die noch abgängigen Aeußerungen der Bischöfe und Länderstellen nachdrucksamst zu betreiben. Joseph."

Wir lassen hier noch in chronologischer Reihe Verfügungen über Generalseminarien und theologische Studien aus den Reso-luzionsbüchern des Kaisers folgen. Diese zeigen, wie sehr und angelegentlich ihn diese Sache beschäftigte und wie er in viele Details einzugehen pflegte. So viel "guter Wille", in alles Mögliche hineinzuregieren, und so ungedeihliche Wirkungen davon! Wie hätte auch der Kaiser bei seiner Erzichung, seiner wissenschaftlichen Vorbildung und bei seiner Weltanschauung und seinen Lebensgewohnheiten — einen andern Studienplan zu Wege bringen sollen — als eben jenen, den wir hier vorgelegt haben.

"1369. Vortrag, in Ansehung des Reglements der theol. und phil. Studien in den Klöstern, 11. Sept. 1782. Der Kaiser sett in der Resoluzion seinen Willen bezugs der Generalseminarien ausseinander, außer den schon bekannten Verfügungen folgen hier einige

Stellen: "Jedes Kloster, jedes Stift zahlt ein für seine Geistlichen ausgemessenes jährliches Kostgeld,") die Bettelmönche das, was für sie ausgemessen ist. Zweierlei Kosten werden in dem Sominario gegeben, nemlich eine für die Bettelmönche und eine für die Geistlichen aus den Stiftern." Jene, welche der Borstand nicht für tauglich befindet, werden von demselben fortgeschickt. "Die Klöster und Stifter verslieren nichts dabei, außer daß sie einige Leuchters und Rauchfaßträger werden weniger haben, die sie aber wohl durch andere werden erssessen können."

In einem Handbillet vom 18. Hornung, 1783, ift ein Regulativ für die neu zu errichtenden Generalseminarien gegeben. Es beginnt: "Lieber Graf Collowrat! Nachdem ich selbst den Augenschein von dem Dominikanerkloster und dem sogenannten Jesuiten-Collegio einsgenommen habe, so sinde ich Folgendes zu veranlassen nöthig: Sie werden an die geistliche Commission und durch selbe an die Regierung den Auftrag erlassen, daß die Dominikanerkirche zur Pfarre anstatt der Universitätskirche bestimmt werde."

"Sollte der Raum für gesammte Studenten sammt ihren Lectoribus nicht erkleken, so wäre das Haus der sogenannten Paß-maniten, die anher nach Ofen übersetzt werden müssen, ebenfalls zum Seminario generali zu verwenden, welches ohnedieß als ein dem Graner Erzbischof zugehöriges Haus ohne weitere Ablösung zur Verwendung des geistlichen Fundi gehört."\*\*)

In einem Handbillet vom 19. März 1783 wird der Abt von Braunau vom Kaiser beauftragt, die Rectores, Vicerectores, Lectoren, Präfecten und Spirituale für die Generalseminarien anzuzeigen.

Auf einen Vortrag vom 4. April 1783 besiehlt der Kaiser unter anderm: "es sollen für das Generalseminar die besten Semisnarialeinrichtungen theils vom heil. Carl Boromäo, theils aus Frankereich jene von S. Sulpice zum Muster genommen werden."

"Vortrag über die Generalseminarien in Wien v. 18. Aug. 1783. Die Resolution beginnt: "ber nicht die Gütte der Generalseminarien

<sup>\*)</sup> Hier verstand der Raiser unter Rost: Speisen.

<sup>\*\*)</sup> Diese Alienirung der Stiftung des Primas Pazman mußte die Ungarn besonders erbittern. Die Willühr im Versügen mit fremdem Gut suchte sich immer mit dem "höchsten Staatszweck" und dem "Salus reipublicae" zu maskiren.

erkennt, der sieht entweder nicht die Gleichförmigkeit der Lehre oder die nöthige Sittenbildung bei der Geistlichkeit als höchst nöthig an. Das erste wünschen die Bischöfe, das zweite scheint die Gesinnung von der jetzigen führenden menschenlieblichen Modesprache zu sehn. Bei meiner einmal erlassenen und wohlbedächtlich getroffenen Versfügung hat es daher sein ohnabweisliches Verbleiben. Joseph."

Selbst die Inschrift auf sämmtliche Generalseminarien machte der Kaiser selbst, siehe Vortrag wegen Errichtung des hiesigen (Wiener) Generalseminarii vom 14. Oct. 1783.

Res. ad 2 ist über das Portale folgende Inschrist zu setzen, welche auf alle Seminaria generalia zu kommen hat: Instructioni Cleri Religionis sirmamento vovit Josephus II. Aug.

an. MDCCLXXXIII.

Die Erlässe und Befehle über Generalseminarien beschäftigten den Kaiser ohne Unterlaß, sie gehen in die Hunderte von diktirten Folioseiten, in alle Kleinigkeiten ging er ein und regelte sie selbst; so in der Resoluzion über den obigen Bortrag z. B. ad 7. "Was das Personale anbelangt, will ich ebenfalls den diesfälligen Antrag des Lakenbauer gutheißen, ausgenommen, daß die Anzahl der Haustinechte nicht nach Maß, als sich die Zahl der Seminaristen um 10, sondern nach Maß, als sich die Jahl der Seminaristen um 10, sondern nach Maß, als sie sich um 25 Köpfe vermehrt, auch um Einen zunehmen." "Was das Barbieren anbelangt, sollen alle Seminaristen sich selbst barbieren und also dafür nichts gezahlt werzben, der ungeschickt ist, daß er es nicht erlernt, soll den Barbierer aus seinem Säckel bezahlen."

Durch ein Handbillet vom 19. Sept. 1784 verordnet der Kaiser, "daß die Zöglinge der Generalseminarien die 2 Monate Bascanzen nicht zu Hause gehen, sondern im Seminar zu bleiben und Vorlesung über den Normalschulunterricht anhören sollen."

Der Abt von Braunau Rautenstrauch, von dem theils die leistenden Ideen zu den Generalseminarien ausgingen und der auch die Andeutungen des Kaisers ausarbeitete und die "Reform" der Studien ins Leben setzen mußte, wurde für jene Zeit sehr gut honorirt. Er bezog Einkünste von seinem Stifte und bekam nach dem Vortrag 557 des Resoluzionsbuches von 1781 laut kaiserlichem Dekret 4000 fl. als Direktor der theologischen Studien.

Nacheinander wurden durch eigene Rabinetsbefehle die Stiftungsfonde der bischöflichen Seminare zu Gunsten der Generalseminare eingezogen und so die Stiftungen ihrer Bestimmung entfremdet.

Uebrigens waren es immer die Referenten, d. h. die Kanzlei, welche die kirchenfeindlichen Lehrer durch Belohnungen zu ermuthigen suchten — und dieselben dem Kaiser für Belohnungen in Vorschlag brachten. Ein Beispiel hierüber fanden wir im Resoluzionsbuche noch kurz vor des Kaisers Tod, wo der Kaiser aber, erschrocken und bestürzt über die Revoluzion in Belgien, nicht mehr auf den Vorschlag einging.

"Bortrag. Womit die anverlangte gutächtliche Aeußerung über die Anmerkungen, welche der Lehrer des geistlichen Rechts zu Löwen Le Plat der Erklärung des Erzbischofes von Mecheln über die von den theologischen Lehrern zu Löwen, auf die ihnen von demselben vorgelegten Fragen gegebenen Antworten entgegengestellet hat, erstattet, und Le Plat mitsammt seiner Familie, insbesondere aber sein ältester Sohn der allerhöchsten Gnade anempsohlen wird."

"8. Jänner 1790. R. Von den Anmerkungen des Le Plat ist gegenwärtig kein Gebrauch zu machen. Uebrigens aber werde ich bei Gelegenheit die Verdienste dieses Mannes auch in seinen Söhnen zu belohnen bedacht sehn. Joseph."

Nicht nur für die Erziehung des Clerus im reformatorischen Sinne — auch für die Fortbildung desselben auf demselbigen Wege damaliger Auftlärung wurde von Oben Sorge getragen, und zwar durch das eigenthümlich zu diesem Zweck, von Seite des Staates aus, gehandhabte Institut der Pfarr-Concurse, d. h. der Prüfungen, welchen sich die Candidaten für pfarrliche Pfründen unterziehen mußten.

Auch hier geben uns die kais. Berordnungen über diesen Gegenstand, wie auch die dienstfertige Literatur, welche im Sinne dieser Verordnungen aufzublühen begann, hinlänglichen Aufschluß.

In der kais. Vorschrift, "nach welcher die Concursprüfungen zur Besetzung der Auratbenefizien künftighin abzuhalten sind," heißt es: "In Erwägung von was für einem ungemein großen und wichtigen Einfluße auf die Religion die Sitten und den Stand das Amt der Seelsorge seh, da es bei diesen Lehrern und Predigern der Religion unstreitig am meisten beruhet, wie lange noch der Aber-

glauben herrschen und die Gedankenlosigkeit der größte Fehler des Bauers sehn soll u. s. w. — werden die Concurse nach folgendem Normativ geleitet." "Um von Seite der Examinatoren sicher zu sehn, daß hiezu genug tüchtige und in den echten Grundsätzen der geläuterten Theologie sowohl als des Kirchenrechts selbst hiuslänglich bewanderte Individua gezogen werden, u. s. w. — sollen wenigstens keine andern als die in den Grundsätzen der geläuterten Theologie und des echten Kirchenrechts genug bewandert sind, angestellt werden" u. s. w. In der Specialverordnung über die praktische Katechismusprüfung heißt es: "denn dieser (der Katechismus) ist und bleibt für das gemeine Bolk (!) das Handbuch der Religion." Auch wird der "ächten Katechissirungskunst" Erwähnung gethan. Als ächt aber galt damals nur, was im Sinne der sich vor jeder Berordnung verbeugenden Hoftheologen war und was vor diesen Gnade sand.

Um diesen Concursprüfungen im Sinne ber herrschenden Hoftheologie beim Clerus Eingang zu verschaffen, ließen sich theologische Schriftsteller herbei, eigene praktische Werke über diese Prüfungen abzufassen, in welchen Werken selbstverständlich mit den allerhöchsten Berordnungen durch bick und dunn gegangen wurde. Hören wir als Muster Einen dieser Schriftsteller, dessen Schrift in mehreren Auflagen erschien\*). S. 99 erscheint folgende Concurs. frage: "Db die Gefete des Landesfürsten auch im Gewissen verbinden — und mas von den Strafgesetzen zu halten sen?" der Beantwortung dieser Frage liegt eigentlich die Pointe 360 Seiten starken Buches. Schon die Definition des Wortes: Gesetz gehört in das Gebiet komischer Confusion, der Autor sagt: "Wenn Fürsten und Regenten, die Gott über Land und Leute zu herrschen gesetzt hat, Schluffe guter Ueberlegungen, Rathschläge mahrer Weisheit, durch= geprüfte Borschläge tiefer Einsicht, Anordnungen väterlicher Sorg= falt und gesunder Vernunft zum allgemeinen Besten ihrer Staaten fund machen, ihnen genau nachzuleben befehlen, - so beißen sie

<sup>\*)</sup> Renbier's Gedanken über die den Klostergeistlichen bei Gelegenheit der neuen Pfarreinrichtung in den kais. Erblanden vom k. k. Hose und dem erzbischöflichen Wienerischen Consistorium vorgelegten Fragen. Wien. Sonnleithner. 1784.

Gesete. Ein Geset ist also eine Anordnung der Vernunft, die von der Bernunft ftammt, weise vernünftig gebietet oder verbietet, deren 3med das allgemeine Beste ist, die vom Regenten kömmt u. s. w." "Das Gesetz wird ungerecht, wenn der Obere nicht der recht= mäßige ist\*), wenn ber Endzweck nicht das allgemeine Beste ist, wenn die Laft nicht gleich, d. i. nicht verhältnißmäßig nach dem Bermögen und den Kräften der Unterthanen getheilt ift u. f. w." "Db aber das Gesetz gerecht oder ungerecht, billig ober unbillig sen, tommt bloß ber Einsicht und dem Gewissen des Regenten, und beneu er anvertraut, zu prüfen, zu urtheilen, zu: er muß nach bem Plane des Ganzen schließen, Er regiert. — Unterthanen sehen die Theile der großen Maschiene (!) nicht ein, und Füße mussen sich nicht wider das Haupt sträuben. Ihnen (den Füßen) liegt die Pflicht ob, ihren Landesherrn mit willigem Herzen zu gehorchen, ihn wie Bater zu lieben, sich seiner Sorgfalt mit treuer Zuversicht zu überlassen." "Es ist ein richtiger Glaubensartikel der christlichen Sittenlehre, daß alle Gesche, sowohl geistlicher als welts licher Fürsten, alle Unterthanen, je nach ihrer Wichtigkeit, strenge nach ihrem Gewissen verbinden."

In dieser allerliebsten Confusion und Kopflosigkeit raisonirt der "die Theile der großen Maschiene" in der That "nicht einsehende Unterthan" fort. Daß sich Gottes» und Menschengebot widersprechen können, darüber will er gar nicht nachdenken, denn da würden sich "die Füße gegen das Haupt sträuben". Die Verhimmelung der Staatsgewalt auch in Kirchenangelegenheiten war damals das Dogma des Zeitgeistes, — nur die demüthig daran Glaubenden konnten es weiter bringen!

Derselbe Renbier schrieb für Weltpriester, die den Pfarrconcurs zu machen haben \*\*) und dann noch ein drittes Werk über dasselbe

<sup>\*)</sup> Hier wäre schon die Frage am Platze gewesen: Ift der Laudessürst der rechtmäßige Obere in kirchlichen Angelegenheiten?

<sup>\*\*)</sup> Rendier's Gedanken über die den Weltpriestern zur Besetzung der neuerrichteten Pfarren und Localkaplaneien den 15. September 1783 vom erzbischöslichen Wiener Consistorium im Generalconcurse vorgelegten Fragen.
Wien. 1785.

Thema mit Variationen. \*) Dieses letztere Buch hat deswegen einiges Gewicht — weil darin die ganze, vom Kaiser selbst erlassene Pfarrconcurs-Ordnung enthalten ist.

Probst Wittola in seiner damaligen Wienerischen Kirchenzeitung begrüßte die Sorgfalt des Kaisers, der sich sogar um die Prüfung der Pfarrcandidaten so eingänglich bemühte, mit folgendem die Zeit charakterisirenden Trompetenstoß:

"Wien. Unser Vater Joseph verläßt uns zwar manchmal körperlich, aber in seinem Herzen führt er uns allzeit mit. Nebstbem, daß seine beschwerlichen Reisen sichtbarlich von seiner Bestrebung alle Fürstenpslichten zu erfüllen angegeben werden, pflegt er
auch seine Raststunden anstatt zu seiner Erhohlung, zu unserer Wohlfahrt zu verwenden, weil unsere Wohlsahrt seine süßeste Erhohlung
ist. So haben Se. Majestät den 9. Hornung tiefst (!) aus Italien
folgende auf das zeitliche und ewige Heil seiner Nebenmenschen abzweckende Verordnung an alle Länderstellen erlassen:"

(Nach einer Einleitung beginnt die eigentliche Vorschrift wie folgt): "Vorschrift, nach welcher die Concursprüfungen zur Besetzung der Curatbenefizien künftighin abzuhalten sind."

"In Erwägung von was für einem ungemein großen und wichtigen Einflusse auf die Religion, die Sitten, den Staat, das Amt der Seelsorge seh, da es bei diesen Lehrern und Predigern der Religion unstreitig am meisten bernhet, wie lange noch der Abersglauben herrschen und die Gedankenlosigkeit der größte Fehler des Bauers sehn soll, und wie viel folglich daran liege, daß zu diesem Amte aus den Competenten die tauglichsten nach der Absicht der Kirche und des Staates stets gewählt werden u. s. w." Im 1. Paragraph: Von den Examinatoren heißt es:

"Um von Seite der Examinatoren sicher zu sehn, daß hiezu genug tüchtige und in den ächten Grundsätzen der geläuterten Theologie sowohl als des Kirchenrechtes selbst hinlänglich bewans derte Individua gezogen werden" u. s. "sollen wenigstens keine

<sup>\*)</sup> Renbier's Gedanken über die den Competenten bei der vom k. k. Hof für die k. k. Burgpfarre in Wien u. a. ausgeschriebene Concursprüfung nach der neuesten allerhöchsten Vorschrift den 13. Mai 1784 vorgelegten Fragen und Aufgaben.

andern als die in den Grundsätzen der geläuterten Theologie und des ächten Rirchenrechtes genug bewandert sind, angestellt werden" u. f. w. Die geläuterte Theologie, das ächte Kirchen= recht, die achte Ratechisirungsfunst tommen in den Verordnungen sehr häufig vor. In diesem ächten Kirchenrecht ist van Espen immer die höchste Autorität — er ist ber Nothhelfer und Nothnagel in allen Collisionsfällen; der Primat kommt, wie es bei diesem Erz= febronianer nicht anders zu hoffen ist, immer sehr schlecht weg, so wird zum Beispiel dieser van Espen (Jus eccl. univ. P. II. sect. I., tit. 14, §. 13) citirt: "Wir sagen überhaupt mit dem berühmten van Espen . . . . , bag, sobald es das Beil der Seelen, die Noth und die Liebe des Nächsten erfordert, alle pabstlichen Borbehaltungen aufhören und ber Bischof nugehindert nicht nur loszählen könne, fondern Umte und Pflicht wegen, selbst loszählen muffe" und turz barnach wird auf den Pabst losgeschlagen: "Schläfrige Nachsicht, unwissende Gewohnheiten, liftige hochmüthige Anmagungen, unterbrudende Usurpationen können göttlichen Amtewurden, göttlichen Rechten und Pflichten keinen Abbruch thun; wenn es geschehen ist, so war's Ungerechtigkeit, die nie gilt noch gelten kann" u. s. w.

Dieser Henbier empfiehlt dem Seelsorgeklerus die Kirschengeschichte des rabbiaten Jausenisten Racine mit großer Wärme an, und ergreift dabei die angenehme Gelegenheit vor der theologisschen Großmacht des damaligen Desterreich: dem Abt Rautenstrauch das Rauchfaß zu schwingen.

Renbier sagt: "Ich habe doch manchen Berfassers Rirchensgeschichte gelesen, aber für mein Herz und meine Seele keine mit so vieler Geistesenergie, Salbung, Richtigkeit und zugleich angenehmer Kürze geschrieben gefunden, wie jene des vortrefflichen Racine's. Unser Urtheil rechtfertiget der verehrungswürdigste (!) Beifall des vielleicht größten aller großen Theologen Deutschlands\*), des wegen

<sup>\*)</sup> Dieser "größte aller großen Theologen" steht noch heutigen Tages in seinem Ordenshause zu Prag in keinem guten Andenken. Er war ein ziemlicher Geldverbraucher, und besuchte seine lieben Söhne nur — um sich aus den Stiftseinkünsten Geld zu holen. Uebrigens war Abt Rautenstrauch nicht so miserabel, als er im Herder'schen Kirchenlexikon, 9. Bd. S. 41—43, darzgestellt wird, denn die daselbst angeführten Schriften und Aeuserungen sind nicht von diesem Abt und k. k. Pofrath Rautenstrauch, sondern von

seiner vielfältigen Verdienste um die achte Religionswissenschaft so berühmten hochwürdigsten Pralaten von Braunau Rautenstrauchs, t. t. Directors der theol. Facultät auf unserer Universität zu Wien, der in seinem Meisterstücke von einem Entwurf zum Generalseminarium den t. t. Zöglingen eben dieses Buch als Kirchengeschichte vorschreibt und dessen Lesung nachdrücklich empfiehlt."

So wurde nicht nur die Bildung, sondern auch die Fortbils dung des Clerus von den jansenistischen Hoftheologen geleitet — und die Dii minorum gentium, die praktischen Theologen, betrachsteten die Hoftheologen als ihre Leuchtsterne, denen sie nachzogen, und denen sie im öffentlichen Cult, dem gesammten Seelsorgeclerus zum Beispiel, ihre Loblieder sangen und ihnen Berehrung zollten.

Die Hof= und Regierungscanonisten traten mit ihren Lehren von Jahr zu Jahr fühner auf. Hören wir einen aus dem Jahre 1786\*).

Ueber die Rloftergeiftlichen aus unterbrückten Rlöftern, die nun in der Seelsorge angestellt wurden, sagt dieser Canonist in der Borrede: "Es würden die wohlthätigen Absichten Gr. Majestät unsers allergnädigsten Raisers nur sehr unvollkommen erreicht werden, wenn sich die ausgesetzten Mönche noch immer zu ihren Klostergelübden verbunden hielten. Sie würden in diesem Falle, des ihnen obliegenden Pfarramtes ungeachtet, sich für nichts mehr und nichts weniger betrachten können, ale für mahre Mönche — würden folglich ale mahre Mönche immer geneigter sehn ihren Klosternobern und bem Pabste als dem Dechant und Bischofe zu gehorchen — würden und müßten immer geneigter fenn nach bem Spfteme bes Moncheftandes und bem Beispiele ihrer bekutteten Mitbrüder dem armen Landvolke einträgliche Fabeln zu predigen und den Aberglauben gefließentlich zu lehren, als durch Bernunftlehre und reines Evangelium die gewünschte Aufklärung zu befördern" u. s. w. "In Ansehung dieser Ursachen ist es also nothwendig die Welt überhaupt, insonderheit

einem gar erbärmlichen Individuum aus derselben Zeit und gleichen Namens. Ueber die bei verschiedenen historikern vorkommende Confusion dieser zwei Rautenstrauch haben wir schon Seite 348 gesprochen.

<sup>\*)</sup> Ueber die Nichtigkeit der sogenannten feierlichen Klostergelübde. Bon Franz Kaver Neupauer, Lehrer des Kirchenrechts und der Landesgesetze. Motto: Man muß von Gott Alles erbitten, aber ihm nichts vor Zeugen versprechen. Wien, t. t. priv. Baumeisterische Druckerei. 1786.

Werth ihrer feperlichen Gelübbe aufzuklären. Dieser Gegenstand hat auf das Wohl des Staates und der Kirche großen Einfluß, und ich denke der Menscheit einen wesentlichen Dienst zu leisten, glaube ihren Dank zu verdienen, wenn ich die Nichtigkeit der seperlichen Gelübbe klar beweise und dadurch die nützlich ausgesetzten Ordens-männer zur Erfüllung ihrer seelsorglichen Pflichten geneigter mache, die übrigen aber, welche noch künftig ein gleiches Schickfal (!) treffen möchte, aneisere sich zum Boraus zu einer so erhabenen Bestim-mung mit praktischen Kenntnissen und gutem Willen zu rüsten."

Interessant sind die zwei letten Paragraphe (Seite 107, §. 63 und 64) dieses öffentlichen Professors des Kirchenrechts; nachdem er früher gesagt: "Unser jetzt glorwürdig regierender Kaiser Joseph II. hat seine so sehnlich gewünschte Rirchen- und Staatereformation bei Aufhebung der Mönche angefangen," heißt es g. 63: "Ift es denn nicht genug, daß Joseph in weniger als 6 Regierungsjahren die meisten und schädlichsten Klöster seiner weitläufigen Staaten aufgehoben? nicht genug, daß er in dieser furzen Zeit, trot aller Gegenvorstellung des Römischen Hofes, — ungeachtet aller Widersetlichkeit ber meisten seiner eigenen römisch gefinnten Bischöfe, einen großen Theil der Monche wirklich zu Seelsorgern, zu Schullehrern, mithin zu nütlichen Menschen umgestaltet hat? Was kann er dafür, daß diese aufgehobenen Mönche nicht ganz glücklich sehn wollen? steht es denn in senner Macht, die bisher so allgemein herrschende Meinung von der Unauflösbarkeit der flösterlichen Gelübde, obschon sie im Grunde irrig ift, auf einmal allen seinen Mönchen zu benehmen? Ift es denn des Raisers Schuld, daß sich so manches fromme Mütterchen seiner Staaten vor Druden und Gespenftern fürchtet?" §. 64: "Wenn sich also die Monche selbst um ein Phantom ängstigen, was fann ber beste Monarch andere, ale daß er solche Schwache an ihre Bischöfe weiset, deren Geschäft es eigentlich ist, derlei frankelnde Seelen durch Ueberzeugung eines bessern mit apostolischer Liebe und Sanftmuth zu heilen. Wenn aber diese entweder selbst am nämlichen Borurtheil frauk liegen, oder wegen ihrer geschwornen Unhänglichkeit an den Pabst, den armen Mönchen nicht helfen wollen, dann ift freilich Joseph zu bedauern, daß ihn die Borsehung zum Regenten eines Staates gesetzet hat, wo er die Entscheidung über die Rechte und Glückseligkeit seiner Unterthanen Blödsinnigen oder gar Mieth= lingen des Römischen Hofes zu überlassen gezwungen ist."

In diesem Stylus schrieb ein öffentlicher Universitätsprofessor, bei welchem die Theologen das Kirchenrecht hören mußten — über die Bischöse und den Pabst. Zum Schluße theilt er noch Lob und Tadel in namentlichen Anführungen aus: "Eines von diesen beiden war bisher leider bei uns der Fall. Doch sollen es die Herren vom Ausland wissen, daß wir auch Bischöse unter uns haben, die hierinsfalls eine sehr rühmliche Ausnahme machen. Was die aufgeklärten Bischöse von Mantua und Olmüß gethan, ist bekannt, aber neu möchte es vielleicht manchem sehn, daß unser gnädigster Fürstbischof von Grät, Joseph Adam, aus dem reichsgrässlichen Hause von und zu Arco, die aufgehobenen Paulianer von Maria Trost außer Grätz und die Cisterzienser des Stifts Neuburg in Obersteier wirklich von ihren Gelübben des Gehorsams und der Armuth dispensirt oder mit andern Worten ihnen die Ungültigkeit derselben erklärt hat."

Dieser Kirchenrechtsprosessor gab nun bis zum Tod des Kaisers teine Ruhe mehr, mit einer Prosessoren-Berserterwuth verkündete er die Auftlärung nach seiner Façon. Schon im nächsten Jahre ließ er eine neue Broschüre\*) (100 Seiten start) vom Stapel — deren Vorrede so ergötzlich ist, daß sie heutigen Tages als eine Ironie auf das Treiben der damaligen Lichtmänner gelten könnte. Das Opus ist dem Grasen Hieronhmus Lodron, Erbmarschall des hohen Erzstiftes Salzburg, gewidmet. Der kostbare Vorbericht lautet:

"Dank sey es dem Himmel, wir sehen nur noch geringe Ueberbleibsel jener unglücklichen Zeiten, in welcher gothische barbarische Unwissenheit alles Licht des menschlichen Verstandes umnebelte, und Deutschlands sonst Freiheit gewohnte Nazionen geneigt machte, ihren Nacken einem jeden Joche, das ihnen von Verschlagenen aufgelegt wurde, zu beugen. Die unterdrückte Menschheit behauptet wieder ihre ursprünglichen Acchte, die Fürsten lernen einsehen, welche Gewalt ihnen zur glücklichen Beherrschung ihrer Unterthanen zusteht, wir be-

<sup>\*)</sup> Die Klerisei hat vermöge ihrer Einsexung kein Recht, Gesetze zu geben. Bon Franz Xaver Neupaner, Lehrer des Kirchenrechts und der Landesgesetze. Graz, 1787. Millerische Buchhandlung.

Boltes ergehen lassen, die geistliche Gewalt wird in die von Christo selbst festgesetzen Gränzen der belehrenden Liebe zurückgewiesen, Abersglaube und Menschenhaß getilgt, wahre Frömmigkeit und Bruderliebe allgemein gemacht, die Künste und Wissenschaften verbreitet, und der edeldenkende Weltbürger kann sich der Freudenthränen nicht enthalten, da er die Beherrscher Europa's so unersmüdet an der allgemeinen Glückseligkeit arbeiten sieht!" —

"Bernunft, Offenbarung und Geschichte lehren uns, daß nur ber Landesfürst allein, keineswegs aber die Diener der Religion, das Recht hat, in allen jenen Gegenständen, welche nicht schon unmittels bar von Gott bestimmt worden, den Bürgern eines Staats Gesetz zu geben."

Als Beweisführung für das Staatskirchenthum führt der große Canonist die alten Geschichten von Justinian, Karl den Großen und sogar den Byzantinischen Kaisern auf. Den Schluß macht der obligate Trompetentusch auf die vom Monarchen ausgehende Auftärung und heilsame Reform zur Beglückung der "Staatsbürger".

"Die Kirche ist eine Magd der Polizei", das war das eigentliche Prinzip der damaligen Staats-Canonisten. Sonnenfels hatte es schon 1767 dürr in den Worten ausgesprochen: "Die Religion ist das wirksamste Mittel, den sittlichen Zustand auszubilden. Die weltliche Sesetzgebung würde in manchen Stücken unzureichend sehn, wenn das Band der Religion und ihre Strafen ihr nicht die Hände böten: daher sie in der Polizei nicht als Endzweck, sondern als ein Mittel nicht aus den Augen gelassen werden kann."\*) In der That eine schöne Anstellung der Religion — als subalterne Beamtete — der Polizei.

<sup>\*)</sup> Diese These nebst andern setzte Sonnenfels auf, und ein Edler von Reess, Jurist, mußte selbe in dem gewöhnlichen Hörsale der Kammeralvorlesungen am 12. Mai 1767 vertheidigen. Siehe: "Feil: Sonnenfels und Maria Theresia. Wien. Gerold 1858."

## Ein Fortschreiter aus dem Clerus.

Ein Hauptagent und Förderer der modernen Richtung war Probst Wittola, der Herausgeber der "Wienerischen Kirchenzeitung" und verschiedener Schriften und Broschüren.

Das Gebenkbuch der Pfarre Pro bstdorf enthält über ihn Folgens des: "Marcus Antonius Wittola war der 29. Pfarrer von Probsts dorf in der Zeit von 1774 bis 1797. Derselbe wurde für Probsts dorf präsentirt den 28. März 1774 und installirt am 30. Mai. Geboren war er zu Kosel in Schlesien, am 25. April 1736. Er erhielt nach empfangener Priesterweihe die Pfarre Schörfling in Ober-Oesterreich, wurde dann fürstl. Passausscher Consistorialrath, und erward sich durch seine Renntnisse und Amtsverwaltung die Gunst seiner Obern und die genannten Würden." — Er starb laut Sterbe-Prototoll der Dompsarre bei St. Stephan am 23. März 1797 (unten heißt es irrig am 24.) in Wien, Lugeck, Nr. 781, alt 61 Jahre am Schlagsluß und wurde in Probstdorf am 27. März beerdiget.

Im Sterbe-Protofolle von Probstdorf befindet sich über Wittola folgende Anmerkung: "War 23 Jahr Pfarrer allhier und wurde, nachsem er sich bei dem Religions-Aufstande der Bauern in Böhmen bessonders ansgezeichnet, von Sr. Majestät Maria Theresia zum Probsten erhoben. Laut demselben Protofolle war sein Bater Antonius Wittola juris utriusque Doctor und starb 71 Jahr alt in Probstdorf am 8. Februar 1776. — Seine Ruhestätte bezeichnet eine weiße in Sandsstein eingelassene Marmortasel an der südlichen äußeren Kirchensmauer; ober dem Stein das Wappen in Blei gegossen. Die Lapidar-Inschrift auf der Marmorplatte lautet: "Hier ruhet der Hochwürdigste Herr Marx Anton Wittola, der Gottesgesehrtheit Doctor, infusirter Probst zu Bienco und Pfarrer allhier. Starb in dem 61. Jahr seines Alters, den 24. März 1797." — Die geswöhnlichen Embleme eines Priesters und Christen sehlen, wenn nicht das pröbstliche Krenz im Wappen deren Stelle vertreten soll."

Im pfarrl. Gebenkbuche lautet es weiter:

"Er war auch Anctor einiger literarischer Producte, ale: "Der betrachtende Christ", 6 Theile, Wien, 1776. — Mehrere theologische Schriften wurden von ihm aus dem Französischen übersett; auch

erschien unter seiner Redaction eine "Kirchenzeitung" und "Die neuesten Beiträge zur Religionslehre und Kirchengeschichte" vom Jahre 1790 bis 1792. Zum Schlusse dieser Nachrichten soll noch ein Visitations-Protocoll vom Jahre 1776 hier seinen Platz finden, welches der Zeit des Pfarers Wittola augehört und auf seine Persönlichkeit und den Zustand der Pfarre Probstdorf zu seinen Tagen einige Streislichter wirft:

Relatio Visitationis 1776 in Probstdorf a Ludovico Robl decano in Orth, 17. Nbris. Wir geben hier das Protofoll (das Original ist lateinisch) in deutscher Uebersetzung.

"Bon der Person des Pfarters, seinem Leben und seinen Sitten:"
"Marcus Anton Wittola, ein Schlesier aus der Diöcese Breslan,
41 Jahre alt, Dr. der Theologie und Bücher-Censor an der Wiener
Universität (?), ordinirt zu Wien auf den Tischtitel der Kaiserin
und von dieser seiner mächtigen Patronin vor zwei Jahren auf diese
gute (insignem) Pfarre präsentirt und kanonisch installirt."

"Dieser Mann, in Wissenschaften wohl bewandert, führt einen sittlichen Lebenswandel mit Ausnahme seines unversöhnlichen Hasses, mit welchem er Mönche, besonders aber Mitglieder der aufgehobenen Gesellschaft versolgt\*). Sonst ist er untadelhaft, nüchtern, keusch, bescheiden, wohlthätig gegen Arme und Kranke, denen er Hülfe leistet, und barmherzig, deshalb ihn auch die Armen lieben. Ich bedaure nur, daß er aus dem Französischen Bücher in's Deutsche übersetzt, die nicht nur keinen besonderen Werth haben, sondern durch deren Perausgabe, da er seinen Namen auf den Titel setzt — er sich bei Gelehrten und friedliebenden Männern (apud viros pacis amantes) verhaßt macht. — De Cooperatoribus heißt es vom zweiten Cooperator: Carolus Schwarzl, früher Passauer-Alumnus, 33 Jahr alt — übrigens ein Mann von vielen Fähigkeiten, ist seines Pfarrers getreuer Mithelser im Schimpsen über die Mönche (sidelis Parochi sui in dijudicandis monachis Cooperator)."

"De officio et obligatione."

<sup>\*)</sup> Der im hohen Greisenalter unter dem gegenwärtigen Dekan Herrn Caspar Adliter (dem wir auch obige Mittheilung verdanken) verstorbene Schullehrer von Probstdorf — erzählte noch oft von den Gehäßigkeiten Wittola's in besagter Richtung.

"Obwohl der Pfarrer wegen schwacher Brust und nicht ausgiebiger Stimme, für die Kanzel durchaus nicht taugt, sucht er diesem Mangel durch Erklärung des Evangeliums und Kinderkatechesen abzuhelsen; an hohen Festtagen predigt er auch, wird aber wegen Verschiedenheit seiner schlesischen Aussprache und wegen des Citirens unzähliger Texte von den Leuten hiesiger Gegend schwer verstanden, daher sein Predigen auch nicht viel fruchtet."

Es existirt von ihm folgender Megstiftungsbrief:

"Ich Josef Winkler, I. f. Pfarrer zu Probstdorf und Kirchenväter allba, bekennen hiemit, daß Hochw. Hr. Marx Anton Wittola, Th. Doctor dann Pfarrer in Probstdorf, in seinem Testamente, ddto. 1. Febr. 1795, publ. 28. April 1797, §. 5 die Lesung einer heil. Wesse alljährlich an seinem Sterbetage für sich und die Abgestorbenen aus seiner Verwandtschaft angeordnet und dazu ein Capital von 100 fl. bestimmt hat. Die Erbin des Verstorbenen Anna Wittola hinterlegte hiezu eine Obligation von 100 fl. Von den Interessen soll der Pfarrer 1 fl., der Mesner 15 fr., das übrige die Kirche erhalten."

Diese Notizen aus dem Gedenkbuch der Pfarre Probstdorf wollen wir durch einen Lebensabriß ergänzen, den wir in einer Brosschüre\*) vorgefunden haben.

"Dieser Hochwürdige Herr, und jeweilige Pfarrer zu Brobsts dorf in Unterösterreich, des Passausschen Rirchensprengels, war zu Rosel im Preusischen gebohren. Seine höhern Studien absolvirte er zu Wienn, und ward von den Iesuiten, da er arm, und fremder Hilfe bedürstig war, in seinen Studierjahren möglichst unterstützet; besonders war der in der österreichischen Provinz vormals so berühmte, als grundgelehrte Pater Debiel sein besonderer Wohlthäter. Die Gottesgelartheit studirte er noch unter dem Pater Redlhammer, und erhielt in derselben den Doctorhut. Alle Iesuiten gaben ihm das Zeugniß, daß er während seiner Studierjahren sleißig, unermüdet, und der ehemaligen Gesellschaft wahrer Freund gewesen sey. Allein bald nach erlangtem Dostorate gerieth er in die Bekanntschaft des Hochwürdigsten Bischoses Simon Stock\*\*), der theologischen Fakultät

<sup>\*)</sup> Biographie der Glaubensfeger in Desterreich 1783. (Ohne Drucort.)

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Wirtsamteit des Jansenisten Stock siehe Seite 356.

Direktors, der ihn mit den Schriften des Jansenius, Pascals, Quesnells, Nicole, Arnaud, und der utrechtischen Rirche bekannt machte; und in kurzer Zeit, durch diese blendenden Schriften verführt, ward Wittola der allergeschwornste Jesuiten Feind, dergleichen man keinen kennet. Durch Empfehlung des Kardinals Migazzi verlieh ihm die Gräfinn von Rhevenhüller eine sehr einträgliche Pfarreh in Oberösterreich, die sich Schörfling nennet, und jährlich 3000 Gulben Anfangs galt er beh bem Kardinale zu Passau sehr viel; einträgt. er machte ihn zum wirklichen geistlichen Rathe, und nahm ihn alle= zeit in die Bisitation mit. Allein die Gnade des Kardinal-Bischofes dauerte nicht gar lange. Daher verwendete er sich nach Wienn; nahm burch viele Uebersetzungen aus frangosischen Büchern, die er ber verstorbenen Raiserinn zueignete, und durch seine, den Schlefiern angebohrne, liebreiche Art das Herz der gütigsten Monarchinn ganz ein. Sie ernennte ihn nach bem Tobe bes (Titular) Bischofes Stock zum Direktor der theologischen Fakultät zu Wienn; aber die Jesuiten, und so gar die Dominikaner hintertrieben es, daß nichts baraus ward. Hierauf wurde sein Haß gegen die Jesuiten noch größer. Die Monarchinn gab ihm bald hernach die Pfarren Probstdorf, machte ihn zum Affessor ben der Büchercensur; und als vor einigen Jahren die mahrischen Bauern sich öffentlich lutherisch erklärten, ward er nebst dem itigen Bischofe Han zu Königgrät, und Baron Kressel als Apostel abgesendet \*), die Bauern wieder zu beruhigen. vollendetem Geschäfte, welches man der Monarchinn noch so glücklich geendigt vormahlte, mard er Titularprobst zu Bienko in Hungarn (die Probstey existirt nicht mehr) und stand bei der Monarchinn in großen Gnaden. Indessen aber verdarb ihm fein loses Maul wieder alles; seine bissige Feber zog ihm von allen Seiten Feinde zu; und das Auspfarrungsgeschäft in Oberösterreich, das ihm die Raiserinn auftrug, brachte den Kardinal-Bischof von Passau vollends wider ihn auf. Dieser beklagte sich wider ihn zu Wienn; Wittola ward die Pfarraustheilung ohne ihn geendiget: und die abgerufen; Monarchinn fieng an, über ben Wittola etwas aufgebracht zu werden.

<sup>\*)</sup> Eine höchst interessante "apostolische Mission". — Bischof hay und Wittola tennen wir, Kressel war, wie wir schon S. 21 bemerkt, entschiedener Freimaurer, dessen Name sich in den Prototollen der Maurer vorfindet.

Bald barauf nahm ihm der Kardinalbischof die Rathestelle; und wenige Monate vor bem Hinscheiden Theresiens ward er zu Wienn von der Censorsstelle abgesett. Die Ursache hievon steht in "Wahrniund". Nun, sagt man, fängt er wieder an, sich empor zu schwingen. Uebrigens spricht dieser Glaubensfeger des achtzehnten Jahrhundertes von allen unkatholischen Partheben, Griechen und Protestanten, und fogar von den Lammebrüdern in Mähren und Schlesien mit großer Hochachtung; er ist ihnen ungemein gewogen, und vertheidiget sie, wo er nur immer kann. Entgegen aber ift er ein abgesagter Feind aller Ordensgeistlichen, der Exjesuiten, und besonders des römischen Stuhles. Ueber die Pähfte geht ihm das Mundwerk über die massen wohl. Wider die unbeflecte Empfängniß zog er schon in Oberösterreich zum größten Aergerniße der Laben öfters los. Er will auch, man foll Mariam feine Mittlerinn nennen. Den Gnabenörtern ist er absonderlich feind, und verwirft alle Wallfahrten. Maria Zell, Maria Taferl, und den Sountagberg nennt er immer Tunis, Tripolis, und Algier, dren Raubnester. Bon der Andacht gegen das Herz Jesu, o Gott! da lärmt er, daß es ganz abscheulich ist. — Wehe den Schafen, die so einem Wolfe anvertraut sind!!! — Er schrieb die Erinnerungen über Wurzens Trauerrede auf den Tod Theresiens, und ist der Notenmacher über die Toleranzpredigt des B. Merz."

Soweit die Broschüre von 1783.

Die Polemik dieses Mannes war grob und persid zugleich. Der charakterseste Patricius Fast hat dem Aufklärungsprobst die beiden angedeuteten Eigenschaften mit aller Ruhe nachgewiesen\*). Er sagt dem Probst: "Wie kommt es, daß sie in Ihrer Schrift für Duldung (Toleranz) gerade mich nicht dulden wollen, bin ich ein Irrlehrer, so ist es ja ihr ganzes Bestreben den Leuten alle Liebe und Nachsicht gegen solche einzussößen; und so gehöre ich auch darunter: sehre ich aber recht und katholisch, wie reimt es sich mit einem katholischen Pfarrer zusammen, daß er mich der ächten und katholischen Lehre wegen also verfolget." Sind meine Lehren den

<sup>\*)</sup> Antwort auf das zweite Schreiben des österreichischen Pfarrers, nämtich Herrn Mary Anton Wittola, der Gottesgelahrtheit Doktor, infulirten Probsten von Bienko, Pfarrer zu Probstdorf, über die Toleranz. Nebst einer Nachschrift u. s. w. Bon Patricius Fast. Wien. Erzbischösliche Kur 1782.

Autholischen anstößig, so gebenken Sie, daß auch Ihre Lehren uns Katholiken anstößig sind, doch diesem ungeachtet empfehlen Sie uns alle Liebe und Achtung gegen Sie an, warum schließen Sie denn mich aus diesem Gesetze ans, und halten mich alles Hasses und aller Unduldung würdig. Ich habe sie freundschaftlich erinnert, daß Sie bei einer solchen unzeitigen Unduldsamkeit wider mich doch einige Beweise für sich oder wider mich anführen sollten, welches Sie gar nicht thaten, was konnte ich billigeres sordern." — In diesen Worten Fasts sind Sie wohl alle gezeichnet, die Gegner der Kirche, ob sie innerhalb des Pfründenkreises der Kirche, oder ob sie vollkommen außerhalb desselben stehen: den Leuten wie Wittola thut man kaum zu weh, wenn man als den Schwerpunkt, der sie noch sormell in der Kirche hält, die Pfründe bezeichnet. —

Fast hatte früher einen "Ratholischen Unterricht" herausgegeben, ber von Wittola "in seiner Toleranz" ohne Beweis "eine Schmähsschrift" genannt wurde, in derselben Toleranz schimpfte Wittola über den Erzbischof Migazzi, und nannte "Fast" sogar einen wahnsinnigen Priester. \*) Dann sagt Wittola: "Was der Kirche wahren Nachtheil bringt, ist die halbstärrige Beharrung so vieler Geistlichen auf Mißsbräuchen, an welche sich unsere irrigen Brüder vom Ansange her gestoßen haben, und noch stoßen, wie z. B. der abergläubische Bilderdieust, eigennützige Bruderschaften, sabelhafte Heiligthümer u. dgl. sind. Wem die Secten der Protestanten theuer sind, der wird mit mir jenes Betragen eines Bischoses als nachtheilig beseufzen, welcher es einem wahnsinnigen Priester gestattet, seine von Abersglauben und falscher Andacht strotzende Schmähschrift den kathoslischen Unterricht schon so oft zu nennen."

Nun enthält aber der "katholische Unterricht" des Fast keine Schmähung, — und doch nennt Wittola diesen Unterricht eine Schmähschrift. — Wittola aber predigt Toleranz, und nennt Fast in dieser Toleranzpredigt (anonym herausgegeben) einen wahnssinnigen Priester! Wittola suchte seine Toleranzschrift durch ein

<sup>\*)</sup> Schreiben eines österreichischen Pfarrers über die Toleranz nach den Grundsätzen der katholischen Kirche. Wien. Sonnleithner'sche Schriften. Hartl. 1781.

Schreiben zu vertheidigen. \*) In dieser Bertheidigungsschrift macht Wittola eine Menge von Excursionen, um auf ben Rern ber Frage nicht näher eingehen zu durfen. Er redet von Beiligen der Rirche in einer Weise wie irgend ein zeitgenössiger rationalistischer Pastor. "Der Dominikaner Peter von Berona ist im Jahre 1252 schon als ein Maylandischer Inquisitor ermordet worden; nur 65 Jahre nach bem Tode bes Peters von Zell (Abt von St. Remy in Rheims, dann Bischof von Chartres). Im Jahre 1275 starb ein anderer Dominikaner Rahmund von Pennafort, nachdem er in Arragonien das Regergericht eingeführt, und so bieses Königreich für seinen Orden (!) erobert hat." Wittola, ber ben heil. Petrus von Berona einen Mahlandischen Inquisitor nennt, erzählt mit der unbefangensten Miene von der Welt, auf dem nächsten Blatte, es sei in Ling eine Litanei zum Herzen Jesu gedruckt worden; nach fleißiger Fahnbung nach dem schrecklichen Attentäter, der diese Litanei brucken ließ, und nach dem pflichtvergessenen Censor, der sie zu drucken nicht verboten, und nach Erzählung, wie alle vorräthigen Exemplare diefer "anstößigen Litanei" bei ber Feichtingerin (Druckereibesitzerin) confiscirt worden (um Desterreichs Untergaug, der durch diese Litanei herbeigeführt werden können, hintanzuhalten), sagt dann (ber Wittola) wörtlich: "Um die Sache furz zu machen und Ihre Geduld nicht zu mißbrauchen, so will ich nur noch sagen, daß ich dieses Aergerniß pflichtmäßig nach Wien berichtet, und meinem Berichte eine solche Litanei beigeleget habe. Sie wurde von der t. t. Hof=Büchercensur noch unter dem Herrn Grafen von Clary verboten." So machte sich Wittola selber zum Inquisitor der "Aufklärung", indem er den Druck der so verhaßten Herziesuandacht in Wien zur Strafhandlung anzeigte. Wittola war schon unter Maria Theresia Büchercenfor in Wien, wie zum Theil aus dem kaiserlichen Resoluzionsbuch von 1780 \*\*) ersichtlich. "449. Vortrag, mittelft welchem eingerathen wird, denen beiben Probsten Wittola und Strohmager, jedem einen

<sup>\*)</sup> Zweites Schreiben eines österreichischen Pfarrers über die Toleranz. Bon Marx Wittola, der Gottesgelahrtheit Doktor, inf. Probst von Bienko, Pfarrer zu Probstdorf. Wien. Sonnleithner. 1782.

<sup>\*\*)</sup> Archiv des Staatsministeriums (des Innern).

Duartierbeitrag von 50 fl. jährlich zu verwilligen. 22. August 1780. Placet Maria Theresia." — Wittola nennt dann Seite 31 die Herzsiesuandacht "die fantastische Herziesuandacht, wider welche doch der Bischof zu Pistoja im Tostanischen, erst den 3. Juni 1781 einen so nachdrücklichen Hirtenbrief herausgegeben hat." \*)

"Fast" wird ein ums andere Mal ein wahnsinniger Priester genannt, weil er nicht gegen Wallfahrten schimpft, Wittola sagt über die in vielen Diöcesen üblichen Offizien von den Wunden Christi, vom Schweißtuche Christi u. a.: "Alle läppischen Offizien, welche bekanntlich die Mönche zu Klugnh, zu Korvei, zu Reichenau 2c. 2c. im mittleren Alter zur Gründung der heutigen falschen Andachten erfunben haben, rechnet er (Fast) der Kirche zu."

Daß bei Besetzungen von guten Pfründen besonders auf die Fortschreiter im Clerus Rücksicht genommen wurde, versteht sich wohl von selbst — oft wurde es auch in den Resoluzionen trocken ausgesprochen, so z. B.:

"Vortrag. Die Besetzung der Probstei Innich in Tirol. 23. Mai 1783."

R. "Diese Probstei hat in Suspenso zu bleiben, da ich erst sehen will, welche Geistlichen sich bei der neuen Einrichtung am verdienstlichsten machen, werde nur solche beachten, sie einen von ihnen zu verleihen. Joseph." \*\*)

Bei alledem muß bemerkt werden, daß der Kaiser es nicht liebte, wenn Leute befördert wurden — die kein anderes Verdienst als das ihrer Protection — sei es nun durch ihre Geburt oder um sonstiger Beliebtheit willen — ausweisen konnten. So erwiederte er auf einen Vortrag, 21. October 1783. R. "Daß von nun an nie einer Canonicus werden könne, der nicht 10 Jahre in cura animarum gestanden und sich darin vorzüglich ausgezeichnet habe."  $\dagger$ )

Probst Wittola war der geschäftigste und unternehmendste Agent der Auftlärungspartei zu Wien, ein Meister im Schimpfen und Lärmen gegen berufstreue Geistliche und ein Denunciant aller jener,

<sup>\*)</sup> Der Bischof Ricci von Pistoja war eben nur für Wittola et Comp. eine Autorität. —

<sup>\*\*)</sup> Archiv bes Staatsministeriums. Resoluzionebuch von 1783.

<sup>+)</sup> Aus demselben.

welche irgend eine der Auftlärungsordonanzen nicht zu beobachten sich erkühnt hatten.

Bei einer Besprechung der famosen Predigerkritiker\*) tommt die Rede auch auf Wittola und da heißt es: "Welch' große Schande überbeckt nicht solche Berfasser, so aus den pobelhaftesten falschen Nachrichten, oder wohl gar schändlichsten Erdichtungen ihre Blatter zusammenstoppeln? welch' unauslöschliche Schmach brückt nicht jene in den tiefsten Schlamm darnieder, wenn sie noch dazu geistliche Bürden bekleiden, aber aus zeitlichen Absichten, oder Leidenschaft sich nicht blos zu Zeitungs-, sondern auch zu mehrmalen öffentlich und förmlich aufgeforderten Lügenschreibern, dann Berläumdern herab= würdigen und dennoch mit einem menschenfeindlichen Tartuffe in die Fauft lachen, wenn sie durch falsche Runftgriffe ihren geiftlichen Mitbrüdern, ja ganzen Ordensgemeinden eine übel klingende Schelle zugeworfen haben, die aber gemeiniglich nach ihrem vorigen und rechten Orte zurückfällt." Der Autor sagt, daß "seine 3 Predigten hauptsächlich auf die Predigerkritiker und die "Rirchenzeitung" (Wittola's) zielen." "Nachdem diese Herren schon so oft geladen worden sind, einige über alle Kritik erhabenen Predigten, wie sie solche von unsern geistlichen Volkslehrern fordern, zu halten, oder wenigstens im Drucke vorzulegen: so ist es wahrhaftig eine die Kritiker übel bezeichnende Schande, daß sie dieses zu bewerkstelligen sich nicht getrauen, noch vermögen und also am Tag legen: daß sie keine schule gerechten Kritifer, sondern nur muthige Tadler sepen, welches niederträchtige Handwerk aber von der ganzen gesitteten Welt mit dem größten Abscheue verachtet wird." Der Autor führt ein eben in der Zeit, in welcher er schrieb, erschienenes Urtheil über Wittola's Rirchenzeitung an, in welchem es beißt: "Dieje Zeitung ift weiter nichts als ein mahres Magazin der schändlichsten Verdrehungen, ein Bujammenfluß der scheußlichsten Träumereien — die getreueste Samm= lung der ausgeschändetsten Lügen und der eigentliche Sit des auf= fallendsten Parthei= und Empörungsgeistes."

<sup>\*)</sup> Drei Predigten auf das hohe Fest der heiligen Pfingstfeiertage, welche vorzüglich den Herren Predigerkritikern und Kirchenzeitungsschreibern, aber auch den andern Herren Schriftstellern, so über die kathol. Religion, ihre Gesalbten u. s. w. geschrieben haben, zur höchstnöthigen Belehrung dienen mögen. Wien. Ghelen 1787.

In dem kaiserlichen Resoluzionsprotokoll von 1788 fanden wir einen höchst ergötzlichen Zwischenfall, den eifrigen Reformator Wittola betreffend.

"Bortrag\*). Ueber die von dem hiesigen Cardinal-Erzbischof auf allerhöchsten Befehl abgehaltene Untersuchung einer wider den Probstdorfer Probst Wittola Sr. Majestät eingereichten Anzeige, 12. April 1788. R. ad 1. "Ist dem Probsten besonders einzus binden, daß er darob mache, womit an Sonns und Fepertagen bei der Frühmesse dem Bolk richtig das Evangelium erklärt werde. A 2. et 3. Ist dem Wittola wegen dieser Uebertrettung landesfürstslicher Anordnungen ein Verweis zu geben, und er zur künftigen genauen Befolgung der bestehenden Anordnungen anzuhalten. Joseph."

So versäumte er im Eifer der Zeitungsredaction zu Wien in seiner Pfarre zu Probstdorf zu predigen\*\*) und erscheint, was sicher sehr komisch ist, selber als ein Attentäter "gegen die allerhöchsten Berordnungen" (deren begeistertster Berehrer und Vertheidiger er gewesen ist) in seiner ganzen Straswürdigkeit.

Im Jahre 1787 erschienen einige Büchlein (das 2. Heft 114 Seiten start) +), welche sich zur Aufgabe machten, eine Menge Lügen, erdichtete Correspondenzen, entstellte Thatsachen in dem Haupts depot für geistliche Aufklärung der Wienerischen Kirchenzeitung von damals nachzuweisen.

Der eifrigste Diener ber herrschenden Regierung und östersreichische Großaufklärer im Clerus wird der böswilligsten Lügen und Denunciationen in Thatsachen beinzüchtigt. Solche Enthüllungen kamen dem Probste von Bienco sehr ungelegen, denn: daß man im Interesse der modernen Aufklärung tapfer lügen dürse — an diesem Satze haben diese Aufklärer bis auf den heutigen Tag mit großer Zähigkeit festgehalten.

Die sehr merkwürdige Wirksamkeit Wittola's als Herausgeber der "Wienerischen Kirchenzeitung" soll in einer anderen Schrift über

<sup>\*)</sup> Archiv des Staatsministeriums. Resoluzionsbuch von 1788.

<sup>\*\*)</sup> Probstdorf liegt von Wien östlich aber jeuseits der Donau. Der Weg zu Wagen von Wien bis Probstdorf dauert an 4 Stunden.

<sup>†)</sup> Unparteiische Gedanken eines getreuen Patrioten über noch einige von einem Freunde ihm eingeschickte wienerische Kirchenzeitungsblätter. Zweites Heft. Wien. Schmidt 1787.

bas Walten der Aufklärer etwas näher beleuchtet werden. Hier hat es sich nur um eine Charakteristik oder um ein leuchtendes Beispiel eines Fortschreiters aus der Wiener Diöcese gehandelt.

## Ein gemäßigter Aufklärer über den Abt Rautenstrauch und den damaligen Clerus in Oesterreich.

De Lucca war von Sonnenfels schon 1770 besonders in Schutz genommen; denn er empfahl ihn "als substituirten Lehrer der Kammeralwissenschaften" in Verhinderungsfällen des Sonnenfels. \*) Diesem de Lucca aber muß nachgerühmt werden, daß er in vielen Fällen der Wahrheit ein Zeugniß ablegte, und zwar auch in Fällen, wo diese Wahrheit nicht zu Gunsten der Auftlärer anssiel. Das mußte dem Bericht des de Lucca über Rantenstrauch vorausgesetzt werden.

Franz Stephan Rautenstrauch, geboren zu Platten in Böhmen 26. Juli 1734, wurde zum Abt seines Stiftes gewählt 1773, als Director der theologischen Facultät nach Wien berufen 1774 und starb zu Erlau in Ungarn 30. September 1785.

Nach Wien wurde er durch die Aufklärungsparthei berufen; er wurde benützt, um den neuen Studienplan für die Theologen durchzusetzen.

Die Kaiserin, das wußten die Herren, hält viel darauf, daß auch eine geistliche Autorität für den Plan sich ausspreche. Rautensstrauch wurde nun aufgefordert, auch einen neuen Plan auszusarbeiten. — Da er mit den Aufklärern zu Wien in intimen Beziehungen stand, ließ sich nichts anderes erwarten, als was geschah — er lieserte einen Plan, der mit dem Wienerplane wunderbarer Weise ganz übereinstimmte. Das ganze Manöver wird von de Lucca \*\*) sehr wahrheitsgetren erzählt, wie folgt:

"Am Ende 1773 war Rautenstrauch als Direktor der theologieschen Fakultät und Beisitzer der Studiens und Büchercommission zu

<sup>\*)</sup> Feil: Sonnenfels und Maria Theresia. Wien. Gerold 1858. S. 23.

<sup>\*\*)</sup> Gelehrtes Desterreich. 2 Bb. S. 38.

Prag ernannt. Zugleich bekam er den Auftrag, einen Plan zur Bersbesserung des theologischen Studiums zu entwerfen. Der Plan ward nach Wien gesandt und man berief den Verfasser 1774 dahin, um bei einer daselbst niedergesetzten Commission das zu behaupten, was er entwarf. Den Plan durchzusetzen, war etwas leichtes, da er dem Plan, den die Studienhoscommission in Wien niederschrieb, ganz gleich kam. Um nun diese zwei vereinigten Plane auszusühren, ward er (Rautenstrauch) in dem erwähnten Jahre als Präsident der theologischen Fakultät an der Wiener hohen Schule ernannt, nachdem man ihn vorhinein nach Prag mit der Vollmacht sandte, die dasigen philosophischen und theologischen Schulen einzurichten."

Wie nun de Lucca in dem Vorgange mit Rautenstrauch ohne Umstände hinter die Coulissen leuchtet — so ist dieser Mann auch mahrheitliebend genug, ben von den andern Aufklärern seiner Zeit geschmähten Clerus in Bezug auf wissenschaftliche Bilbung - in einer thatsächlichen Anführung darzustellen. Er führt\*) 358 reichische Geistliche seiner Zeit als Schriftsteller an, darunter kom= men 83 Exjesuiten vor. De Lucca hebt in der Vorrede besonders die Verdienste des Klosterklerus um die Wissenschaften heraus und rühmt, mas dieser für Rünste und Wissenschaften geleistet habe. Er führt die Namen der Autoren, den Orden, welchem selbe angehört und das Verzeichniß ihrer Schriften an. Jedenfalls ein wahrheitsliebender Mann ohne Schmähsucht und Verläumdungesucht ein Mann, der selber etwas gelernt hatte und daher auch an andern die Wissenschaft zu schätzen verstand. Er contrastirt mit dem Gros der damaligen Aufklärungsscribenten, die dem Clerus das sehr freigebig hinaufzuwerfen suchten, mas sie in ihrem Herzen trugen nämlich eine bobenlose Unwissenheit.

<sup>\*) 3</sup>m 2. Bande seines: Gelehrten Desterreich. Wien 1778.

## Die geistliche Hofkommission und die Anshebung der Bruderschaften.

Friedrich II. von Preußen sprach seinen Indifferentismus gegenüber aller Religion in dem bekannten Sage aus: "In meinem Reiche kann jeder nach seiner Façon selig werden." Bei der Dest. Regierung gestaltete sich ber Zug ber Aufklärungsperiobe in anderer Beise. Diese hielt sich ganz besonders berufen, die Rirchenangelegenheiten zu regeln. — Alles Selfgouvernement, alle Corporationen mit ihren eigenen Lebenstreisen hielt die damalige Regierung von vorn herein für ein Uebel und einen Schaden des Staates. Die Bruderschaften, welche Gebet ober Werke ber driftlichen Liebe fich zur Aufgabe stellten, maren selbstständige Corporationen mit freier Wahl ihrer Vorstände, freier Berwaltung ihres Bermögens, Selbstergänzung ihrer Mitglieder. Alles das mußte gebrochen und nach Möglichkeit centralisirt werden, so lag es im System, das sich nach allen Seiten hin ausgliebern sollte. Leider fanden sich zu allen derartigen Unternehmungen gunftsuchende Cleriker, die Alles, mas der Raiser im Sinne führte, im Borhinein guthießen, Alles, was er ins Werk setzte, belobten, gefügige Werkzeuge bei allen Eingriffen des Staates in das Rirchenregiment und gegen ben Geist ber Rirche. Wir können biese Herren bisweilen so voreilig wohldienerisch finden, daß sie dem Raiser selbst zu weit und zu schnell in der Aufklärung vorwärts hinunter gingen, so daß Joseph II. selber noch öfter einen Hemmschuh einzulegen für gut befunden. bei Aufhebung der Bruderschaften hat sich ber widerwärtige Servi= lismus ber geistlichen Hoffommission thätig gezeigt. Was hier folgt ift durchwegs handschriftlichen Quellen des Wiener Staatsministerial= Archivs entnommen, und zwar aus ben Originalpapieren mit deu Randglossen und höchsten Rabinetsbefehlen des Raisers, jede Glosse, jeder Befehl mit des Kaisers eigenhändiger Unterschrift versehen. Wir führen das, was zum Berständniß nothwendig ift, in dronologischer Ordnung an.

Ein Bericht an den Kaiser über die Bruderschaften (vom 28. Hornung 1783) besagt: "Die geistliche Hoffommission hat das Eigent=

liche der Bruderschaften und die unnöthige Existenz derselben volls
ständig erwiesen, da es durch mehr als tausend Jahre in der ganzen Christenheit in der katholischen Kirche keine Bruderschaft oder soges
nannte abgesonderte Liebesversammlungen gegeben."

Aus dem Bortrage der "treugehorsamsten geistlichen Hoftoms mission" in Betreff der Bruderschaften ist folgender Vermögensstatus derselben ersichtlich. \*) "In Wien allein sind 116 Bruderschaften, welche nach einer von der Stiftungs-Buchhalterei Anno 1779 versfaßten Tabelle an reinem Vermögen 688,248 fl. 24 fr. besitzen, und die nebst dem an Opfern und jährlichen Zuslüssen von ihren Zinsen in Einem Durchschnitte von zehn Jahren 1,179,853 fl., folglich in Einem Jahre an Interessen 27,581 fl., an Opfern 17,806, zusammen 45,387 fl. eingenommen haben.

Die Bruderschaften werden in dem Berichte in 4 Zweige gesgliedert:

1. Bruderschaften zur Verehrung einzelner Beiligen. 2. Bur Verehrung einzelner Religionsgeheimnisse, z. B. Dreifaltigkeit, Corpus Chrifti. 3. Welche auf Hilfeleistung der Seclen im Fegefeuer ab-4. Christenlehr = Bruderschaften, welche die Belehrung der Jugend beabzwecken. Die geistliche Hoftommission findet alle vier aus den wunderlichsten, freilich höchst aufgeklärten Gründen überfluffig, denn alles, mas dieselben im Auge haben, gehört nicht zum "Wesentlichen des Christenthume," denn "die Beiligenverehrung ist nicht geboten." Auch das orare pro defunctis ist kein Religions= gebot, sondern blos eine gute und ersprießliche Sache u. s. w. Die Christenlehren sollen nur von Beistlichen gehalten werden, welche nicht aus verunstalteten Ratechismen vortragen, "sondern sich die rechte Art zu katechisiren eigen gemacht, und ben Besitz bieser Gigenschaft durch öffentliche Proben und darüber erhaltene authentische Zeugnisse erwiesen haben." "Das Ratchisiren könne überhaupt heutzutage keinen Bruderschaften überlaffen werden" und beshalb sind alle Bruderschaften aufzuheben und die "Thätige Liebe des Nächsten in Beziehung auf hilflose Arme bafür einzuführen." "Darum muß auch das Vermögen der Terziarbruderschaften diesen weggenommen und in gleichem Sinne verwendet werben."

<sup>\*)</sup> Archiv des Staatsministeriums. (Act. 790 ad 81 b. Hornung 1783.)

Im März 1783\*) wollte ber Kaiser es nach eigener Randglosse mit dem Bruderschaftsvermögen also gehalten wissen: "Der Antrag der Kanzlei enthält viel Gutes, jedoch muß er in einem gewissen Maß gehalten werden. Um dieses besto leichter zu bestimmen, und damit den weiteren Anfragen vorgebogen werde, so will Ich ihr Folgendes zur Richtschnur vorschreiben, nämlich, daß alle auf Bruderschaften verwendeten Capitalien oder Zuschüsse von dem geistlichen Fundo getrennt und bem Schulfundo in gesammten Erblanden zuge= wendet, diese aber nicht auf Universitäten, Lycea oder sateinische, sondern blos auf Trivialschulen verwendet werden, in welchen Lesen, Schreiben und Rechnen gelehrt wird. — Dieses kann um so leichter geschehen, ale die Bruderschaften nicht eigens zur Seelsorge gewibmet waren, und auf diese Art die bürgerliche Gesellschaft mehreres gewinnt, die Kinder in der Christenlehre unterrichtet und das unschul= dige Gebet der Rinder beim Anfang und Ende der Schulen den verbruderten in diesen Congregationen vielleicht für ihr Seclenheil ein nutbareres Suffragium sehn würde, als sie in ihren Bersamm= lungen verrichteten. Die Ranzlei wird dieses Normale der geistlichen Rommission zu wissen machen und von der Fundationsbuchhalterei ein Totale über alle Bruderschaftsgelder formiren lassen und Mir Länderweis vorlegen, damit Ich hieraus ein sicheres Urtheil fällen fonne, wie diese Gelber bemnach zum Besten ber Trivialschulen verwendet werden können. Joseph."

Interessant bleibt, wie der Kaiser bisweisen die gar zu aufsgeklärten Anträge seiner hohen Räthe zurecht sett. So z. B. schlägt die geistliche Hoftommission in einem Vortrag vom 9. April 1783\*\*) vor: "Obgleich die Armen für ihre Wohlthäter zu beten im Gewissen verbunden sind, so glaubt man doch, daß die Wohlthat in ihrem Werthe verliert, wenn der Wohlthäter überzeugt sehn will, daß der Arme, dem er wohlgethan hat, für ihn bete. Daher ist man wohl einverstanden, daß die Seelsorger als Hirten ihrer Gemeinde die Armen zum Gebet für ihre Wohlthäter ermahnen und bewegen sollen, nur wäre hierbei aller Zwang zu entfernen." Der Kaiser

<sup>\*)</sup> Staatsministerial-Archiv. Bruberschaften. Dr. 371.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem Nr. 1556. sub Nr. 4.

berichtigte selbst mit Randglossen und eigenhändiger Unterschrift Rummer für Nummer die Vorschläge ber geistlichen Hoftommission; auf das Obige bemerkt er: "ad 4. Ein versorgter Armer, dem es zu schwer fällt, eben in dem Augenblick, als er das Almosen aus den wohlthätigen Händen empfängt, einige Vaterunser zu beten, würde wohl nicht werth sehn, versorgt zu werden. Es kann also bei dem dießfalls in dem Buquops-Institut auferlegten wenigen Gebet verbleiben."

Auf die Nr. 9 der geistl. Hoffommission, welche weitläufig vorschlägt, wie das neue Institut der thätigen Liebe auf dem Lande verbreitet werden könne, bemerkt der Kaiser, wieder in die kleinsten Details eingehend, in einer Randglosse:

"Ad 9 kann die Einführung dieser Institute überall, wo die Obrigkeiten solche annehmen, zu gleicher Zeit geschehen; nur sind auch die Seelsorger durch ihre Ordinarios nachdrücklich dazu aufzumuntern und ihnen zu diesem Ende die Predigten des Ramsniper Dechants Zippe in die Hände zu geben, wie es denn auch nicht wenig zur Beförderung des Instituts gereichen wird, das kleine Werken des Muratori: Gedanken über die Abschaffung des Bettelns und der Verpflegung der Armen, von Obladen übersetzt, in die Hände aller Mitglieder zu bringen, hiezu auf dem Lande die Dominien zu unentgeltlicher Vertheilung aufzumuntern, in der Stadt aber einen hinlänglichen Verlag davon zu veranlassen, auch minder wohlhabenden Gliedern des Instituts solches auf Kosten des Fondes zuzuwenden."

Am 16. Juli 1783 schrieb der Kaiser Joseph an den Grafen Rollowrat, er solle bei Einführung des so nütlichen Institutes die Bereinigung der thätigen Liebe des Nächsten nach Art zu Werke gehen, wie Graf Buquoy dieses in Böhmen eingeführt hat\*) Am 26. October 1783 bestimmte der Kaiser in einem Handsbillet an den Grafen Kollowrat, der halbe Theil des Vermögens der eingezogenen Bruderschaften sei dem Armen-Versorgungs-Institute, die andere Halbscheid den Normalschulen gewidmet. \*\*)

<sup>\*)</sup> Handbillet des Kaisers, Archiv des Staatsministeriums, Fascikel Bruderschaften 2657.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem 3828.

Schon früher war die Furcht entstanden, das Publikum werde unzufrieden sein mit diesem neuen Armen-Institute und nichts dazu hergeben. Das veranlaßte den Kaiser ebenfalls zu einem Handbillet \*): "Lieber Graf Kollowrat! Da, wie ich vom Grafen Buquon erfahre, man gegenwärtig von dem ersten Borhaben, mit bem hier eingeführten Institute der "Bereinigung aus Liebe des Nächsten" zugleich eine und zwar die einzige künftig zu bestehen habende Bruderschaft unter deren Namen mit zu verbinden, ganz abgegangen ist, dieses aber auch den Beitritt und die Mitwirkung so vieler anbachtigen Personen, die bas Gute, womit sie sich zum Besten ber Armuth verwenden, nur unter dieser Gestalt zu thun wünfchen, einen ungemeinen Einfluß hat: so werben Sie mit dem Grafen Buquop unter Beiziehung ber geistlichen Kommission nachstens über diejenigen Magnahmen, unter welchen man dem Publikum die bereits ertheilte Busage hierauf erfüllen zu können finden wird, das gemeinschaftliche Einvernehmen pflegen. Wien, 26. Juli 1784. Joseph."

3m 19. Februar 1784. \*\*) Wird über die Modalitäten weitläufig abgehandelt, wie das Vermögen der Bruderschaften Staatsfonde gemacht werden, b. h. den Bruderschaften ihre freithätige Bestimmung weggenommen werben soll. Es handelt sich um die "verläßliche Einbringung des Bruderschaftsvermögens" und um die Einziehung der "freieigenthümlichen Capitalien und beständigen Rente, und der bei einigen Bruderschaften vorhandenen Realis täten hier und in den Vorstädten und auf dem flachen Lande, alles geftifteten und eigenthüm lichen Bermögene." Es ift nicht abzufeben, wozu der Berfasser dieses Aktenstückes das eigenthumliche und freieigenthümliche Bermögen in jenem Momente betont, in welchem es weggenommen wurde. Es ist dabei "wohl Rücksicht zu nehmen, daß durch besondere Einhebungen und Verwendungen diefer Bruderschaftsgiebigkeiten nicht unterm Volk der Wahn, als ob die alten Bruderschaften doch noch beständen, fortgesett, und den vorigen Bruderschaftsvorstehern nicht Anlaß zu Unterschleif und neuen Berheimlichungen gegeben werbe." Die Geräthschaften der Bruderschaften sind durch "eine vertraute Person" an die Stiftshauptcasse

<sup>\*)</sup> Ibidem 3260.

<sup>\*\*)</sup> Ibidem 406.

ad depositum zu senden, Häuser, liegende Gründe werden verlicitirt. Auch sind den Bruderschaften alle ihre Schriften, Urkunden, Rechnungen und Werthpapiere abzunehmen. Die Geräthschaften ober Silber und Gold muffen nach Wien gebracht, die anderen von den betreffenden Areisämtern verlicitirt werden. \*)" Mehrere diefer Regierungsverfügungen mußten besonders einschneiden und die Mitglieder der Bruderschaften (respective Eigenthümer des Bermögens) erbittern, nämlich "die Vorsteher dürfen von nun an keine Interessen von ihren Capitalien mehr erheben, wohl aber bie rückständigen und laufenden Beiträge beren Mitglieder bis auf weitere Verordnung einzubringen." Manche Bruderschaften waren somit der finanziellen Seite nach, Eigenthum der Mitglieder, denen auch Bezüge baraus zufielen, und welche mit geringen Prozenten aus dem Stock bes Eigenthums Anleben machen konnten. Die Rechtslehrer der Aufklärungsperiode er-Marten einfach den Staat als den Eigenthümer; und der Staat fand es vortheilhaft, ein folgsamer Sohn seiner neuen Pflegemutter, ber "Polizei und Kameralwissenschaft" zu werden; und das Gut der Rirche nicht nur, sondern auch der Associationen, die auf kirchlichem Boben standen — einfach zu annexiren, um es nach Belieben ander= martig zu verwenden.

Solche Bruderschaften existirten nach demselben Aktenstück 642 und zwar Wien sammt Vorstädten 121\*\*); Wiener Diöcese, Viertel Unter Wiener Wald 149. Neustädter Diöcese 5; Salzburger V. U. W. W. 48; Passauer V. D. W. W. 94; Passau im V. U. M. B. 119; im V. D. M. B. 106.

Es handelte sich um ein öffentliches Actenstück, durch welches dem Publikum die "Umgestaltung" sämmtlicher Bruder-schaften in die "thätige Liebe des Nächsten" angezeigt und auch wünsch enswerth dargestellt werden sollte. Die Verhandlungen hierüber sind interessant. †)

Der erste "Entwerfer" dieses zur Beruhigung des Publikums auszugebenden Schriftstückes machte seine Sache zu eifrig bureaus

<sup>\*)</sup> Dieser Borschlag murde abgeändert; alles Geräthe mußte in der betreffenden Landeshauptstadt zur Licitation gebracht werden.

<sup>\*\*)</sup> Ein früheres Aftenftud zählt 116.

<sup>†)</sup> Ibidem im felben Actenfascikel Rr. 2372.

cratisch: er leitete seine Arbeit mit vielem, brei Seiten langem Schimpfen und Verdächtigen der Bruderschaften ein und betonte die daselbst herrschenden Mißbräuche, um das Publikum schon von vorne-herein gegen diese Corporationen aufzustacheln, und es zu bewegen, daß es dann die Unterdrückung derselben gutheiße.

Darüber ift nun als Randglosse vom Kaiser Joseph selbst zu lesen: "Da die zu scharf beschriebenen Unanständigkeiten und Mißbräuche der ehemaligen Bruderschaften bei dem mit Borzurtheilen noch eingenommenen Volke nur Mißfallen und einen widrigen Eindruck veranlassen würde, so ist zu dessen Bermeidung diese Stelle auszulassen und dafür mit Kurzem zu setzen: "Allein da aus vielen sehr nützlichen Handlungen, theils durch Nebenabsichten, theils durch übertriebenen Eiser öfters dem Staate und der Religion schäbliche Mißbräuche und Unordnungen erwachsen, so hat sich ein gleiches auch durch die übermäßig vermehrte Zahl der Bruderschaften erzgeben." In allem andern beangnehme ich den Entwurf dieser an das Publikum hinauszugebenden Nachricht. Joseph. Wien den 22. Mai 1783."

Es handelt sich hier nur um eine Charakterisirung jener "Rachricht an das Publikum" und dazu genügen einzelne Stellen. Im Beginn heißt ce: "Es ist allgemein bekannt, daß in den ersten und frömmsten Zeiten bes Christenthums und zwar durch die ganzen ersten tausend, ja eilfhundert Jahre in der kath. Kirche keine Bruderschaft oder sogenannte abgesonderte Liebesversammlungen bestanden und die ganze Christenheit Jesu Christi Eine einzige Bruderschaft gewesen sen. Hierauf wird Jedermann den unwiderleglichen Schluß leicht selbst ziehen (?), daß diese nachmals erst auf= gekommenen, nun so vervielfältigten, und man kann wohl sagen verunstalteten Bruderschaften zur Wirkung des allgemeinen (?) Seelenheiles nichts Wesentliches beitragen, und also auch weder mittelbar noch unmittelbar nothwendig sepen. Denn sonst würden die Apostel und die ersten frömmsten Bischöfe der allgemeinen Rirche sie schon haben einführen mussen und man hätte sie nicht über 1100 Jahre entbehren fonnen."

Ge möge diese Beweisführung gegen die Bruderschaften den Geist der Actenstücke genügend kennzeichnen. Wer aber hat dieses

Meisterwerk ausgearbeitet? Jener erbarmungswürdige Hofklerus, der sich gefügig herbeiließ, das Gewissen des Regierenden zu deden und die Handlungen desselben durch den Kanzleisegen gutzuheißen. Der Bericht an den Kaiser, 28. Hornung 1783,\*) besagt: "Die geistliche Hoffommission hat das Eigentliche ber Bruderschaften und die unnöthige Existenz berselben vollständig (?) erwiesen, da ce burch mehr als 1000 Jahre in der ganzen Christenheit keine Bruderschaften gegeben hat und dieselben erst nachhinein in den folgenden Jahrhunderten zum Theil durch die Habsucht der Mönche eingeführt worden sind. \*\*) In dieser Aussicht würde es im eigentlichen Berstande und in Bezug auf den Dienst Gottes und der Religion gar keine und wenigstens keine weitere Bruderschaft nothwendig bedürfen, selbst jene neuen nicht, die nun die geistliche Hilfscommission vorgeschlagen hat. Weilen aber gleich wohl das Bolk wenigstens größtentheils an die Bruderschaften sehr gewöhnt und durch deren gänzliche Aufhebung nicht allein einiges Aufschen und Murren zu besorgen, sondern fast gewiß vorauszuschen ist, daß unter diesem einzigen Titel der "thätigen Liebe des Nächsten" weit weniger Opfer und sonstige freiwillige Einlagen ber Bruderschafts-Mitglieder erfolgen werden, so mare es leicht räthlich, vier ober fünf Bruderschaften noch bestehen zu lassen." †)

Am 27. September 1784 tagte eine außerordentliche Commission über diese Frage unter Vorsitz des Hosftanzlers Grasen Chotek, dabei waren die Hofräthe von Greiner, von Hann, Abt von Brannau (Rautenstranch), Probst von Ruzizka.

Diese Commission beschloß ††) der Name Bruderschaft dürfe beibehalten werden. Ueber die Ablässe und Versammlungstage hat

<sup>\*)</sup> In bemfelben Fascikel 1812.

<sup>\*\*)</sup> Das schönste ist, daß die Bruderschaften Laienvereine mit Laienverwaltung waren; aber es war eben zeitgemäß zu sagen: "die Habsucht der Mönche" habe sie eingeführt; mit wahrem Rechte hätte man sagen können: die Habsucht der Regierung (die alles für sich haben und nach eigenem Sinn mit fremdem Eigenthum schalten wollte) habe die Bruderschaften aufgehoben.

<sup>†)</sup> Die Herren haben das Mißtrauen, welches das Bolk in ihre Gebahrung mit dem Bruderschaftsvermögen gesetzt — somit selber vollkommen constatirt. Das Bolk hatte Vertrauen auf die Selbstverwaltung und Mißtrauen auf die Beamtenverwaltung, und beides — mit vollem Recht.

<sup>††)</sup> Ibidem Protofoll 3260.

man sich barüber geeinigt, "daß da ohnehin künftig in Ansehung ber Ablässe ein neucs allgemeines Regulativum festgesetzt werden foll, nach welchem sich auch diese Bruderschaft seinerzeit zu achten haben wird, mittelft dieser zwar keine neuen Ablässe von dem Ordinarius ertheilet, am wenigsten aber bergleichen zu Rom angesucht werben sollen, sondern nur solche Tage zur Abhaltung ber Bruderschafts-Andachten gewählt werden sollen, an welchen ohnehin schon allgemein vollkommene Ablässe an den Pfarrkirchen bestehen." "In Anbetracht der besonderen Andachten und Opfergänge ist man bahin übereine gekommen, daß von allen gegen die geläuterten Begriffe der jetigen Andachtsordnung streitenden feierlichen Monatsfesttagen, Quatembertagen und außerordentlichen Seelenamtern abzugehen und zu besonderen Zusammenkunften nur 3 Tage im Jahre bestimmt werden sollen. " \*) Endlich handelt die Commission weitläufig über die Frage wegen des Bruderschaftsbuches mit den Namen der Mitglieder und beschließt, dieses durfe nicht mehr in der Rirche nur in der Sakristei aufgestellt werden; "auf die Bahre verstorbener Mitglieder aber könne es gesetzt werden, weil Graf Buquop versichert hat, daß viele Bruderschaftsmitglieder dieses äußerliche Zeichen der Theilnehmung an der Bruderschaft auch nach ihrem Tode zu haben wünschen." Unterfertigt. "Ich beangnehme das Einrathen der Commission. Joseph."

Das sind die Gründe, aus welchen, und die Weise, in welcher man in der Aufklärungsperiode die Bruderschaften aufgehoben hat.

## Die Behandlung der nicht dienstbaren Bischöfe.

Eine Beleuchtung und Erklärung der Briefe Herzans an Kaunit findet sich in den archivalischen Quellen des Staats-Ministeriums (auch Ministerium des Innern genannt) in Wien. Die Berichte Herzans

<sup>\*)</sup> Daß das Volk an der "Andachtsordnung" von Seite der Herren mit den "geläuterten Begriffen" keine Freude hatte und für die "geläuterten Begriffe" auch kein Geld mehr hergab — ist historisch constatirt.

über den Grafen von Edling Erzbischof von Görz sollen hier aktenmäßig erläutert werden u. z. durch das Borspiel, welches in Wien aufgeführt wurde. Es handelte sich um die Entfernung des Erzbischofes von Görz, von seinem Metropolitan-Stuhle. Edling taugte nicht ins neue Staatskirchenspstem und seine Diöcese sollte eine andere Eintheilung erhalten. Diese beiden Gründe wurden als Hebel angewendet um den Grafen Edling zur Abdikation zu zwingen. In den kaiserlichen Resoluzionsbüchern ergab sich über dieses Drama folgendes: \*)

Aus Gewissenhaftigkeit und eingedenk seiner Pflichten gegenüber dem rechtmäßigen Primat der Kirche hatte der Erzbischof die Versordnungen in publico ecclesiasticis in seiner Diöcese nicht von den Kanzeln verkünden lassen, und sie auch nicht an den Klerus ausgesendet. Es solgen nun hier die Vorträge der geistlichen Hoscommission an den Kaiser, und die kaiserlichen Resoluzionen hierüber.

"1782. 265. Vortrag. Die nicht befolgte Publikazion der f. f. Berordnungen in publico ecclesiasticis an den Clerum von dem Erzbischof von Görz, dann die überhaupt darin erforderlichen Anstalten. 21. Februar 1782. R. (Resoluzion). "In diesem höchst ärgerlichen und um ein Beispiel zu geben geeigneten Falle finde ich folgendes zu veranlaffen nöthig. Es wird von Seiten der Görzer Landshauptmannschaft dem Bischof auf meinen Befehl bedeutet in Beit von 24 Stunden alle ausgebliebenen Publikazionen, wie sie sind, zu erlassen, hierauf sich alsogleich ohne Abwartung des Papstes oder anderer Ursachen wegen auf die Reise hieher sammt seiner Correspondenz zur Verantwortung und weiterer Verfügung zu begeben; verweigert er das erste oder das zweite, so soll die nämliche Landshauptmannschaft den Befehl haben ihme seine Dimission abzufordern und also aut, aut in 24 Stunden zu bestimmen. Wegen dem Bischof von Lavant, diefem ist ein angemessener Verweis wegen der Unterlassung der anbefohlenen Publikazionen welche sogleich nachzuholen wären durch die Landesstelle zu geben. Joseph."

"17. März 1782. Die Anzeige wegen Anher » Reis des Görzer Erzbischofs betreffend: R. Dient zur Nachricht und bei seiner Ankunft ist ihm in pleno consilio ein anständiger Verweis wegen seiner

<sup>\*)</sup> Der Herausgeber hat einige ber in diesem Kapitel angeführten Altenstude ichon früher in einer periodischen Schrift veröffentlicht.

unterlassenen Vollziehung der landesfürstlichen Verordnungen zu geben, seine darüber geführte Correspondenz einzusehen und Ihme zu bedeuten, daß da ich mich versehe, daß ihm dieses künftig zur Warnung dienen werde, es Ihme nunmehro freh stünde wenn es Ihm beliebt, wieder nach Görz zurückzukehren. Joseph."

"Bortrag. In Ansehung bes dem Erzbischof zu Görz zu gebenden Verweises in pleno consilio 20. März 1782. R. Bei meiner bereits erlassenen Resoluzion hat es sein Bewenden und was bisher nicht geschehen, kann jeto noch geschehen, da zu unterschiedlichen Krankheiten es auch unterschiedliche Mittel bedarf, und da der Erzbischof nach letztem Berichte ehestens hier eintreffen wird, so kann es in der ersten Rathssession vor sich gehen, und was die Civiladministration meiner Landen anbelangt macht Pius VI. in Wien und Pius VI. in Rom keinen Unterschied. Joseph."\*)

"Vortrag. Die von dem Erzbischof von Görz noch nicht befolgte Publikazion der Verordnungen in publico ecclesiasticis 21. März 1782. R. Diese Behandlung welche die Kanzlei vorschlägt wäre wiederum den Magnehmungen gerade entgegen. Sie muffen heute den Erzbischof zu sich kommen lassen und in Gegenwart des ersten Kanzlers, Vicekanzlers, Referenten und Correferenten von Ihme gegen Vorweisung dieses Berichtes fordern, daß er nicht aus dem Zimmer treten solle, bis er au sein Consistorium in ihrer Gegenwart geschrieben, versiegelt und übergeben haben wird, wornach von demselben Alles ohne mindeste Ausnahme vorgeschriebener Massen publicirt werden solle — oder in Entstehung dessen soll er wieder nicht eher aus dem Zimmer gehen bis er nicht in ihrer Gegenwart schriftlich seine Demission eingereicht haben wird, welche Sie von ihm übernehmen werben. Dann haben Sie, ba diefes Nachmittags vor sich zu gehen hat, den Bericht über dessen Ausschlag auch heute noch zeitlich in meine geheime Ranzlei abzuschicken, ba es nöthig ift, daß

<sup>\*)</sup> Josephs Schreiben ist vom 20. März 1782. Am 22. März war die Ankunft des Pabstes in Wien bestimmt. Daß der Pabst sich in die "Civiladministration" nicht mischen wollte, ist sicher. — Nun wurde aber in der damaligen Begriffsverwirrung das sogenannte jus eiren sacra über die Maßen ausgedehnt, so zwar, daß die ganze Kirchenverwaltung und Disciplin — der Civiladministration untergeordnet sein sollte.

an dem heutigen Tage noch die Sache aut aut entschieden werde \*) und erwarte ich daß Sie diesen meinen Befehl auf das pünktlichste und genaueste befolgen werden."

"Befolgt der Bischof den Auftrag, so hat er doch immer Morgen den vorgetragenen Berweis in pleno consilio zu erhalten (!); befolgt er ihn aber nicht, so ist ihm nach eingelegter Dimission zu bedeuten, daß er allsogleich weggehe und sich nicht mehr in seine quittirte Diöcese begebe. Joseph."

Wie die Verhandlung am 21. März 1782 ausgefallen, darüber war in den Resoluzionsbüchern und sonstigen Akten nichts zu finden. Aus den folgenden Resoluzionen zu schließen scheint der Erzbischof in die Verkündigung der Verordnungen bedingnißweise eingewilligt zu haben; ein Umstand, der seine Resignation noch verzögerte. \*\*)

"Vortrag. Der von dem Erzbischof von Görz befolgte allers höchste Auftrag. 22. März 1782. R. Das Vergangene dienet insoweit zur Nachricht, das weitere wird der Erzbischof schon erfahren. Es ist ihme nur zu bedeuten daß er sich Morgen sogleich auf den Weg mache, damit er sich in seiner Diöces in den letzten Tagen der Charwoche wieder einfinde. Joseph."

"Bortrag. Die Correspondenz des Erzbischofs von Görz, dann die demselben gethane Vorhebung seines Ungehorsams in Nichtsbefolgung verschiedener allerhöchster Befehle. 27. Mai 1782. R. Diese Anzeige dienet zur Nachricht. Das Breve ist weder in Originali noch in Abschrift dem Erzbischof zuzustellen, sondern in der Kanzlei wohl aufzubewahren." (Der Kaiser macht nun inmitte seiner Resoluzion einen Excurs über die Klostervorsteher, welchen von Kom aus bedeutet wurde ihre beschworenen Constitutionen zu halten und schließt:) "Es ist von den Ordensobern Alles was sie von den Generalen in Antwort

<sup>\*)</sup> Der Kaiser dringt deßhalb so sehr auf das heute (b. i. den 21. März 1782) weil am 22. März Pius VI. nach Wien kam, und Joseph somit in Furcht war, der Erzbischof könne in Anwesenheit des Pabstes ermuthigt werden, in keinen der aut aut Befehle einzugehen, und passiven Widerstand zu leisten.

<sup>\*\*)</sup> Dem frommen, aber schwachen alten Herrn war eben nicht die ungeheure Macht klar geworden, die ein einziger Bischof besitzt, der in Erfüllung seiner Pflicht — sich einsperren läßt. Clemens August von Köln
geht in den Kerker — und befreit durch dieß apostolische Zeugniß die Kirche
in Preußen aus den Banden der Bureaukratie.

erhalten haben mittelst der Landesstellen abzufordern, um nach dessen Einsicht das Nöthige ferners veranlassen zu können. Die übrigen Briefe können dem Erzbischof retentis copiis zurückgestellt werden. Joseph."

Die Naivetät, mit welcher hier die als freisinnig gerühmte Regierung sich nach Wilkur der Briefe und Akten eines Bischofs bemächtigt, war von jeher eine eigenthümliche Eigenschaft der "Freissinnigkeit". Vernehmen wir den fernern Verlauf der Geschichte mit dem Erzbischof von Görz.

"Nota vom 6. Oktober 1783 — womit die von dem Erzebischof von Görz Grafen von Edling eingelangte Resignation vorgelegt worden. R. Die von dem Erzbischof bereits eingelangte Resignation dient zu meiner Wissenschaft. Die geistliche Commission aber wird mir ehestens ihr Gutachten erstatten, was für ein Unterhaltungs- quantum dem Erzbischosen in Zukunft auszumessen sep. Joseph."

Aftenstück vom 6. Juni 1784. "Die Resignation des Erzbischofs von Görz betreffend: Allerhöchstes Handbillet. Lieber Graf Rollowrat! Da ihre Nota über diesen Bortrag maculirt worden ist, so schreibe ich ihnen dieses Billet mit meiner Resoluzion über den Vortrag der geistlichen Commission, ba die Ursachen, die die Dimission des Erzbischofs von Gört nothwendig machen, wenn man ihn kennt, sich sehen, und wenn man ihn spricht, hören lassen, so ist gewiß bas beste Mittel seine Gemissensstrupel alle zu beheben, ihme sogleich zu befehlen daß er sich allsogleich in Person nacher Rom begebe und also er durch Cardinal Herzan dem Papste zur ohnfehlbaren Beurtheilung seiner erzbischöflichen Talenten \*) vorgestellet werde, mehr orthodox und aus= giebiger kann wohl kein Mittel fenn und wenn seine Resignation alsbann nicht angenommen wird, so ist erst jenes ber Temporalien= sperrung vorzunehmen, und da die Abtheilung und Errichtung der Bisthümer bringend ist, so ist ihm aufzutragen seine Reise nach Rom zu beschlennigen. Ich sollte glauben, daß dieses Mittel wirklich bas allerausgiebigste ist. 6. Juni 1784. Joseph."

<sup>\*)</sup> Run war aber ber Erzbischof von der weltlichen Regierung ernannt; sollte er wirklich zu seinem Amte unfähig gewesen sein, so müßte die Schuld auf seine Ernenner zurückfallen.

Graf Edling mußte das Erzhisthum Görz resigniren, es wurde aus demselben das Bisthum Gradiska und dafür ein neues Erzsbisthum in Laibach gemacht. Erst im J. 1830 wurde Görz wieder ein Erzbisthum.\*)

Uebrigens war diese Behandlung der Bischöfe schon unter Maria Theresia eingeleitet worden, wie aus folgendem Aftenstücke\*\*) zu ersehen.

"(Handbillet) Schönbrunn 7. Oct. 1773. Lieber Graf Blümegen. Denen sämmtlichen Ordinariis meiner Länder ist mitzugeben, daß ich mich gewisse zu ihnen versehe, Sie wurden, wenn etwa eine von dem pähstl. Stuhle zu Erläuterung der Aushebungsbulle des Jesuitenordens herausgegeben worden sehn sollende Encyclica, worinnen wegen Studien und Besorgung der Lehrstühle verschiedene Beschränkungen enthalten sind, an sie gelangte, ohne Einholung des Placeti regii hierüber nichts veranlassen, in welchem Falle ich meine weitere Entschließung hierüber ertheilen werde. Maria Theresia."

Bei Anfertigung ber Berordnungen und specieller auf Kirchenangelegenheiten abzielenden Erlasse wurde auf die feststehenden Normen
bes kanonischen Rechts ober besonderer Berträge oft gar keine Rücksicht
genommen, so daß bisweilen wenn es absolut nicht ging, auch
Regierungsbefehle wieder zurückgenommen oder doch modificirt werden
mußten, wie z. B. 1513. Bortrag+) (von 1782). "Das Gesuch des
Bischofs Graf von Sierakowsky wegen der ihm zu verleihenden Administration in spiritualibus in der diesseitigen Krakauer-Diöces
27. September 2782. R. Den Vicarium generalem Duval will
ich mit den angetragenen 2000 fl. die einstweilige Administration
dieses Bisthums verleihen und damit er die bischössichen Funktionen
verrichten könne, will ich denselben als König von Ungarn zu einem
der Bisthümer in partidus die der König vergibt, daselbst ernennen
und er hat sonach die bischössichen Weihen zu nehmen. Joseph."

<sup>\*)</sup> Bie Graf Ebling zur Resignation praparirt wurde, barüber geben folgende vorhergebende Berichte Berzans Aufschluß:

<sup>1784: 10., 17., 28.</sup> Beumonat, 4., 14. Erntemonat, 29. Berbstmonat;

<sup>1787: 17., 20., 26.</sup> Janner, 3., 7., 24., 31. März.

<sup>\*\*)</sup> Archiv des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

<sup>†)</sup> Resoluzionsbuch, Archiv des Staatsministeriums.

Selbst über die kirchlichen Berhältnisse des eigenen Landes wußte man in der Kanzlei des Kaisers keinen Bescheid, daher mußte der Kaiser am 6. Januar 1783 seinen frühern Besehl zurücknehmen, denn die Titusarbischöfe, welche der König von Ungarn ernennt, haben nur den Titel und bekommen die Bischossweihe nicht; der Kaiser sagt deßhalb unter obigem Datum: "In Folge meiner ertheilten Ressoluzion ist dem Duval zu überlassen sich selbst in Rom um ein Bisthum in partidus zu bewerben, wobei sich hierorts lediglich connivendo zu verhalten. Joseph."

"Juli 1781. Fol. 406. Bitte des Cardinal Migazzi um eine Abschrift des Stiftungsbriefes vom Wiener Bisthum, das Orginale im Hoftammer-Archiv." Die Resoluzion steht nicht dabei. Interessant ist schon der Umstand allein, daß sich der Erzbischof nicht einmal im Besitze einer Abschrift dieses Stiftungsbriefes befand.

Hirtenbriefe wurden derartig mißtrauisch behandelt, daß Eine Censur derselben von Scite der kaiserlichen Censur-Behörde oft nicht genügte, und der Kaiser bisweilen selber eigene Einsicht verlangte, wie im geistlichen Protokoll vom 25. Januar 1782 zu ersehen, wo es in Beziehung auf den Bischof von Königgrätz heißt: "Ist mir der Hirtenbrief noch zur nähern Einsicht vorzulegen."

Der Eid, welchen die Bischöfe dem Pabste zu schwören haben, sollte nach Umständen abgeschafft werden oder mußte sich Modifikationen gefallen lassen.

"Geistlicher Vortrag vom 27. Jänner 1782. R. ad 5. Da Petansky als Bischof in partibus wirklich confirmirt und consecrirt ist, welches doch sonst nach abgelegten Juramento papali zu geschehen pflegt, so ist bei Ertheilung des Placeti Regii die Abschwörung dieses pähstlichen Gehorsamseides gänzlich abzuschlagen. Joseph."

"735. Vortrag (1782): Die Privilegien und CapitularStatuten-Confirmation des Olmützer Erzbischofs 24. Mai 1782.
R. Bei diesen Statuten ist unter der Anbrik Status personalis Jenes abzuändern, was sich nach Erhebung des Bisthums zu einem Erzbisthum nicht mehr schickt. In dem Introitu capitis secundi: De Electionibus ist der Ausdruck Bullas Summorum Pontisicum, Rom. Imp. Diplomata wegzulassen und dafür secundum Sere-

nissimorum Regum Bohemiæ et Marchionum Moraviæ Privilegia zu setzen" u. s. w. In diesem ganzen Rescript wird mit dem kanonischen und historischen Recht in gleicher Art aufgeräumt und geradewegs auf die Trennung vom römischen Primat hingearbeitet. "334. Vortrag. Mit Einbegleitung eines Vortrags der geistlichen Commission wegen des den inländischen Bischöfen bei künftiger Besetzung vorzulegenden Eides nach der in Frankreich üblichen Formel 27. August 1782. R. Diese von der Hoftanzlei entworfene Eidessformel ist für alle Bischöfe meiner deutschen Erblande bei künftiger Besetzung von nun an zur unverbrüchlichen Beobachtung vorzusscheiben. In Ansehung Ungarns ist sich lediglich an die von mir bereits dahin abgegebene Formel zu halten. Joseph."

Ueber die Verkündigung von Ablässen durch Tafeln durften die Bischöfe nicht mehr bestimmen. Dem 831. Vortrag, vom 24. November 1781 folgt eine kaiserliche Resoluzion von 3 Seiten über eine Portiunkula=Ablaßtafel, welche die Franziskaner in Laibach unter Nichtachtung der kaiserlichen Verordnungen in Kirchensachen — vor ihrer Kirche aufgeheftet hatten. Zeigte sich ein Bischof als ein Werkzeug der Verordnungen, so wurde er der Ehre gewürdigt öffentlich den andern Bischöfen als Muster zur Nachahmung aufgestellt zu So im 82. Vortrag 1782: "Ueber zwei Instruktionen werden. an den Clerum von dem Bischof zu Gurk in Bezug auf die angeführte Toleranz 29. Januar 1782. R. Der Bischof, welchem meine ausnehmende Zufriedenheit über seine in der Sache selbst so gründliche und richtige Belehrung des Cleri in meinem Nahmen zu erkennen zu geben, ist daher per privatas des Landeshauptmannes anzuweisen, daß er hiernach die dießfälligen Abanderungen sobald als möglich veranstalten und diesen, andern Bischöfen zum Muster dienenden Hirtenbrief im Druck auflegen lassen möge. Joseph."

Die Verheißung von Bischofstühlen wurde an den Gehorsam gegen die Staatsgesetze in Kirchenangelegenheiten gebunden, und sonach die Verleihung von Bisthümern als Belohnung von Seite des Kaisers bezeichnet. "306. Vortrag 1782. Das Gesuch des Brünner Bischofs um Beigebung und Ernennung des Domkapituslaren zu Ollmütz Grafen Schafgotsche pro Coadjutore cum spe futuræ successionis im Brünner Bisthum 11. März 1782." "R.

Diese Coadjutors-Ertheilung cum spe successionis kann für bermalen nicht statt haben, weil ich mir für künftige Eröffnungsfälle
die Hände nicht binden will. Schaffgotsch soll sich nur bei diesen
Umständen Meriten sammeln und sich als Domherr vom Bischof
brauchen lassen, wo sich alsdann in der Folge zeigen wird, ob er
dieser Gnade und dieses Amtes fähig ist. Joseph."

Der vom Probst Felbiger eingerathene Ritus für Trauungen und Begräbnisse für Afatholiken wird allen Bischöfen als Norm vorgeschrieben. "309. Vortrag 1782. Ueber die Aeußerung des Probsten Felbiger wie in Schlesien die katholischen Pfarrer in Anssehung der Akatholiken bei den Trauungen und Beerdigungen fürzusgehen und was für ein Ritus hiebei beobachtet zu werden pflege. ") R. Bei so bewandten Umständen und da dieser Ritus in Schlesien per usum eingeführt ist, so ist solcher den gesammten Bischen hinauszugeben, damit sie sich darnach halten und ihre untergebenen Pfarrer darnach instruiren, da das Nachs und Nachseinführen dessselben nur zu mehreren Umständen, Mißvergnügen und Unterschied, weil ein seder Diöcesan was anders thäte, Ansaß gebe. Joseph."

Die Bischöfe, welche um Erlaubniß ansuchten, bem Papste Bius VI. bei seiner Anwesenheit in Wien ihre Huldigung darbringen zu dürfen, erhielten eine Antwort, welche von einer sehr gereizten Stimmung des Kaisers Kunde gibt. "Bortrag. Die (Bitte?) von dem Prager Erzbischof und von dem Bischof zu Breslau sich bei der Ankunft Sr. päpstl. Heiligkeit nach den Ostersehertagen anhero begeben zu dürfen 20. März 1782. R. Wien stehet Jedermann freh, der sich nicht in den Fall gesetzt hat, selbes vermeiden zu müssen, also können, Ihrem Vorwiz genüge zu leisten, Bischöfe herkommen oder ausbleiben, wie sie wollen. Joseph."

<sup>\*)</sup> Joh. Ignaz Felbiger, geb. 1724 zu Groß-Gloggau, später Probst des reg. Chorherrnstiftes zu Sagan, hatte sich für Debung der Boltsschule in Desterreich sehr anerkennenswerthe Berdienste erworden, so daß ihm 1774 die Leitung des Schulwesens in allen deutschen Provinzen übertragen wurde, 1782 ernannte ihn Joseph zum Probst von Presburg, wo er 1788 starb. Der von ihm verssatte Ratechismus (Ratechismus von Sagan genannt) war eine Zeitlang in allen deutschen Schulen eingeführt — aber er war den Aufklärern noch zu katholisch, und es wurde ein anderer gemacht. Wenn Feldiger einen Ritus für Trauungen und Begräbnisse einrieth, so müssen ihm die Bestimmungen des Concils von Trient nicht geläusig gewesen sein.

Wenn der Raiser die Ehrfurchtsbezeugung der Bischöfe ihrem obersten Hirten gegenüber einen Vorwitz nannte, läßt sich denken, wie die Emeute der Wiener-Presse diese Bischöfe behandeln durfte. Den Bischöfen Ungarns gebührt die Ehre: daß sie es waren, die sich am wenigsten durch das Geschrei der Wiener Straßenjungen einschüchtern ließen; sie erschienen zahlreich um dem Pabst ihre Huldigung darzusbringen. In der Wiener-Presse regnete es über sie die gemeinsten und pöbelhaftesten Schimpsworte. Hören wir als Beispiel nur eine Aeußerung, welche die Vildung der Wiener Literaten von das mals in das rechte Licht stellt. \*) In der angezeigten Schrift, welche von den pöbelhaftesten Schmähungen gegen bestimmte klerikale Personen wimmelt, heißt es Seite 86:

"Franz Graf Zicht von Basackö (?), Bischof von Raab und Suffragan zu Gran ist ebenfalls an dem langen Schwanz von ungarischen Bischöfen gehangen, der sich in Wien zu Pius zog, den allerheiligsten Bater und alle Welt zu überzeugen, weß Geistes die Bischöfe in Ungarn sind. Die Hechtenköpfe."

Als letzter Grund in mit den Bischöfen von Seite der Regierung gepflogenen kanonischen Erörterungen galt gewöhnlich die Sperre der Temporalien. "384. Vortrag 1782. Wegen Verweigerung der Shedispense von dem zu Pola im Venetianischen wohnenden Bischof in Ansehung seiner Diöces in Krain 30. März 1782. R. Es ist nach dem Einrathen der Kanzlei mit der Sperrung der Temporalien gegen den Bischof sogleich fürzugehen und selbe in solang bis er den Verordnungen nachkommt fortzusetzen. Die Kanzlei hat übrigens nach ihren hier beigebrachten Grundsätzen und Einrathen allsogleich auch gegen alle übrigen renitirende sowohl auswärtige als inländische Bischöfe ohne Ausnahme in Bezug auf ihre im dießseitigen Lande gelegenen Temporalien zu verfahren. Joseph."

"382. Vortrag. Die Anstände des Bischofs von Chur wegen Publikation der in Kirchensachen erlassenen landesfürstlichen Verordsnungen 30. März 1782. R. Ich beangenehme das Einrathen der Kanzlei und hat das Gubernium nach Verfließung dieser 14 Täg die

<sup>\*)</sup> Katholischer Phantasten- und Prediger-Almanach auf das Jahr 1784. Sammt den Evangelien auf alle Sonntage des ganzen Jahres. Rom, Madrid, Lisabon. Auf Kosten der heiligen Inquisition. (Gedruckt in Wien.)

Temporaliensperre ohne weitere Anfrage vorzunehmen, auch sofort wenn diese Sperre wirklich zu veranlassen nöthig befunden worden, nach deren Vollziehung davon die Anzeige zu machen. Joseph."

Einmal wurde die Temporaliensperre dem Cardinal Migazzi unter folgender sehr merkwürdiger Beranlassung angedroht. "301. Bortrag 1782. Wegen Publikazion der landesfürstlichen Berordenungen, die Lesung der Bibel und die Bulla Unigenitus bei dem Consistorium in Niederösterreich betreffend 30. März 1782. R. Dem hiesigen Cardinal-Erzbischof ist die unterlassene Publikazion wegen des allgemeinen Gebrauches der Bibel behörig zu ahnden, und Ihme zu deren Kundmachung ein Termin von drei Tagen anzuraumen, nach deren fruchtlosen Berlauf ist gegen Ihme mit Sperrung der Temporalien fürzugehen welches Ihme zugleich im Boraus bedeutet werden kann. Im Uebrigen beangenehme ich das Einrathen der Kanzlei. Joseph."

War der Raiser von der Straffälligkeit eines Geistlichen in Beziehung auf Moralität überzeugt, so wollte er einen solchen gegen seinen Bischof auch nicht in Schutz nehmen. Im nachfolgenden Falle ist freilich auch die sonderbare Ansicht ausgesprochen, Ordnung und Zucht in einem Kloster habe den Zweck den Mönchstand für Kirche und Staat unschällich zu machen.

"810. Vortrag 1782. Die von dem Franziskaner Monch böhm. Provinz Markus Weiß gebetene Milberung seines unerträglichen Schicksals, dann Nachsicht des ihm von dem Prager Erzbischof angessetzen Probirs oder Marter-Jahrs 30. Mai 1782. R. Aus diesem ganzen erhellet sattsam, daß dieser ein sehr liederlicher Geistlicher ist und da bei dem Mönchstand Ordnung und Zucht das einzige Erhalstungsmittel ist womit sie für die Religion und den Staat unschädlich sehn können, so ist dieser Geistliche ohne sich weiter um denselben anzunehmen, seinem wohlverdienten Schicksale zu überlassen, da der Erzbischof wirklich mehr als er nach diesen Aften verdient, gesorget habe. Joseph."

Die Bischöfe wurden aus der Verwaltung des Kirchen-Vermögens gänzlich hinausgedrängt. "1084. Vortrag. Geistliches Protokoll 18. Juli 1782. R. Hat es von der, von der Nied.-Oestr. Regierung angetragenen Mittheilung des Inventarii über die Kirchenparamenten und vasa sacra an den Bischof gänzlich abzukommen, da die Berstheilung lediglich der Regierung und nicht dem Bischofe zusteht, und diesem nur obliegt ihr, Regierung, die der Kirchengeräthschaften bes dürftigen Kirchen namhaft zu machen. Joseph."

Diese Erlasse über die Macht des Staates in den kleinsten Angelegenheiten des Kirchengutes waren eine Consequenz der Ansschauungen, welche über das Gesammt-Kirchengut ausgesprochen wurden. "1345. Vortrag der Geistlichen Commission zur Ershebung des geistlichen Bermögens-Standes 4. September 1782." In der Resoluzion erklärt der Kaiser: "daß der Ueberschuß des geistlichen Einkommens als ein für das Beste des Seelenheils bestimmtes Patrimonium sehe, wobei die geistlichen Individuen und Gemeinden nur für ihre standesmäßige Nothdurst Fructuarii sind, und die sichere Berwendung des Ueberschusses für erst erwähnte Hauptbestimmung dem Landesfürsten als Tutori Supremo et Canonum Custodi gebührt."

Es war sicher eine ber eigenthümlichen Verirrungen der Staatsomnipotenz, die mit allen Kirchengesetzen nach Willfür aufräumte:
wenn diese sich eben deßhalb die höchste Beschützerin der Kirchengesetze zu nennen beliebte.

In derselben Resoluzion wurde Denunzianten eine Belohnung zugesichert. "Wer immer ein vertuschtes geistliches Dotations-Capital oder Reale oder Praetiosum angibt, solle unter Verschweigung seines Namens durch 3 Jahre das Aprozentige Interesse des Capitals des Schätzungspreises eines solchen Reale oder des aus dem Praetioso erlösenden Betrages zu genießen haben — ausgesnommen er wäre der Besitzer selbst, oder ein Oberer der ein solches Capitale, Reale oder Praetiosum anzuzeigen selbst verbunden geswesen wäre."

"Handbillet vom 10. September 1782 L. B. Reischach. Da das gesammte geistliche Vermögen künftig eine dem Besten der Religion weit angemessenere Bestimmung als bisher zu erhalten haben wird und dahero die Geistlichkeit außer der Nutznießung alle weitere Disposition mit demselben eingestellt werden muß, so werden sie bei allen Landtaseln die Verfügung treffen, daß kein geistliches Capital aufgekündet werden darf u. s. Voseph."

Diese Omnipotenz in Schaltung und Waltung mit dem Kirchengut wurde auch bei Creirung neuer Bischofssite mit aller Rücksichtslosigkeit gegen fremdes Eigenthum burchgeführt: "Allerhöchstes Bandbillet (1783). Lieber Graf Kollowrat. Da ich in Linz einen Bischof zu ernennen für nöthig befunden habe, so habe ich hiezu den hiesigen passauischen Offizial Graf Herberstein ausgewählt. Gie werden ihm also solches zu wissen machen, und da er ohnedieß schon zum Bischof geweiht ist, so wird er auch gleich ohne Anstand sein Amt zu Linz antretten (!) und werde ich wegen seines auszuwerfenden jährlichen Unterhalts das nöthige allsogleich bestimmen, sobald mir der Vermögensstand der in meinen Landen befindlichen Passauischen Gütern wird befannt seyn. Seine Diöces wird also aus bem ganzen Land Db ber Enne nebst bem Innviertl bestehen und wird auch seiner Zeit das nöthige wegen Errichtung eines Domkapituls Mir vorzuschlagen und zu überlegen sehn: ob es nicht das Rurzeste und Räthlichste wäre ihn ale Abbe Commendataire des Stiftes Rremsmünster zu machen, so wie es der Erzbischof von Mecheln von einem dasigen Stift ist, der Pralat könnte immer gewählt werden und bliebe zur Verwaltung des geistlichen Hauses und der Wirthschaft vorbehalten, nur müßte er sich mit dem Abbe Commendataire wegen Ausmessung des Unterhalts für diesen letten durch ein Pausch= quantum einverstehen. Uebrigens macheten die Geistlichen Stifts zugleich das Capitul aus, ausgenommen es entschließe sich ber größte Theil des Passauischen Domkapitule ihr Domicilium zu Linz zu errichten. Bon alle biefem werden sie die geistliche Commission benachrichtigen. 15. März 1783. Joseph."

"Bortrag. Die Wohnung für den neuen Bischofen zu Linz 29. Januar 1784. R. Die Linzerpfarrkirche ist zur Domkirche zu bestimmen und das große und nicht nothwendige (!) Haus vom Kremsmünsterschen Stift so sich in Linz befindet, ist dem Bischofen zu seiner Residenz und zur Unterbringung der Domherrn zu widmen und sind mir Riß und Ueberschläg darüber vorzulegen. Joseph." \*)

<sup>\*)</sup> Dem Bernehmen nach ist der Prozes wegen dieses Hauses (erst nach 80 Jahren) unter dem Ministerium Schmerling für den rechtmäßigen Besitzer des- selben (Stift Krememünster) entschieden worden.

Auf eine Eingabe des neuernannten Bischofs von Linz, welche besagt, daß das Haus durchaus zu klein sei, um auch die Canonici in selbem unterzubringen, kommt ein neuer Erlaß: "Die Canonici sollen sich Wohnungen miethen und können sich somit einlogiren, wo es ihnen beliebig ist."

Als der neue Bischof von Linz Herberstein auch vom Kaiser über die Domherrnkleidung des neuen Capitels sich Befehle einholen wollte — wies selbst der Kaiser dieses gefügige Ansinnen von sich zurück.\*) "Vortrag. Ueber einige von dem neuen Bischof zu Linz Grasen Herberstein überreichte Punkten den Antritt seines Bisthums betreffend. 12. Mai 1784. R. Habe es der hiesige Erzbischof und der Bischof von Linz untereinander auszumachen, ob und was für ein Unterschied in der Kleidung zwischen den Domherrn der hiesigen Metropolitankirche und jenen der untergebenen Suffragankirche in Linz zu bestimmen seh. Joseph."

Obwohl ber Raifer selbst im Brevier Neuerungen durch Censurstriche willfürlich vornahm, wollte er eine solche Berfahrungsweise
von Seite der Bischöfe nicht bulben. "1799. Bortrag. 13. Nov.
1782. Referent Abt von Braunau (ber samose Auftlärer Rautenstrauch). R. Soll dem Bischof von Laibach förmlich zu erkennen
gegeben werden, daß er alle vorzunehmende Beränderungen im Brevier
unterlasse und sich mit wesentlicheren Sachen beschäftige als mit dem
was im 2. Nokturn für Lektiones sind, da dergleichen Dinge neue
Aergernisse und Aussehen verursachen und zu nichts Wesentlichen
sühren. Joseph." "1821. Bortrag. 22. November 1782. Wegen
der vom Bischof von Surgg antragenden Brevierveränderung (Referent
Abt von Braunau). R. Ist dem Bischof von Surgg auf diesen
Antrag eben jenes zu bedeuten was ich letzthin dem Bischof von
Laibach zu verfügen angeordnet habe. Joseph."

<sup>\*)</sup> Bischöse können weber Canonicatszeichen verseihen, noch solche verändern. Siehe Gardellini: Decreta authentica. Editio Rom. 1856. I. Vol. p. 164. Nr. 748. Caputaquen. wo auf die Anfrage: an Episcopus possit auctoritate sua concedere signum canonicis suae Cathedralis vel alterius collegiatae suae Dioecesis, seu etiam mutare jam concessum a sede Apostolica? die Congreg. SS. Rituum antwortet: "Episcopis id minime licere, sed recurrendum esse ad SS. Die 12. Julii 1628. (Caput Aquaeum ist die Stadt Capaccio im Reapolitanischen.)

Ein Bortrag über das Circulare des Wiener Erzbischofs Migazzi in Bezug auf das kaiserliche Checontraktspatent 2. April 1784 veranlaßte folgende Antwort des Kaisers: "R. Ich begnehmige das Einrathen der Kanzlei und wird sie der Landesstelle die sorgfältigste Wachsamkeit auf die Bollziehung des Ehepatentes nachdrücklichst einbinden, zugleich aber auch durch die Länderstellen an sämmtliche Bischöfe meiner deutschen Erblande den Besehl erlassen, daß sich in Zukunft keiner mehr anmaßen solle allgemeine Anweisungen, Belehrungen, Anordnungen oder wie immer geartete Schriften in was für einem Format selbe immer eingekleidet sehen, an ihre Pfarrer oder Seelsorger schriftlich oder in Druck ergehen zu lassen, wo nicht vorläusig der ganze Inhalt der Landesstelle zur Einsicht vorgelegt und die Erlaubniß der dießfälligen Erlassung eingeholet wurde. Welches denn auch diesen zwei Bischöfen gemessenst zu verweisen. Joseph."

Die Aunbschreiben außerösterreichischer Bischöfe, die in Desterzreich Diöcesanantheile besaßen, wurden bezugs dieser Antheile auch mit dem Placetum gemaßregelt. So Vortrag 513 vom 2. August 1781 der Bischof von Basel. Diese Behandlung trug dazu bei, in den Borlanden ehe sie für Desterreich verloren gingen, Antipathien zu erregen. Der Bischof von Basel hätte sich nach den neuen österzreichischen Verordnungen der Jurisdiktion in den exemten Klöstern, welche in seinem österreichischen Diöcesanantheile lagen, bemächtigen sollen. Nun aber gehören die exemten Klöster unmittelbar unter den Pabst. Der Bischof von Basel erklärte daher: "er wolle sich ohne ausdrückliche Einwilligung des römischen Stuhles diese Jurisdiktion nicht anmaßen."

Auch einige entschiedene Eingriffe in die bischöfliche Jurisdiktion sollen hier angeführt werden: "Vortrag. Seistl. Protokoll vom 26. Januar 1781. R. Begnehmige ich das Einrathen der Kanzlei. Es ist jedoch von denen nach dem Antrag des Prälaten von Braunau unter das Volk durch die Seelsorger zu bringenden Büchern das neue Testament keineswegs auszulassen, die Kanzlei hat ferner für die Verfassung guter Gebet= und Gesangbücher zu sorgen und besons ders ein anderes oder altes in Böhmen unter dem Namen "Cantios nalen" bekanntes aufsuchen zu lassen, auch selbes sodann in einer

guten theologischen Censur zu übergeben. Endlich ift von dem in Prag nach katholischen Principiis adoptirten Büchel: ""Religion der Unmündigen"" so lang der dortige Verlag die nöthige Quantität verschafft, hier kein Nachdruck zu gestatten. Joseph."

"Vortrag 16. Februar 1781. Das Berbot ober (?) die Dispensation des Fleischessens in der heurigen Fastenzeit. R. Placet. Jedoch solle sie (die Dispensation) bis auf die letten Tage auch erstreckt werden, weil sie sonst nicht ausgiebig. Joseph."

Am 14. März 1781 erschien das Verbot der im Ausland gedruckten Missalien und Breviere, es schließt: "Bei dem verhängten Verbot der fremden Missalien und Brevieren muß die Kanzlei von nun an auch die Fürsehung fürdenken, damit derlei Werk hierlands ohne Abgang der Geistlichkeit verschafft werden mögen. Im Uebrigen wird künftig bei allen herausgebenden Patenten austatt Joseph der Andere, Joseph der Zweite zu setzen sehn. Ioseph." — Wir sehen hier den Regenten, wie es ihm eben einfällt, mitten in die Versfügungen in occlesiasticis seine persönlichen Angelegenheiten hineins mischen.

"161. Vortrag vom 23. März 1781. Die von dem Prager Erzbischof ansuchende Erlaubniß zu seiner Anhero-Reis (Wien). R. Dem Erzbischof kann sein Ausuchen ohne Austand mit einem schicksamen Compliment über sein rückgelegtes 50jähriges Priesterjubiläum gestattet werden. Joseph."

"475. Vortrag. Wegen der Kleidertracht für Weltpriester aus Gelegenheit des bischöflich Constanzer dießfälligen Mandati. 12. Juni 1781. R. Wegen des bischöflich Constanzisch. Generalis in Ansehung der Kleidungsart alldortiger Geistlichen beangenehme ich das Einrathen. Von einer gleichmäßigen Verfügung an sämmtliche Bischöfe der Erblande hat es aber sein Abkommen. Joseph."

Andererseits wurde den Bischösen aufgetragen sich von nun an der Rechte des heil. Stuhles zu bedienen, und die von demselben verliehenen Privilegien aufzuheben. "507. Vortrag. Wegen Placito Regio über eine Exemtionsbulle der Augustiner zu Brünn, frast welcher sie von der Erscheinung bei öffentlichen Bittgängen ausgenommen werden. 25. Juli 1781. R. Dieser Bulla ist das Exequatur zu verweigern, und weder das Original noch das Au-

thenticum zurückzustellen, sondern beides hier in der Ranzlei aufzubewahren, dem supplicirenden Prior aber zu bedeuten, daß dieser
Bulla das Placetum Regium nicht ertheilt werde, sondern derselbe
und das Convent in diesem Falle den Verordnungen des Ordinarij
nachzuleben haben. Joseph."

Wie die "Geistliche Commission" bei ihren Eingriffen in das Rirchenregiment, und ihrer radies de- und reformandi oft sich so sehr überstürzte, daß der Kaiser selbst sie zurechtzuweisen für gut befand, erhellt aus dem "1516. Bortrag. Wegen Haltung der Wesse in deutscher Sprache. 27. September 1782. R. Bon diesem nur zu Absurdidäten sührenden Vorschlag ist gänzlich zu präscindiren, und hat die Commission sich mit wichtigeren Gegenständen die ich ihr aufgetragen habe, hinlänglich zu beschäftigen und dergleichen Anträge und Hirngespinstereien von der Hand zu weisen. Joseph."

Nicht leicht wurde eine Gelegenheit unbenützt gelassen, um den Bischöfen ihre Zurücktellung hinter die Regierung in geistlichen Ansgelegenheiten einzuprägen. Im Vortrag vom 28. November 1785 über eine Vorstellung der Fürst-Abtei von Säcingen heißt es am Schluß der Resolution: "Uebrigens aber, da wie in dem §. 1 von den Wahlsolennitäten die Rede ist, muß der landesfürstliche Commisser jederzeit vor dem Ordinario oder dessen Abgeordneten genannt werden. Joseph."

Während in Wien gegen die Kirche, ihre Institutionen, den Primat und den Clerus die Schleußen der Cloaken-Literatur geöffnet waren, kam es öfter vor, daß Diöcesan-Schematismen, die doch nur trockene Orts- und Namens-Verzeichnisse enthielten, verboten wursden, wenn diese Schematismen von außerösterreichischen Bischöfen, die aber in Oesterreich Diöcesan-Antheile besaßen, herausgegeben wurden. So erschien am 20. Februar 1784 (nach dem kaiserl. Ressoluzions-Buch) ein Verbot: den Diöcesan-Schematismus von Passau in Oberösterreich zu verkausen.

Schon am 15. November 1781 war sogar wegen dem Meßund Brevierkalender der Befehl ergangen (Resoluzionsbuch von 1781, Fol. 651) "Die Direktorien von auswärtigen Diöcesanbischöfen sind in Desterreich zuerst zu censoriren, dann hier zu drucken, und den Geistlichen, die auswärtigen Bischöfen unterstehen, zu billigen Preisen zu verkaufen."

Bom zu den Weihen erforderlichen Alter dispensirte die Resgierung. So heißt es im Eurrentprotokoll vom 27. Febr. 1788: "Die von dem Franz von Bauernfeind Diakonus von St. Stephan angesuchte veniam aetatis betreffend. R. Hätte dieses Anbringen an die oberfte Justizstelle, wohin dieser Gegenstand gehört (!) zur Erledigung abgegeben werden sollen. Joseph."

Die Behandlungsweise der Bischöfe seitens der Regierung sollte durch einige Beispiele erläutert werden, welche bisher in den Archiven begraben und unbekannt waren. Diesem Borhaben dürfte durch die gebrachten Anführungen Genüge geschehen sein.

## Was man unter Toleranz verstand.

Es handelt sich hier darum, den vielbesprochenen Toleranzhirtenbrief des Bischofs Carl von Laibach mit Thatsachen, welche archivalisch deponirt sind, zu beleuchten. Mit der Aufklärungsperiode begann auch das Toleranzgeschrei. Die vorgefallenen Thatsachen erklären zur Genüge den Sinn, welchen man in bieses Wort hineingelegt; dieser war sehr einfach: die katholische Kirche sollte toleriren, nicht tolerirt werden, sie sollte sich allen Insulten, allen Injurien, ja auch der Beraubung gegenüber passiv verhalten, und die Aggression und Aftivität ihrer Gegner nicht stören. Die Professoren der Aufflärung wollten sehr zweckmäßig nur eine einseitige, durchaus aber keine gegenseitige Toleranz. Wir sehen dieselben deßhalb auch mit bem Banner ber Toleranz bewaffnet in die Klöster eindringen, ihre Bewohner verjagen, ihre Güter in das allgemeine Sieb des Staats= schates werfen, bei welcher Manipulation auch ein guter Theil an den Pechhänden der aufgeklärten Aufhebungscommission hängen blieb. Schon bamale schilbert ein Autor\*), bem in der allgemeinen Ber-

<sup>\*)</sup> Die neue Philosophensette — ein gefährliches Insett für die mahre Religion und den Staat. Gine Rachlese zu der Frage: Bas ift der Staat? 1784.

wirrung die Logik noch nicht abhanden gekommen war, das Geschrei um Toleranz und die Toleranz in der Wirklichkeit wie folgt:

"Es streitet auch offenbar wider die Regeln einer unpartheiischen Toleranz, wenn man die Ausübung katholischer Kirchengebräuche immer verstümmelt, die Protestanten und Juden aber durchaus bei ihren Mißbräuchen läßt. Wenn man die katholischen Kirchen sperrt, ent= weiht und zu profanen Gebrauch anwendet, den andern Glaubensbekennern aber neue Rirchen und Bethäuser, wo zuvor keine gewesen, geftattet, ist keine gleichförmige Tolerang: es ist vielmehr eine einseitige Intoleranz. Bei einer unbefangenen Toleranz muß man katholischen Mitbürgern des Staates, worunter die katholische Geist= lichkeit mit Recht zu zählen ist, nicht ihre Güter und Vermögen nehmen und sie aus ihrem Besitstande vertreiben, auswärtigen Protestanten aber in katholischen Landen, Städten und Dörfern Güter zu kaufen und sich ansäßig zu machen erlauben. Man muß nicht verlangen, daß die Katholischen den bei ihnen verstorbenen akatholischen Chriften auf ihren Gottesäckern die Ruhestätte gönnen, wo hingegen die Protestanten, wenn bei ihnen ein Ratholischer stirbt, solchem nicht einmal einen Geistlichen seiner Religion auf seinem Sterbbett zulassen, sondern nach dessen Hinscheiden alsobald die Leiche aus bem Hause hinaus und auf die Gasse tragen lassen, ja sogar dem tatho= lischen Pfarrer nicht gestatten, daß man nur einige brennende Rohlen und das Rauchfaß abholen darf, wie es erst dieses Jahr zu Frankfurt am Main, wo es doch so viele Toleranzprediger gibt, in dem dortigen protestantischen, von Senkenbergischen, Spital dem katholischen Pfarrer mit einer im dortigen Spitale verstorbenen alten katholischen Weibs= person begegnet ift. Rurz man muß die katholische Kirche nicht immer aus dem Besitze ihrer zur Chrfurcht und Liebe gegen Gott aufmunternden Rirchengebräuche und Ceremonien zu vertreiben, und ihr dagegen die alle wahre Religion untergrabende Jansenisten= Gleißnerei aufzudringen suchen, wie es die Port-Rohalisten und beren wilde Zöglinge der heutigen Philosophensekte noch täglich machen."

Allerdings waren gegen die Protestanten in Desterreich sehr beschränkende Gesetze erlassen worden, daran war aber, wie es aus hunderten von Aktenstücken in Hurters: Ferdinand II. zu ersehen, nicht das religiöse Moment des Protestantismus schuld, sondern

spezifisch ein politisches; denn die Protestanten in Desterreich standen häufig mit den Todseinden Desterreichs in Verkehr und revoltirten nach Möglichkeit; — die Erlässe der frühern Regenten waren daher eher, vom Standpunct der Selbsterhaltung aus, ein politischer Schutapparat, als eine religiöse Intoleranz zu nennen.

Wer es wagte seine freie Meinung gegenüber den sich überstürzenden und sehr eigenmächtigen Reformen auszusprechen, das mindeste Bebenken barüber zu außern, der kam sehr übel weg. allgemeine Gebelfer wurde aufgeboten, ihn zum Schweigen zu bringen. Geistliche, die sich nicht unbedingt zu Vollstreckern ber Regierungsbefehle in Rirchenangelegenheiten hergaben, wurden "Heuchler", "Aufrührer", "Bonzen" ober "nichtswürdige Mandarinen" gescholten, und sogleich der Raiser aufgefordert seine Strafgewalt gegen dieselben als Majestätsbeleidiger mit aller Strenge zu gebrauchen. wir einen, \*) er bittet den Fürsten "doch die verzerrten griesgramigen Gesichter der politischen Staatsmaulwürfe anzusehen, die von Familie zu Familie herumschleichen und die Herzen ihrer Nebenbürger wiber ihn aufzuheten wissen, und die Augenverdrehungen der schwarzen Legion zu beherzigen, so oft von ber Gute seines Herzens und ber Wohlthätigkeit seiner Absichten die Rede ist, so wie ich wünschte ihn durch die Reihen der Bürger in jenen Augenbliden herumzuführen, wenn irgend ein Bonze oder nichtswürdiger Mandarin seine Antijosephinische Controverspredigt beginnt, und auf die innige Freude aufmerksam zu machen, die jedes Wort des Lasterers begleitet."

Ranm war die "Gewissensfreiheit" ertheilt, als dieselbe auch schon von den Atatholiken in jenem bisweilen noch üblichen Sinne versstanden wurde: daß die Katholiken nun alle mögliche Schmach zu toleriren haben und sich barüber nicht aufhalten dürsen. Die Contreordres des Kaisers (im Jahr 1782) bringt Geisler \*\*) und berichtet früher: "Die von dem Kaiser ertheilte Gewissensscheit hatte

<sup>\*)</sup> Historisch philosophisch-statistische Fragmente. Mehrentheils die Dest. Monarcie betreffend. Leipzig und Klagenfurt. Walliser 1786.

<sup>\*\*)</sup> Stizzen aus dem Charafter und Handlungen Joseph II. Im 3. Bbe. Seite 244. Es ist zu bemerken, daß Geißler selbst Protestant war und mit Leib und Seele der Auftlärungsschule angehörte; das gibt seinen Worten ein besonderes Gewicht.

bei dem gemeinen Manne sonderbare Begriffe hervorgebracht: der Pöbel unter den Protestanten beredete sich dadurch mehr Freiheit zu haben, als ihm in dem Toleranzpatent wirklich zugestanden war; es entstanden hin und wieder Unruhen, Auflaufe und allerlei Auftritte." Welche, das geht aus den Zäunen hervor, mit denen der Kaiser sein Toleranzpatent zu umringen sich später genöthigt sah, so z. B.:

- "2. So wie den Afatholischen ihr Gewissen und ihr Glaube freisgestellt wird, so sollen sie sich im Gegentheil nicht unterfangen, ihre katholischen Mitbürger, Sheweiber, Männer, Kinder oder Gesinde durch Orohung oder Verachtung zu ihren Religionen zu zwingen."
- "3. Sie sollen sich hüten Schmähungen ober Thätlichkeiten auszunden, den Gottesdienst einer andern Religion zu verachten, ober sich gar an Kirchen, Bilbern, Statuen, oder andern zur Religion gehörigen äußern Sachen zu vergreifen" u. s. w.
- "4. Sollen sie sich auch in Wirthshäusern und bei allen Zusammenstünften von allen Religionsgesprächen, oder gar Schmähungen entshalten" u. s. w.

Ueberhaupt wurde die "Toleranz" eigenthümlich aufgefaßt.

Geisler (Bb. 7, S. 7) erzählt: "Auch in Eperies fing mit dem Monat April 1785 Josephs Toleranz schon an die herrlichsten Früchte zu bringen. Beibe Religionspartheien reichen sich brüberlich die Bande, und leben wie Rinder eines Schöpfers und Erlösete eines Beilandes. Unter ben vielen Beispielen ber wechselseitigen Liebe gehört auch dieses, daß der königliche Fiskal Herr von Winkler und der Reichsritter und dasige Postmeister Herr von Grimm bereits den Anfang gemacht haben, ihre Kinder in die evangelisch= lutherische Schule zu schicken, wo sie in allen nöthigen Wissenschaften unterrichtet werden." Derselbe Autor (Bb. 7, Seite 102) erzählt: "1785. Schönes Beispiel von Toleranz und Bruderliebe." "Zu Zawich in Niederungarn starb im vorigen Jahr ber Prediger der dasigen reformirten Gemeinde, ein rechtschaffener allgemein geliebter Mann, und der katholische Pfarrer zu Majedar hielt ihm eine Leichenrebe, in welcher er die guten Eigenschaften des Seligen aufrichtig schilderte und lobte. In diesem Monat Juni starb nun auch dieser katholische Geistliche und der neu angestellte Prediger von Zawich hielt es für Pflicht gleichfalls eine schöne Leichenrebe auf selbigen zu halten. So verbrüdert und vereiniget nach und nach Joseph des zweiten Gesetz und eigen Beispiel sich zuvor ganz entgegen gewesene Gesinnungen und Herzen."

Hören wir über das Toleranzedikt einen Autor \*), der sich die Verherrlichung des Raisers zum Vorwurf gemacht, der selbst Protestant ist und hier gewiß nicht der Partheilichkeit beschuldigt werden kann. Ramshorn sagt: "daß diejenigen Reformen des Kaisers, die sich nicht bloß auf die außere Gestalt ber Rirche, auf Disciplinarsachen bezogen, sondern wie namentlich bei seinen Toleranzedikten der Fall war, Glaubenspunkte berührten, daß solche Reformen den bei weitem größten Unftoß gaben, lag in der Natur der Sache, da es ein allbekannter Erfahrungssatz ist, daß die Leidenschaft des Menschen nie mehr rege wird, als wenn sich's um ben religiösen Glauben handelt. Was aber insbesondere in der Josephinischen Zeit jeden Wohlmeinenden am meisten beunruhigen mußte, war der Umstand, daß der bei weitem größte Theil der Bevölkerung — dies die Bekenner der dominanten Religion - über Barte, Ungerechtigkeit zc. bittere Rlage führte und sonach des Raisers edle Absichten gar nicht verstand, (!) auch der akatholische Theil der Bevölkerung solche Lebenszeichen (?) von sich gab, die den offenbarften Beweis lieferten, daß auch er noch lange nicht geistig frei genug mar, um das Schöne und Große was Josephs Toleranzgesetze bezweckten, richtig aufzufassen und im eigenen Leben in Anwendung zu bringen. Denn leider nur zu bald mischte sich zu der hohen Freude, welche mit Recht die Atatholiken über die ihnen zugestandene Freiheit an den Tag legten, Anmassung und Uebermuth, der sogar in die unanständigsten Beleidigungen gegen die Bekenner ber dominanten Religion (der Ratholiken) ausartete und eine Menge höchst ärgerliche Auftritte hervorrief. Als nun aber der Kaiser auch hiergegen eiferte, und zu dem Ende auch bald mehrere sein erstes Toleranz= edikt ergänzende Verordnungen erließ, worin scheinbar den Akatholiken erst gewährte Freiheiten und Vorzüge theilweise wieder genommen wurden, so schrieen auch sie wieder über Ungerechtigkeit und Unduld-Und so wurden merkwürdig genug die Toleranzgesetze samkeit.

<sup>\*)</sup> Raiser Joseph II. und seine Zeit. Bon Dr. Carl Ramshorn. Leipzig. Boigt und Günther 1861. S. 364.

Josephs erst recht Veranlassung zu gegenseitigen Haß und Intoleranz."\*)

"Biel Erfreuliches konnten solche Berhältnisse unmöglich in Aussicht stellen; vielmehr zeigte schon die nächste Zeit die nachtheiligsten Wirkungen. Religionswechsel und in der Regel ohne daß der, welcher einen solchen Schritt that, klar bewußt war, warum er ihn that, war bald etwas Alltägliches, ja es kam ebensobald so weit, daß ganze Ge= meinden von der herrschenden Staatsreligion absielen und die kaiserlichen Toleranzgesetze für sich in Anspruch nahmen. Daneben zeigten sich auch ebensobald unverkennbare Spuren absoluten Unglaubens, schändlicher Frivolität und rohen Spottes über alles. Heilige und Erhabene. Rurz es ergab sich nur gar zu bald, daß die Einführung ber Toleranz nicht nur mit unendlichen Schwierigkeiten verbunden mar, sondern auch, bag, wo sie wirklich ine Leben tratt, sie Uebelstände hervorrief, welche größer waren ale diejenigen, welche burch beren Gin= führung entfernt wurden."

Nachdem Ramshorn Thatsachen der Intoleranz von Seite der Protestanten zugesteht, meint er dieses Zugeständniß durch folgende Bilder wieder abschwächen zu sollen:

"Um unsern Lesern wenigstens zu zeigen, zu welchen standalösen Auftritten es bisweilen kam, mögen hier nur zwei Vorfälle erwähnt werden. Der eine gehört dem Jahre 1783 an, und ereignete sich in Villach. Zu Spott und Hohn der dasigen Protestanten stellte man damals bei irgen d einer Gelegenheit das Vild Luthers auf einen Schubkarren, suhr (?) dasselbe unter pöbelhaftem Geschrei durch die Stadt auf die Donau= (?) brücke und stürzte dasselbe endlich in den Fluß. \*\*) Noch empörter war folgende Predigt, die in derselben

<sup>\*)</sup> Es muß hier immer festgehalten werden, daß dieses der Protestant und Lobredner Joseph II., Ramshorn, sagt.

<sup>\*\*)</sup> Die Quelle, woher diese Erzählung genommen, verschweigt Ramshorn. Es ist eine Auftlärungscorrespondenz. Gesetzt den Fall, diese Geschichte
sei wirklich einmal vorgefallen, weiß Ramshorn nicht, daß in London beim
Guy-fakes-Fest eine den Pabst vorstellende Puppe alljährlich unter Beisein der
Polizeibehörde öffentlich unter fanatischem No popery-Geschrei in der Stadt
herumgeschleift und endlich verbrannt wird. Für das, was sich im protestantischen London unter den Augen der Behörden alljährlich wiederholt, hat Herr
Ramshorn natürlich kein Webegeschrei.

Zeit eines Tages ein Geistlicher hielt. Mit fanatischer Wuth schrie er: "Wenn die evangelische die wahre Religion ist, so soll mich gleich auf der Stelle der Teufel holen." Darauf hielt er eine Weile inne, und da der Teufel nicht kommen wollte, fuhr er fort: Vielleicht hat der Teufel an meinen Priesterkleidern keine Gewalt. Ich will sie also ablegen." Er entkleidete sich wirklich und schrie mit brüllender Stimme: "Nun, Teufel komm, und hole mich."\*)

Kommen wir nun gegenüber diesen Märchenerzählern aus Tausend und einer Toleranznacht mit historischen Urtunden. Im taiserlichen Resoluzionsbuch tommen unzählige Berichte über Ausschweifungen akatholischer Unterthanen den Katholiken gegensüber vor. Die Wühlereien der aus dem deutschen Reich durch das Toleranzedikt hereingekommenen protestantischen Pastoren forderten den Kaiser zu wiederholten schaffen Erlässen gegen dieselben auf. So sinden wir im kaiserlichen Resoluzionsbuch einen 3 Seiten (in Folio) langen Erlas aus dem Kadinet des Kaisers, vom 23. Juli 1782, gegen die Umtriede und das Vorgehen des Wesetiner-Pastors in Mäheren, gerichtet.

Der "unverständige Paneghriker Großhoffinger," wie ihn Dr. Ottokar Lorenz nennt, ist doch auch gezwungen über das Bershalten der Akatholiken nach der Promulgation des Toleranzgesetzes sehr merkwürdige Geständnisse zu machen. Er sagt \*\*):

"Die Toleranzgesetze des Kaisers erregten bei den Akatholiken einen übermäßigen Freudentaumel, der sie zu den größten

<sup>\*)</sup> Diese Geschichte erzählt Ramshorn, der große historiter, für's deutsche Bolt. Er gibt schlau teine Quelle an. Er nennt schlau den Ort nicht wo sie sich ereignet, und eben so schlau den Geistlichen nicht. Ob nun herr Ramshorn den Muth hätte, auszurusen: "Benn diese Geschichte nicht wahr ist, soll mich gleich auf der Stelle der Teusel holen." Was doch diese Boltshistoriter ihrem Bolte alles dieten tönnen! Nehmen wir aber den sehr unwahrscheinlichen Fall an, die Geschichte wäre wirklich wahr; so hätte der Geistliche doch teinem Menschen damit wehe gethan. Die "sanatische Wuth" und das "Gebrülle" ist sehr genau geschildert, Ort, Person und Quelle anzusühren, wäre historisch gewesen; wo aber die Geschichte schweigt, da muß die Dichttunst herhalten. Man verstand eben damals schon die Kunst, Sensationslügen zu ersinden, zu verbreiten und später auf selbe als auf Thatsachen sich zu berusen.

<sup>\*\*)</sup> Leben und Regierungsgeschichte Joseph II. Bon Dr. Großhoffinger. Stuttgart 1842. 3. Bb. S. 133.

Unbesonnenheiten und unbescheidensten Handlungen gegen die Katholiken verleitete. Die Staatsreligion, oder die der Mehrzahl wurde von ihnen auf's unanständigste beleidigt, ihre Priester verspottet, und so Thätlichkeiten und ärgerliche Auftritte beiderseitiger Intoleranz hervorgerusen."

Somit waren nach dem gerechten Großhoffinger auch die Ratholiken intolerant, weil sie nicht in Schafsgedulb alle Insulten hinnahmen. In der That eine sehr schöne Lehre für Katholiken, wie sie sich das Lob der Toleranz erkaufen können. Nach diesem Geständniß eines Lobredners der Aufklärungszeit kommen wir zu den früher angezeigten archivalisch niedergelegten trocken en Thatsachen:

Die ersten Früchte des Toleranzpatentes zeigten sich in Böhmen.

"Bortrag.\*) Ueber die in Böhmen ausgebrochenen Ausschweisfungen der akatholischen Unterthanen ddo. 1. Jänner 1782." Die Resoluzion des Kaisers gegen die vielen Uebergriffe, Revolten und Ruhestörungen, welche sich die Akatholiken, durch das Toleranzpatent ermuthigt, an Katholiken erlaubten, ist 10 Folioseiten lang, und gibt eine Einsicht wie wenig dankbar sich die Akatholiken in Desterreich für ihre Freiheit benomen haben.

Ein neuer Vortrag am 12. Januar 1782 in gleicher Richtung lautet: "lleber einen böhmischen Gubernialbericht, daß auch im Bischowerkreis auf der Herrschaft Stackenbach die akatholischen Untersthanen ihre katholischen Mitunterthanen in das Verzeichniß der Protestanten wieder ihr Wissen und Willen eingeschaltet."

Ein anderer Vortrag vom selben Datum (12. Jänner 1782). "Die von dem Herrschaft Saaler akatholischen Unterthan Franz Mauzka begangenen Frevelthaten. Der Kaiser resolvirt, man hätte diesen Menschen, weil er aussagte: er sei betrunken gewesen, nur polizeilich abstrasen, und ihn nicht criminaliter behandeln sollen, um das "Aufsehen" zu vermeiden. Schon am 15. Jänner kommt ein neuer Vortrag über die weiter eingelangten Nachrichten verschies dener Ausschweifungen akatholischer Unterthanen in Böhmen. Der Kaiser beordert den Gouverneur nach Wien.

<sup>\*)</sup> Staatsministerialarchiv. Resoluzionebuch 1782.

Mitunter äußerten sich die Bestrebungen der Toleranz gerades wegs in antichristlichen Blasphemien, wie z. B.:

"Februar 1782. Vortrag. Die von einem akatholischen Ansaß zu Schebetau Joseph Kremar verübte Ausschweifung an einem Kruzifix 18. Februar 1782. Placet. Joseph."

Die über den Frevler bestimmte Strafe ist im Resoluziones buche nicht angegeben, jedenfalls aber erklärte sich der Kaiser mit derselben durch sein Placet einverstanden.

Das Sektenwesen, welches aus dem Toleranzpatent folgerichtig herauswachsen mußte, war dem Kaiser in die Seele zuwider, wie er überhaupt oft Principien huldigte, vor deren Consequenzen er zusammenschrack, und die er aufzuhalten suchte. So z. B.:

"Vortrag. Dem im Prager Arbeitshaus wegen seinen Religionsschwärmereien zur allenfalligen Kur insitzenden Smirzizer Unterthan Wenzel Grill betreffend. 14. Dezember 1785. Ref. Greiner.\*)
R. Grill ist ganz recht als ein Wahnsinniger behandelt worden,
benen Anhängern des Grill ist zu bedeuten, daß dieser, sobald er
von seinem Wahnwitz genesen wird, wieder entlassen werden würde,
und sie selbsten aber hätten nach der katholischen oder der von ihnen
gewählten tolerirten Religion zu leben, und sich von allen verbotenen
Zusammenkünsten um so gewisser zu enthalten, als sie ansonst unnachsichtlich mit den, wieder die sich erklärenden Deisten bestimmten 24 Stockstreichen sogleich abzustrafen sehn werden,
welches bei dem Gubernio zur Besolgung aufzutragen sehn
wird. Joseph."

Gegen die sogenannten Deisten wurde mit aller Strenge vorgegangen, wie aus folgenden Aktenstücken zu ersehen.

Vortrag. "Die den Pächtern so die Bauernwirthschaften der vormaligen Deisten zu Pardubitz gepachtet, nun aber nach ihrer Rücksehr an selbe wiederum mit Schaden haben abtretten müssen, zu leistende Entschädigung betreffend. 12. Februar 1786. Ref. Greiner. R. Ich begnehmige das Einrathen der Kanzlei, und ist nur dem Wirthschaftsamt die Ausstellung zu machen, daß es mit einigen dieser Pächter bis auf 15 Jahre Contrakte geschlossen. Joseph."

<sup>\*)</sup> Greiner, t. t. Hofrath, war Bater der Dichterin Caroline Pichler, geborne Greiner.

Bortrag. "Die von dem Brünner Areisamt vorgenommene Untersuchung wegen einiger in dem Ansiedlungsorte Zaisendorf sich befindenden Familien, die sich zu keiner der tolerirten Religionen bekennen, betreffend. 19. August 1786. R. Diese sind lediglich wie die Deisten zu behandeln, dann ob man einen Gott ohne Religion oder eine Religion ohne Gott behauptet, so ist eines so absurd wie das andere. Indessen sind die Männer mit 24 Stockstreichen und die Weiber mit 24 Ruthenstreichen sogleich zu belegen, weil sie sich unterstanden haben, sich so zu nennen, und sie sind dann nach Hauße zu schicken."

"Sollen sie bennoch in ihrem Irrthum hartnädig beharren, und sich zu keiner Frequentirung eines ober andern Gottesbienstes der geduls deten Religionen herbeilassen wollen, so sind sie ohne weiters nach dem Beispiel der Deisten an das Militare nach Ungarn zur Bertheilung abzugeben, ihre Häuser und Grundstücke aber müssen während der Minderjährigkeit ihrer sämmtlich zurückleibenden Kinder durch eigens bestimmte Bormünder besorgt werden, so wie auch die Herrschaft auf den Unterricht und die Berpslegung dieser Kinder zu sehen haben würde."

Der Areisamtsverweser Stephan aber, der vom Nasen- und Ohrenabschneiden redet, und aus dessen Untersuchung nichts als Unssinn und Dummheit hervorleuchtet, ist von seinem Berwesersamte zu entlassen, auch ist dem Gubernio gemässenst zu verweisen, daß es diesen Menschen zum Areisamtsverweser ausgewählt, ihn zu einer solchen Untersuchung ausgeschickt, und anstatt die ausgefallene Relazion zu Rechte zu weisen, und die Berichtigung derselben aufzustragen, es vielmehr seine Meinung darauf gefußt habe. Joseph."

Während die katholische Religion und besonders die Klöster dem spstematisch organisirten Hohn der Schmutzliteratur täglich preiszgegeben waren, vermerkte es der Kaiser sehr übel und schritt mit aller Strenge der weltlichen Gewalt ein, wenn ein Klostergeistlicher apostasiren und protestantisch werden wollte. So z. B.:

"Vortrag. Die Anzeige des J. D. Gubern. die Bitte des Franzis» kaner Priesters in Krain, Franz Xavier Paradeiser, von den Ordenssgelübden dispensirt zu werden. 16. Ap. 1785. Ref. Greiner. R. Die Altersnative, die dieser unruhige und boshafte Mönch angibt, zeigt schon genug,

baß er keinen wahren Trieb eines auch falschen Gewissens und auf Irzwahn geführten Gemüths zur Annahme der protestant. Religion habe. Ich kann also nicht begreisen, wie die Kanzlei dahin hat einrathen können, daß die Bosheit noch gesteift und belohnt werde; er ist vielmehr ohne weiteres mit Beisezung des Motivs wegen der von mir angeführten Alternative in das Grazer Arbeitshaus auf eine unbestimmte Zeit zu übersetzen, allwo er allen andern Züchtlingen in der Arbeit und Atzung gleich zu halten ist, es versteht sich, daß ihn während dieser Strafzeit der Bischof a sacris zu interdiciren hat, und hat er seine Kutte, die ihm so sehr zuwider zu sehn scheint, auch allerdings fort zu tragen. Joseph."

"Bortrag. Bomit sich die allerhöchste Bestimmung ausgebeten wird, ob der in das Grazerhaus abzugebende und allen andern Züchtlingen in der Arbeit gleich zu haltende Franziskaner Franz X. Paradeiser auch zu öffentlichen Arbeiten, wie die übrigen Züchtlinge, verwendet werden solle. 1. Mai 1785. Referent Greiner. R. Ein unüberlegtes und nicht zweckmäßiges Einrathen läßt sich durch kein Gewäsch, wie dieser Bortrag enthält, zu Wege bringen. Das besständige unruhige Benehmen des Paradeiser, sowie seine boshafte Alternativ machen ihn zur wohlverdienten Strase und zum Beispiel anderer allerdings zum Zuchthause geeignet. Das Wort Zuchthaußsarbeiter begreift schon in sich, daß es Arbeiten im Hauße, als Spinnen, Wollfämen und sonst andere Hausdienste, nicht aber öffentsliche Arbeiten sind. Die Gleichhaltung der Züchtlinge könnte ebenfalls leicht dahin errathen werden, daß sich solche auf Kost, Liegerstatt und Arbeitsstunden bezieht."

"In dieser Gemäßheit ist das J. D. Gubernium an den Nachsverhalt und Befolgung anzuweisen mit dem Beisatze, daß es nach Jahr und Tag den Bericht von der Direktion des Grazer Zuchtshauses über das Betragen des Paradeiser abzufordern habe. Joseph."

Als eine helvetische Gemeinde verlangte, der Kaiser solle den Katholiken desselben Ortes gebieten, daß sie den Simultangebrauch ihrer Glocke den Akatholiken gestatten, modificirte der Kaiser ihr Verlangen.

Auf einen Bortrag über ein Gesuch der Helvetischen Gemeinde 21. Oktober 1786 erwiedert der Raiser R. "Rann den gegenwärtigen Supplicanten ber ansinnende Gebrauch ber Glocke gestattet werben, eine gleiche Besugniß ist auch den anderweitigen Atath. Gemeinden, wenn sie darum sich erbitten, einzugestehen, um jedoch die mehreren Unkösten zu ersparen, so haben sie sich da, wo bereits ein Geläut für die kathol. Gemeinde vorhanden ist, mit dieser einzuverstehen, daß sie ihnen gutwillig auch dessen Gebrauch überlassen. Wollen aber die kath. Gemeinden sich hiezu nicht bequemen, so kann sodann die Akath. Gemeinde zum Ruf ihrer Angehörigen in den Gottesdienst oder andere Religionsverrichtungen sich entweder einer eigens dazu anzuschaffenden Glocke, oder aber einer Trommel oder eines andern öffentlichen Zeichens bedienen. Joseph."

Aus diesen bisher nicht veröffentlichten Aftenstücken geht hervor, daß die sogenannte Toleranz überhaupt ohne Principien war und nur nach Willführ des Gesetzgebers ausgelegt und angewendet wurde. Wie am Ende das Toleranzspstem damaliger Zeit in eine förmliche spstematische Verfolgung der katholischen Kirche und ihrer Institute ausartete — das wird in einem andern Buche — zu dem die Aftenstücke schon gesammelt sind — authentisch nachgewiesen werden.

## Was der kaiserliche Reichsgesandte Lehrbach 1781—82 von München nach Wien berichtet.

Wir bringen aus den Berichten Lehrbachs\*) einige Stücke über kirchliche und sociale Zustände in Baiern und in Deutschland, weil eben diese Stücke ein Licht auf diese Zustände werfen, und uns zugleich den Besweis liefern, wie Kaunitz es sich angelegen sein ließ, die Gesandtschaftssposten mit Herren zu besetzen, welche das Lob der Wiener Staatsweisheit und Aufstärung in allen Tonarten zu singen wußten. Staatsmännische Begabung brauchten sie minder zu besitzen; denn sie bekamen ihre Weisungen von Wien aus fertig zugeschnitten; gehorsame Ausführung der allerhöchsten Besehle, wie auch der Wünsche des Fürsten Kaunitz wurde vor Allem gefordert. Was Lehrbach für ein kurioser Machiavelligewesen ist, wird aus einigen seiner Berichte hervorgehen. Es dürfte

<sup>\*) 3</sup>m t. t. Haus-, Hof- und Staatsarchiv.

zur Charakteristik seiner Urtheile über katholische Angelegenheiten nothwendig sein zu wissen, daß Lehrbach sutherischer Confession war. Der Kern dieser Berichte und für die vorliegende Schrift besonders wichtig, ist jener (in Nr. 3) über die Anwesenheit Pius VI. in München; er dient zur Charakteristik des Kaisers, des Pabstes und auch Lehrbachs.

#### 1.

Lehrbach lamentirt, daß dem Nunzius von Coln in München zu viel Ehren erwiesen werden. Frende, daß diesem Nunzius im Bergleich mit seinem Empfang zu Mannheim, in München einige Ehrenbezeugungen abgezwickt wurden. Die "ruhmwürdigsten Borkehrungen" zu Wien. Der Kurfürst zu München über die Weisheit der allerhöchsten Verfügungen zu Wien auf das lebhafteste gerühret. Kaiser Joseph II. in München. Lehrbach bringt in dem Bericht an Kaunitz sehr viele: "aller höchst, allertiefst, aller gnädigst, unbegränzt, in brünstigst" an, legt sich "sogleich allerhöchst dem Kaiser zu Füßen", und wird am 26. Nov. — Reichsgraf.

München, 3. April 1781. Landkomenthur von Lehrbach bittet Kaunit was er thun soll, es kommt der papstliche Nunzius von Köln, dem Nunzius seien bisher übertriebene Ehren erwiesen worden, er, Lehrbach wolle beantragen, daß dem Nunzius nicht mehr Ehren erswiesen werden als ihm, dem kaiserlichen Gesandten (zwei Folioseiten Wehklage über überhäufte und überflüssige Ehrenbezeugungen).

1. Mai 1781. Wieder zwei Seiten über den aukommenden Nunzius Bellisomi. Mit einer großen Befriedigung berichtet Lehrsbach, daß diesem Nunzius im Vergleich mit seinem Empfang zu Mannheim doch einige Ehren abgezwickt worden sind.

Er bekommt bei den Wachen nur Einen Trommelmarsch ohne Salutation und zur Bedienung wird ihn ein Kammerherr, doch nicht als solcher, nur als Commissarius begleiten — worüber Lehrbach sehr glücklich ist.

18. Mai 1781. "Haben Seine kurfürstliche Durchlaucht zu Pfalz durch ihren Minister zu Rom die Nachricht erhalten, wie der päpstliche Hof durch die von Sr. kaiserlichen Majestät für die Ordenssgeistlichen ihrer Erbstaaten, dann in Ansehung des Regium Exequatur erlassenen allerhöchsten Verordnungen in die äußerste Bestürzung gestathen seh, und nun alle erdenkliche Mittel zu ergreisen suche, um

durch seine gewöhnliche Politique die wirkliche Ausführung dieser ruhmwürdigsten Vorkehrungen zu verhindern."

"So wie der Herr Kurfürst in der Pfalz durch die Weisheit dieser allerhöchsten Berfügungen und ihren wesentlichen Einfluß auf die Ruhe und das Wohlsehn der Staaten auf das lebhafteste gerühret ist, so große Bewegungen verursachen sie hingegen unter einem Theil des dahiesigen Publikums, worüber man sich aber um so weniger verwundern darf, da bei dem großen Uebergewicht, welches die Mönche dahier behaupten, das Licht noch nicht aller Orten durchzudringen vermag."\*)

Joseph II. in München, 14. Aug. 1781. (Lehrbach berichtet ausführlich.) "Nachdem Se. k. k. Majestät allergnädigst geruht haben, bei ihrer Zurückreise nach Wien den Weg durch die dahiesige Stadt zu nehmen, so erfordert es meine Schuldigkeit, alles jene, was ben dieser Gelegenheit dahier vorgegangen ist, in pflichtschuldigster Ehrfurcht zu Euer fürstlichen Gnaden hoher Kenntniß zu bringen."

"Am 11. Abends gegen 10 Uhr erhielt ich von Sr. Majestät mittelst eines Kuriers ein allergnädigstes Handschreiben aus Günsburg, wodurch allerhöchst Sie mich benachrichtigt haben, daß Sie den folgenden Nachmittag bei guter Zeit in dem strengsten Incognito unter den beliebten Namen als Graf von Falkenstein dahier eintreffen würden, auch auf diese Art bei dem Herrn Kurfürsten den Besuch in Nymphenburg abzulegen und den Abend allda zuzubringen gedächten, dabei aber als ein Bedingniß voraussetzen, daß diesetwegen nicht die mindeste Feierlichkeit angestellt werden sollte. Ich verfügte mich auch noch am selben Abend zu Seiner kurfürstlichen Durchlaucht nach Nymphenburg, um Ihr diese so große Nachricht, so bis dahero noch das einzige Ziel ihrer Wünsche war, zu über-

<sup>\*)</sup> Der Churfürst Carl Theodor war bekanntlich ein sehr vergnügungsfreundlicher Herr, und die "lebhasteste Gerührtheit" desselben über die "allerhöchsten Berfügungen" zu Wien war nur eine gewöhnliche spanische Wand, auf
welche der Gesandte seine Lobsprüche auf den Kaiser hinausmalte, um denselben mehr Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Die Psychologie der "allerunterthänigsten" Lobsprüche Lehrbachs dürste in dem Umstande zu
sinden sein: daß Lehrbach eben damals Reichsgraf werden wollte. Nach dem
Hosarchive wurde das Grasen-Diplom ausgestellt 26. November 1781. Das
Gothaer Taschenbuch von 1859 gibt irrig den 6. Juni an.

bringen. Die Freude, die nun der Herr Kurfürst über diese Allershöchste kaiserliche Entschließung zu erkennen gab, übertrifft allen Ausdruck, und obwohl dieser Herr nichts mehreres wünschte, als sein unbegränztes Vergnügen über diese allerhöchste Gnade durch öffentsliche Merkmale kennbar zu machen, so war ihm jedoch die Allershöchste Willensmeinung ein unverbrüchliches Gesetz, welchem er auf das genaueste nachzuleben versprach. Es erfolgte aber schon die Ankunst Sr. Majestät den 12. Früh gegen 5 Uhr. Sie nahmen das Absteigequatier in dem Stürzerischen Gasthause zum "Goldenen Hirschen" und nach einer kurzen Verweilung erhoben sie sich von da zu Fuß in die ganz nahe gelegene Theatiner Hoftirche und wohnten allda der heiligen Messe beh."

"Ich erhielt kaum die Nachricht von der Allerhöchsten Ankunft, als ich mich sogleich allerhöchste Ihnen zu Füßen legte, gegen halb 11 Uhr hatte ich die allerhöchste Gnade Sie in meinem Wagen nach Nymphenburg zu begleiten. Der Empfang des Herrn Kurfürsten stimmten mit der unbegränzten Ergebenheit und allertiefsten Devotion überein, mit welcher dieser Herr für Se. k. k. Majestät durchbrungen ist."

"Bei der Mittagstafel war nebst der verwittweten Frau Kurs
fürstin, der verwittweten Frau Herzogin von Bahern, dann dem Prinz Wilhelm von Brückenfeld und seiner Gemahlin, auch der päpstliche Nunzius, die dahin accreditirten Minister auswärtiger Höfe nebst einigen kurfürstlichen Geheimen Räthen und Generals gegenwärtig."

"Abend gegen halb 6 Uhr kehrte Se. Majestät wieder in die Stadt zurück, wohnte der Komödie in dem alten Hofopernhause beh und nahm sowohl den Hin= als Rückweg zu Fuß und begab sich nach 10 Uhr zur Ruhe, den folgenden Tag aber setzte der Monarch gegen 5 Uhr Früh unter Begleitung der inbrünstigsten Segenswünsche die Reise nach Wien fort. Ich empfehle mich zu fürstlichen gnädigen Wohlwollen und ersterbe in tiefer Ehrfurcht

v. Lehrbach, Landcommenthur. Lehrbach ist auf die pähstlichen Nunzien sehr erbittert. Der bairische Abel und die Hochstifte von Salzburg und Passau. Bischossisse durch politische Umtriebe besetzt. Rangstreitigkeit wegen eines Sitzes bei der kursürstlichen Tasel in 16 Folioseiten berichtet. Lehrbach verehrt den Kaiser "mit Berwunderung" und spricht über Pius VI. Wienerreise. Neue 5 Folioseiten über den alten Sesselstreit. Kursürst von Trier kommt nach München. Lehrbach bittet um Berhaltungsbesehle während des Ausenthaltes Pius VI. in München.

Lehrbach mußte Alles referiren, was in Beziehung auf fir chliche Angelegenheiten, Klöster u. s. w. in München vorgenommen wurde.

- 4. September 1781. Wenn es sich darum handelt irgend einer klerikalen Person etwas anzuhängen, so ergreift Lehrbach jede Gelegenheit hiezu um seine Berichte für Wien interessant zu machen, so z. B. "Der Nunzius Bellisomi ist nach Köln abgesandt. Vorgestern hatte er noch Audienz in Nymphenburg bei dem Herrn Kurfürsten, von dem er auch vor seiner Abreise mit einem Präsent beehret wurde, so in einer mit dem kurfürstlichen Porträt versehenen und mit vielen Brillanten besetzen goldenen Tabatiere besteht, wovon aber gleichwohl der Werth mit seiner Erwartung nicht eingetroffen zu haben scheinet."
- 18. September 1781. "Hat es schon lang einen empfindlichen Schmerz und laute Klagen bei dem baierischen Abel erreget, daß derselbe aus den Kapituln des Erz- und Hochstiftes Salzburg und Passau dermalen ganz ausgeschlossen ist und in den Kapituln der beiden Hochstifte Frehsing und Regensburg sich niemals so hoch hinaufzuschwingen vermögend war, um in denselben die Mehrheit der Stimmen auf seine Seite zu bringen, er hat demnach schon von mehreren Jahren her sich mit unermüdeten Eiser bestrebet, um in diesen Stiftern das Uebergewicht zu erwerben, und er war dis daher in der Wahl der Mittel zur Erreichung dieses Endzweckes nicht heifel, indem man es bald durch Drohungen, bald durch wirkliche Ausübung von Gewaltthätigkeiten, bald auch durch andere Schleichswege zu erhalten gesuchet hat."

"Niemals schien ihm aber ein Zeitpunkt günstiger, um zu seinen Absichten zu gelangen, als eben bermal, und er ist durch die Errichtung, die der bairischen Waltheser Zunge verschaffet worden, ans gefrischet worden, auch seine ehemaligen Ansprüche auf den Besitz der vorzüglichsten Präbenden in den bereits genannten 4 Stiftern

hervorzusuchen und sie dermalen geltend zu machen, und der Herr Churfürst schenkt auch diesem Antrag bereits ein so geneigtes Gehör, daß man voraussehen kann, er werde demselben durch alle möglichen Wege die kräftigste Unterstützung leihen." (Deduzirt die Gründe des bairischen Adels: es seien Stiftungen von bairischen Herzogen, auch vom bairischen Adel u. s. w. Lehrbach aber ist entgegen — weil nach dem Cölnerspruch v. 1505 diese Verleihungen unter Oesterzreich sem deutschen Kaisers stehen.)

"Es bewirdt sich auch gegenwärtig der Regensburgische Domprobst Graf von Lerchenfeld mit einer ganz unaussprechlichen Betriebsamkeit, um sich den Weg zum Regensburgischen Bisthum zu bahnen und die Gelegenheit ist ihm hiezu ungemein günftig, da der dasige Bischof bei seinen elenden Gesundheitsumständen, und da er des Gesichts ganz beraubet ist auch die vielen Bedrückungen, die von der baierischen Regierung im geistlichen und weltlichen täglich erfahren muß, nicht länger zu ertragen vermag, mit der größten Sehnssicht nach der Ruhe seufzet, und mit dem Gedanken umgeht, das Bisthum zu resigniren und mit einer Pension seine übrigen Lebenstage in Köln zu beschließen."

Der Bericht, welcher noch viele Seiten füllt, geht darauf hinaus, daß Oesterreich bei den Wahlen für erledigte Canonicate und Bischofssitze für Stimmen beim Reichstag Sorge trage. Wir sehen die Kirche insofern in einem wahren Zustande der Erniedrigung — als bei Besetzung der einflußreichsten Stellen, ausschließlich die Politik ihr Spiel getrieben, um ihre Zwecke zu erreichen, es waren aber auch die Folgen darnach, für die Kirche und für das deutsche Kaiserthum; freilich verjüngt sich die Kirche wieder, sie erhebt sich auf's Neue, wenn sie niedergebeugt worden, denn sie hat die Verheißung des Fortbestandes — das römisch-deutsche Kaiserthum aber erholte sich aus vielen Gründen nicht mehr wieder.

22. Hornung 1782. 16 Folioseiten sammt Beilage berichten, daß beim Churfürsten in München Tafel war, und Fürst Hieronymus Radziwill mit dem französischen Gesandten Grafen von Montezan in einen Rangstreit wegen des Sitzens gerieth. Der Schluß dieser 16 Folioseiten ist eine Bitte, wie sich der Berichterstatter gegenüber diesem Europa erschütternden Ereigniß zu benehmen habe.

12. März 1782. "Unter ben wichtigen Ereignissen, so bie ruhmwürdigste Regierung Josephs bes Zweiten auf ewig merkwürdig machen werden, verdient der bevorstehende Besuch, den bei Sr. Masiestät dem Raiser der heil. Bater in Wien ablegen wird, eine vorzügliche Stelle, ich erstatte für die hierüber mir huldreichst ertheilte Nachricht den ehrsurchtsvollsten Dank und ich habe hievon Sr. kursfürstl. Durchlaucht zu Pfalz eine vertrauliche Eröffnung zu machen, nicht versäumt, welche, obschon sie felbst in Sachen der Kirchen-Dissciplin eine nachdrucksame Entschließung zu nehmen nicht fähig sind, doch die von Sr. k. k. Majestät dießfalls genommenen, heilsamen und gedeihlichen Vorkehrungen sowohl, als die feste und unerschütterte Ausführung derselben mit Verwunderung verehren."

Wir sehen Lehrbach wiederholt den Kurfürsten als obligaten Bewunderer in's Treffen führen. Es war eben diese Bewunderung nicht so kolossal, wie Lehrbach selbe im eigenen Interesse machte, Carl Theodor gerieth mit dem Kaiser wegen des Nunziaturstreites in ein Zerwürsniß, wo der Kurfürst sich auf Seite des Nunziat, der Kaiser auf Seite der Emancipationslustigen reichsunmittelbaren Bischöfe stellte, unter denen das Landesgebiet des Kurfürsten in geistzlicher Beziehung stand, und die dem Kurfürsten wegen ihrer freisinnigen Richtung sehr zuwieder waren. Carl Theodor unterstützte daher den Römischen Stuhl im energischen Auftreten gegen die Anmaßungen der Erzbischöfe. Alle diese Thatsachen führen die angebliche Bezwunderung, von welcher Lehrbach spricht, auf das richtige Maß zurück.

22. März 1782. Die Rangstreitigkeit zwischen Radziwill und Montezan hat sich erneuert, und wird in 5 Folioseiten geschildert, Wontezan behauptete, daß der Kurfürst sich gewagt in diesen Streit einzumischen, "und darin einer Entscheidung sich zu ermächtigen, ins dem der Eifer des Grafen Montezan hiedurch nur noch mehrer entbrannte, daß jedoch der Herr Kurfürst sich einer solchen Entscheidung bereits angemaßet habe, indem er, Graf Montezan soi de Ministre versichern könnte, beobachtet zu haben, daß, als er mit dem Fürsten Radziwill bei Hose zusammengekommen sehe, der Kursfürst den Letztern mit den Augen eingeladen habe, neben ihm, dem Kurfürsten Platz nehmen zu sollen u. s. w."

19. April 1782. "Se. kurfürstliche Durchlaucht zu Trier werden morgen aus Augsburg dahier erwartet. Er (der Kurfürst) hat bis dahin einen unausgesetzten Briefwechsel mit dem pähstlichen Nunzius am allerhöchsten Hofe (Garampi) unterhalten, und von dem Letztern laufen noch öfters Briefe an den kurfürstl. Bibliothekarius Maillot ein."

Lehrbach bittet um Verhaltungsbefehle während der Anwesen= heit des Pabstes in München.

- 23. April 1782. Bericht, wie der Pabst von Seite des Kurfürsten in München feierlich empfangen werden soll, und wer von den andern Fürsten herbeikommen wird.
- 26. April 1782. "Gleichwie ich mir nun zur sorgfältigsten Pflicht halten werde, in unterthänigster Befolgung Ew. fürstl. Gnaden huldreichen Befehlschreibens vom 22. dieses, so wie heute in der Nacht durch eine königl. hungarische abelige Leibgarde eine geliefert worden ist, auf alles, was während der Anwesenheit des hl. Baters hier vorgehet, eine unermüdete Aufmerksamkeit zu wens den, und hierüber die aussührlichsten gehorsamsten Berichte abzustatten, so habe ich auch nicht versäumt, die Ankunft Sr. Heiligkeit nach Innsbruck zu berichten."

3.

Pius VI. in München auf Befehl Joseph II. beaufsichtigt. Handbillet des Kaisers an Lehrbach\*), worin demselben aufgetragen wird, den Pabst in München zu invigiliren. Unverrückte Aufmerksamkeit Lehrbachs und hierauf folgender allergehorsamster Bericht über die Anwesenheit des Pabstes in München.

Der Kaiser sandte dem deutschen Reichsminister zu München, nach der Abreise Bins VI. von Wien folgendes Handbillet:

<sup>\*)</sup> Eine Abschrift des Handbillets (das Original ift im t.t. Hof- und Hausarchiv) zeigte man uns in München; es ist zu vermuthen, daß der Kursürst
Carl Theodor, der ein unterhaltlicher Herr war, sich vielleicht noch früher mit
dem Elaborat Lehrbachs in einer Abschrift erheiterte (die Herren jagten nämlich förmlich nach ihren gegenseitigen Geheimnissen und suchten sich wechselseitig gründlich
auszuspioniren), als dieses Polizei-Elaborat der ungarische Leibgarde dem Kaiser
Joseph überbrachte.

"Wien den 25. April 1782." "Lieber Baron") Lehrbach! Ich benütze die Durchreise dieses Auriere, um Ihnen diesen Brief zu überschiden. Sie werden diesen Augenblid den Pabst in Munchen haben, mir ist wesentlich baran gelegen, daß Sie trachten alles dasjenige zu erfahren, mas Se. pabstl. Heiligkeit in München veranlassen, und wie Selbe sich besonders über seinen Wiener-Sejour ausgedrückt haben, und mas Sie ohne Rückhaltung, sowohl von meiner Person als über die behandelten Geschäften geäußert haben; ob der Pabst sich zufrieden stellt, ober ob Er Migvergnügen, Unwillen zeiget, ober vielleicht wohl gar Aufhetzung, Mitleid und Erbarmniß zu veranlassen trachtet. Runzius Garampi, so ihn begleitet, und Nardini sind die geschicktesten, aber zugleich auch bie Uebelgesinnten. Wann Sie etwas auch Mir von den dummen Zügen der baierischen Andacht und Schwarmerei, welche der Rurfürst von Trier trefflich unterstützen wird, benachrichtigen können, so werbe ich Ihnen dafür verbunden sebn. Uebrigens zweifle ich nicht, daß, was das Hauptwerk anbelangt, Sie durch Ihre guten Ranale, ja vielleicht durch den Rurfürsten von ber Pfalt felbst bas mehreste werben in Erfahrung bringen können. Leben Sie wohl auf, und bleiben Sie meiner Achtung versichert. 30seph. " \*\*)

Lehrbachs Referat hierüber -lautet: "Allerdurchlauchtigst Großmächtigst und Unüberwindlichster 2c. 2c.

"Euer Majestät allerhuldreichstes Besehlschreiben vom 25. dieses habe ich durch einen dahier passirenden königl. Ungarischen Abeligen Leib-Garde in allertiefster Erniedrigung behändiget, da ich aber hievon den Inhalt vollkommen zu erfüllen noch außer Stande bin, so erbitte ich mir die allermildeste Erlaubniß, dasjenige was die Anwesenheit Sr. päbstl. Heiligkeit dahier Merkwürdiges veranlasset

<sup>\*)</sup> Ift ein Irrthum des Sefretare, Lehrbach war schon Graf.

<sup>\*\*)</sup> Tags darauf am 26. April hatte Joseph an seine Schwester Christine nach Brüssel geschrieben: "Heute wird Seine Heiligkeit in München seyn, ich möchte zusehen, wie er dort empfangen und bestürmt wird. Sein Zusammentommen mit der Abtissin (Josephs und Christineus Schwester) und dem Kapitel in Innsbruck wird nicht weniger interessant seyn. Ich habe Grasen Sternberg mit Briesen abgeschickt, um den heiligen Bater dort zu grüßen und ihn bis zur Gränze zu begleiten." (Wolfs: Marie Christine. Wien. Gerold 1863. I. Band. 195. Seite.

hat, durch Gegenwärtiges nur mit einigen Zeilen allerunterthänigst entwerfen zu dürfen."

"Unbeschreiblich mar die hiesige Freude, als die Nachricht laut wurde, daß der heil. Bater den Rudweg über München machen werde, und daß der Herr Kurfürst die nemliche seltene und vorzüg= liche Ehre, die der Pabst Euer Majestät erwiesen hat, genießen solle, doch murde dieser Stolz um Bieles vermindert, als vor der pabstl. Ankunft die Nachricht anhergelangte, daß der Pabst gleichfalls über Augsburg gehen werde, und man so diese Ehre mit dem Aurfürsten von Trier werde zu theilen haben. Der heilige Bater sowohl als sein ganzes Gefolge führen sich sehr behutsam auf; Sie können gar nicht verbergen, daß Ihre Verrichtungen zu Wien die gehoffte Wirkung verfehlet haben, doch habe ich hiebei noch keine Entdeckung gemacht, daß von Ihnen je bei einer öffentlichen Unterredung die Gesetze der schuldigen Achtung und Bescheidenheit wären außer Augen gesetzt worden; ob Sie aber bei den vertrauten Zusammenfünften die Sie mit dem dahiesigen Abbe Maillot, dann dem beim Kurfürsten befindlichen Abbe Bed sehr häufig halten, mit so vieler Zurückaltung sich benehmen, hieran möchte allerdings zu zweifeln fenn; ich habe aber dieserhalben durch meinen geheimen Rundschafter noch keine sicheren Nachrichten erhalten können, und ich werde sie auch schwerlich vor ber Abreise des Pabstes zu erhalten vermögen. Besonders ist der Abbe Nardini sehr sparsam in seinen Reden, er drucket sich aber darin mit vielem Geiste aus, der gleichwohl auch in gleichgültigen Sachen nicht selten in Spitfindigkeit ausartet."

"Vielmehr ansgebreitete Befanntschaften hat sich hingegen der Nuntius Garampi dis daher allhier zu erwerden gesuchet und auch erhalten, da er Jedermann mit Aufmerksamkeit zuvorzukommen weiß, und sehr sichtbar das eifrigste Bestreben dahin richtet, alle Gemüther für den Pabst und für den Römischen Hof zu gewinnen, und dieses nicht zederzeit mit der politischen Klugheit und Borsicht, die von ihm nach seiner bisherigen Anstellung zu erwarten wäre, vereindaret. Bei den verschiedenen Gesprächen, die ich mit dem Garampi hatte, sührte er auf einmal unvermerkt den Inhalt auf die pähstliche Berzrichtung bei Ew. Majestät und er ließe sich dahin aus, daß sie zwar sür den Pabst nicht günstig gewesen wäre, doch erregte es

einen ganz außerordentlichen Trost, daß die beiden höchsten Häupter von einander geschieden schen, ohne daß ihre Herzen sich getrennt hätten."

"Eben diese Regeln der gehörigen Rücksicht sollen hingegen von dem Abbe Beck ganz vergessen werden, und er verliert sich dem Bernehmen nach manchesmal in seinem blinden Eiser so weit, daß er Ew. Majestät allerhöchste Person nicht verschonet; er hat auch öfter und lange Audienzen bei dem Pabst, mit dessen Gefolge lebet er im steten und vertrautesten Umgang, und es ist allerdings zu erwarten, daß er in jedes Complot sich einlassen, wo nicht der Ansstifter davon sehn werde."\*)

"In Ausehung des heiligen Vaters habe ich mich der herabslassenbsten und ganz ausgezeichneten Aufnahme zu beloben; da seine Ankunft am 26. Abends erfolgte, und er von der Reise ermüdet war, so erbat ich mir den solgenden Tag die Audienz, worin ich unter andern vorzüglich meinen Wunsch über die so glücklich auher zurückgelegte Reise zu erkennen gab, und dabei das unbeschreibliche Vergnügen bemerkte, welches Ew. Majestät über diese so erfreuliche Nachricht sühlen werden, worauf der heilige Vater in den gnädigsten Ausdrücken sich gegen mich heraus ließ, in Ausehung Ew. Majestät allerhöchster Person aber sich ganz ehrsuchtsvoll äußerte, und auf das lebhafteste die ganz außerordeutlichen Gutthaten und Auszeichsnungen erwähnte, die Er durch Ew. Majestät allerhöchste Güte, sowohl in Wien, als auf der Reise bisher genossen hätte, und die bei ihm unauslöschlich sehn würden, und er bat mich auf die Letzte, Ew. Majestät Seinen Respekt zu versichern."

"Eben diese äußerlichen Merkmahle der ganz besondern päbstl. Herablassung gegen mich verspühre ich bei jeder Gelegenheit, wo er mich ansichtig wird."

"Von der Gefinnung des dahiefigen Publikums wegen des Pabstes kann noch kein sicheres Urtheil gefället werden, das seltene Ereigniß,

<sup>\*)</sup> Lehrbach wußte es sicher, daß der Kaiser gegen den Abbe Beck sehr aufgebracht war, (siehe Mohnike: Briefwechsel Joseph II. mit Clemens Wenzel, Churfürst von Trier, Zeitschrift für histor. Theologie. Leipzig. Barth 1834. 4. Bd. 287. Seite) somit mußte Beck dem Kaiser zu Liebe mit besonderer Vorliebe gran in gran gemalt werden.

ihn in Person bahier zu sehen, hat zwar bei Bielen einen ganz unbeschreiblichen Gindruck gemacht; das Bolk, wenn es weiß, daß er ausfährt oder den heiligen Segen ertheilt, drängt sich jedesmal auf das heftigste zu, und wenn es ben Segen empfangen hat, rufen viele aus vollem Halse: ""Bergelts Gott, wir sind's nicht würdig."" Doch fehlet es auch nicht, daß manche hierüber ein höhnisches Belächter aufschlagen und bavonlaufen, — andere aber Thränen ver= gießen; ob aber biefer Eindruck tiefe Wurzeln schlagen und lange anhalten werde, kann erst durch die Folge aufgekläret werden, überhaupt ist das dahiesige Bolk noch äußerst roh und materiell, es handelt ohne Grundsate und ihr Vorurtheil wird leicht durch eine andere Vorstellung wieder ausgelöscht, wie dann die Betrachtung, daß die Menge der dahier zusammengelaufenen Leute einen Mangel an dem Sommerbier zuziehen, dann daß die größern Ausgaben bes Hofes bei diefer Gelegenheit eine neue Auflage veranlagen möchten, bei Bielen schon ein stilles Murren erreget."

"Jene hingegen, die schon eine größere Aufklärung zeigen wollen, suchen sich groß damit zu machen, daß Euer Majestät allerhöchste Berordnungen in Kirchen und geistlichen Sachen vorher schon auch dahier unter dem vorigen Kurfürsten von Baiern in Vorschlag gesbracht worden wären, und von diesem nur aus Mangel der Entschlossenheit den Bollzug nicht erhalten haben."

"Bei den dahiesigen Mönchen hingegen wird man ein tiefes Nachdenken gewahr, indem sie in der Besorgniß sind, daß sie auf die Letzte diese pähstliche Erscheinung mit Aushebung mehrerer Klöster, wozu der Kurfürst sich vom Pahste die Erlaubniß erbitten werde, dürften zu entgelten haben."

"Ob sich ber Pabst mit dem Kurfürsten von der Pfalz über die gegenwärtigen Umstände tief eingelassen habe, hierüber schmeichle ich mir allerdings in der Folge zuverlässige Nachrichten erhalten zu können. Den ersten Tag nach der päbstlichen Ankunft war der erstere ganz niedergeschlagen, seitdem aber verbreitet sich mehr Heiterkeit über sein Gesicht, der Kurfürst von Trier unterhielt aber sehr viele und lange Unterredungen mit dem Pabst, er erstrecket sie gemeiniglich späth in die Nacht hinein, doch din ich schon im Voraus versichert, daß sich weder der Herr Kurfürst von Trier, noch der Abbe Beck

versprechen dürfen, durch ihre Vorstellungen bei dem Herrn Rur= fürsten von der Pfalz im mindesten etwas ausrichten zu können. Letterer bezeiget vielmehr gegen diesen die sichtbarfte Geringschätzung, welche vermuthlich dadurch noch mehr vermehret worden ist, daß sie sich etwa erlaubt haben mögen, den Trieb ihres apostolischen Gifers gegen ihn auf eine sehr in bas Berg greifende Art wegen seines Lebenswandels auszuüben; \*) der Aurfürst von der Pfalz machte mir selbst die Eröffnung, daß er die, zwischen Ew. kaiserl. Majestat und dem Kurfürsten von Trier gewechselten Briefe unter ber Hand erhalten, und mit einem Vergnügen gelesen hatte, wovon er mir die Größe auszudrücken nicht fähig wäre, und worin er allerhöchst Dero erhabenste Gesinnungen nicht genug bewundern konnte. Eben diese Briefe sollen nun auch einen vorzüglichen Gegenstand ber Unterredungen zwischen dem Ersten des pabstl. Gefolges, dann dem Abbe Bed ausmachen, und der Lettere sogar die Absicht führen, fie durch den öffentlichen Druck bekannt werden zu lassen."

"Die pähstliche Abreise von hier ist auf den 2. May festgesetzt, und der dasige Aufenthalt auf 3 Tage bestimmt, wonach die weitere Reise über Füßen nach Innsbruck fortgehen solle, und im Vertrauen vernehme ich, daß der Herr Kurfürst von Trier die geheime Absicht führt, den heil. Vater bis nach Innsbruck begleiten zu wollen, wo-von ihn zwar der Herr Kurfürst von der Pfalz durch die stärtste Vorstellung abzuhalten suchet, obwohl es noch ungewiß ist, ob er von dieser Entschließung werde zurückgebracht werden können."

"Der zu Anfang der vorigen Woche aus Potsdam dahier eingestroffene französische Abbe Du Val Byron, von dem ich schon in einem geheimsten Berichte an den Herrn Fürsten von Kaunitz (vom 26. dieses) eine vorläufige Erwähnung gethan, hat gestern eine Andienz vom Pabst erhalten, und darin ein Schreiben vom König von Preußen überreichet; ich forsche nun allen diesen Umständen mit der äußersten Bestrebung nach, die ich zur allerhöchsten Einsicht unters

<sup>\*)</sup> Der Lebenswandel und die Feindschaft gegen die Kirche stehen zumeist in sehr auffälliger Wechselwirkung. Bon der Art, wie Carl Theodor "lebens-wandelte", weiß das Volk in Baiern noch zu erzählen.

thänigst nachtragen werde, ich erlasse mich zu allerhöchsten Hulben und Gnaben, und ersterbe in allertiefster Erniedrigung" 2c. 2c.

München, ben 30. April 1782.

Ferneres Referat Lehrbachs an ben Raifer:

"Allerdurchlauchtigster" 2c. 2c.

"Erst am 4. dieses, da ich bei Hose mit dem Herrn Kurfürsten Mittags zu speisen die Shre hatte, erhielt ich nach der Tasel die Gelegenheit, bei höchstgedachten Herrn über jenes, was ihm der heilige Vater wegen seinen Verrichtungen bei Euerer Majestät anvertraut haben möge, die vertrauten Nachforschungen anzustellen. Der Herr Kurfürst verhehlte mir auch nicht, daß ihm der Pabst mit vieler Herzensbeklemmung den geringen Erfolg seiner Bemühung in Wien eröffnet habe, gab aber selber das Zeugniß, daß es nur mit der größten Verehrung für Euer Majestät allerhöchste Person und mit aller Rücksicht und Behntsamkeit geschehen seh, und er setzte auf die Letzte noch die Worte beh: daß er jetzt mit der äußersten Begierde dem Ausgang dieser Sache entgegensehe."

"Da ich nun eben weiters herauszulocken im Begriffe war: ob die letzte Betrachtung von der Neugierde des Herrn Kurfürsten hersrühre, oder eine Anspielung auf die Borschritte seh, die etwa der Pabst zur Erreichung seiner Absichten annoch im Sinne führen, und dem Herrn Kurfürsten anvertraut haben mögen, so waren wir bemüssiget durch die Annäherung eines dritten die Unterredung zu untersbrechen und auf gleichgültige Sachen zu wenden und ich muß nun einen andern günstigen Augenblick abwarten, um höchstgedachten Herrn auf diesen Gegenstand zurücksühren und annoch weiters zum sprechen bringen zu können."

"Es ift nicht im mindesten zu zweiseln, daß sich nicht der Pabst dahier annoch mit mehreren über diesen Gegenstand eingelassen habe, der kurfürstliche Gesandte Graf von Riancourt rühmet sich wenigstens auch dieses Vertrauen beim heiligen Vater genossen zu haben, und seinem Vorgeben nach soll auch ein ähnliches dem königl. französischen Gesandten Graf von Montesan gezeigt worden sehn, es halten sich aber beide dieserhalb äußerst geschlossen, wie denn der Graf von Montesan bei der ganzen Zeit der päbstlichen Anwesenheit nur sehr wenig bei Hose sichtbar war. Täglich mache ich noch

neue Entdeckungen, daß die Leute vom pabstlichen Gefolge ihre Schmerzen über den fruchtlosen Aufenthalt zu Wien nicht versbergen konnten, noch habe ich aber keine Spur wahrgenommen, daß bei den Klagen, die sie dieserthalb geführt, von ihnen bedenkliche und ungebührende Ausdrücke gebraucht worden wären, doch getraue ich mir nicht Bürge dafür zu sehn, ob sie sich bei ihren vielsfältig still und heimlichen Zusammenkunften, besonders mit dem Abbe Beck so in den Gränzen der schuldigen Mäßigung gehalten haben."\*

"Ihr ganzer Plan scheinet dahin angelegt zu senn, Mitleid zu erregen und sich einen Anhang zu erwerben, in dieser Rücksicht ist vermuthlich der Rückweg über Augsburg und die Route durch Tirol gewählet werden, man zählte auf das günstige äußerliche Ansehen des Pabstes und auf seine auf das äußerste getriebene Herablassung, um die Herzen aller Gattung Menschen zu gewinnen, und es lassen auch zur Erreichung dieses Endzwecks die gewöhnlichen pähstlichen Wertzeuge, die Geistlichen, besonders die Mönche an ihrer unermüdeten äußersten Bestrebung nichts ermangeln."

"Ich selbst habe von dem heil. Bater bei seiner hiesigen Gegenwart mich eines ununterbrochenen, ganz ausgezeichneten gütigen Benehmens zu beloben, und als ich Abschied von ihm nahm, gab er mir seine Hand mehrmals zu küssen, drückte die meinige sehr fest an seine Brust und sagte dabei: Je respecte beaucoup la Majesté l'Empereur, et j'aime et j'estime beaucoup ses Ministres."

"Eben dieses Drucken der Hände beobachtete er noch bei mehreren andern und das Händeküssen wurde auf die Lette so gemein, daß es beinahe seinen ganzen Werth verlor, indem ein Jeder, der sich herbeis drängte, und wobeh sich auch Kutscher und Friseurs befanden, dieses ehemals so hoch geschätzen Vorzuges theilhaftig wurde."

"Der Geist der Schwärmerei hat auch während der pähstlichen Gegenwart keinen so hohen Grad erreichet, als es die Seltenheit des Ereignißes und die Finsterniß so in Ansehung der wahren Religions»

<sup>\*)</sup> Diese geistreiche Bemerkung allein ist hinreichend, um den Beweis herzustellen, daß Lehrbach ein ebenso scharssinniger und gewissenhafter, als vorsichtiger Diplomat gewesen ist.

begriffen dahier noch allgemein herrschet, vermuthen ließ\*), der Zulauf von dem Bolke war zwar jederzeit und besonders in den letzten Tagen, wenn der Pabst öffentlich sichtbar war und den Segen ertheilte, ganz ungemein groß, es war aber dieses vorzüglich eine Frucht der drinsgendsten Ermahnungen, die sich diesfalls sowohl die Welts, als die Alostergeistlichen zur besondern Angelegenheit gemacht hatten, besonders aber auch eine Folge des Borwitzes, so der wilde und ausgelassene Lärmen, der bei diesen Bersammlungen gemeiniglich geführt wurde, so kennbar zeigete, daß dem heiligen Bater selbst diese Anmerkung nicht entging; denn als ihm wiederholt das Kompliment gemacht worden war, daß dieser außerordentliche Zulauf ihm einen ganz unaussprechslichen Trost erregen müsse, entsiel ihm einmal selbst die Beobachtung, daß Bieles hiebei aus Borwitz geschehe."

"Sehr müßte man die Verftellungskunft des Herrn Rurfürsten von ber Pfalz mißkennen, wenn man die ganz ausgezeichneten Merkmale ber Berehrung, die er dem heiligen Bater erwies, einem mahren Trieb der Andacht und der Ueberzeugung beilegen wollte, indem man ganz sichtbar andere Bewegungsgründe dieses Betragens durchsehen kann: nämlich den Stolz, den Pabst bet sich gehabt zu haben, die Absicht sich hiedurch bei den Baiern beliebt zu machen, und die eigennützige Betrachtung durch die Mitwirkung des heiligen Baters die Entwürfe wegen Aufhebung verschiedener Rlöster um so leichter burchsetzen zu Es war zwar auch das allgemeine Gerücht dahier, daß der Herr Kurfürst am 5. dieses als am Namenstage des Pabstes eine furze und stille Erscheinung in Augsburg machen, und am nämlichen Abend wieder anher zurückehren werde, vermuthlich muß er auch hiezu dem Kurfürst von Trier einige Hoffnung gemacht haben, denn dieser soll wirklich an dem bemerkten Tag dem Kurfürsten von der Pfalz bei sich zu sehen in der Erwartung gewesen sehn, letterer ließ aber hernach diese Reise unvollzogen."

"Uebrigens können jene Baiern selbst, bei denen man eine mehr als dahier gewöhnliche Aufklärung gewahr wird,

<sup>\*)</sup> Der Kaiser verlangte in seinem Handbillet ausdrücklich "von den dummen Zügen der bairischen Andacht und Schwärmerei" etwas zu vernehmen; es ist höchst bezeichnend, daß Lehrbach bei seinem offenbaren Bestreben dem Raiser dienstbar zu sein, nicht mehr vorzubringen wußte, als die obigen hohlen Phrasen.

Eurer Majestät zum Besten ber Religion und ber Menscheit genommenen ruhmwürdigsten und heilsamsten Maßregeln den unbegränzten Beifall nicht versagen, sie beneis ben den außerordentlichen Schwung, ben in Rurzen glückliche Länder durch diese weisesten Vorkehrungen vor allen übrigen Staaten erhalten werden und bedauern nur, daß aus Mangel der erforderlichen Einsicht und Entschlossenheit dann nach der Beschaffenheit der dahiesigen Landeseinrichtung ein gleiches dahier noch nicht bewerkstelliget werden kann."\*)

"Der Trierische Abbe Beck hat seine gehässige und gleißnerische Denkungsart bis auf die Letzte nicht verläugnet, und er ist ganz unsgezweiselt als der Urheber der verschiedenen boshaften und vernunftslosen Gerüchte anzusehen, die seit einiger Zeit dahier verbreitet worden sind, nämlich daß Euer Majestät durch allerhöchst ihre heilssamsten Berordnungen in Ansehung der Geistlichkeit sich annoch vielen Berdruß zuziehen würden, daß ein Concilium dieserwegen verssammelt, und hiezu eine französische Stadt ausersehen werden müsse, weil zur Vertheidigung dieser Vorsehrungen die libertas Ecclesiae gallicana" angesührt werden wolle, und daß dem Vollzug dieser Berordnungen der westphälische Friede und die Wahlcapitulation im Wege stünde."

"Nicht weniger solle auch der Abbe Beck von der Correspondenz, die zwischen Euer Majestät und dem Herrn Kurfürsten von Trier geführt worden sehn solle, mehrere Abschriften unter dem pähstlichen Gefolge vertheilet haben, auch nicht entgegen sehn wollen, wenn sie durch den Druck bekannt würde, nicht weniger scheinet auch das Gerückt, so in den letzten Tagen, von dem Geschäfte der römischen Königswahl dahier herumgegangen ist, von ihm den Ursprung genommen zu haben."

"Da ich aber über alle diese Umstände einen weitläufigen Bericht an den Herrn Fürsten von Kaunit bereits abgestattet habe, so ge-

<sup>\*)</sup> Diese Lobeshymnen, auf der mit Kanzleispagat besaiteten Lyra besolbeter Bureantraten, zu jener Zeit allgemein aufgespielt — sind ein bedenklicher Charakterzug der Zeit, der Sänger und der Besungenen. Wir haben auch schon
wiederholt bemerkt, wie schlau die Berichterstatter das Lob, welches sie andringen
wollten, zu meist immer andern in den Mund legten.

ruhen Eucr Majestät allerhuldreichst zu erlauben, daß ich mich in jener allertiefsten Ernicdrigung darauf beziehe, womit ich mich zur allers höchsten Huld und Gnade verlasse."

München, 7. Mai 1782.

#### 4.

Lehrbach tlagt: daß der bairische Chrgeit durch die Ehrenbezeugungen, welche der Kurfürst dem Pabst erwiesen, beschädigt worden seie. Der Kurfürst macht dem Pabst "süßeste Verheißungen, die aber taum in Erfüllung gehen werden." Der Kurfürst und Lehrbach machen Witze. Lobt den Kaiser und bedauert "unbesonnene Reden" über ihn. Der Kurfürst bittet den Kaiser für eine Abtissin, und was das Fürwort genützt hat. Der geheime Staatsrath Cunzmann, ein Intritant, wird zur Freude des Volkes von seinem Posten gedreht. "Viereggische Gesinnungen." Glückwunsch Lehrbachs, daß der Kurfürst "durch boshafte Rathschläge Cunzmanns seine Gemüthsruhe nicht mehr vergiften lasset."

Am 3. Mai erfolgt ein langer Bericht an Kaunit über die Anwesenheit des Pabstes in München (56 Seiten Folio mit Zeitunsen als Beilage). Ans dem Berichte wird hier nur das genommen, was Lehrbach im Sinne des Fürsten Kaunit bemerken zu sollen meinte.

"Am letten Sonntag 28. April ertheilte der heil. Bater vom Balkon des Landhauses den Segen, und es war hiebei für den bairischen Ehrgeitz außerordentlich auffallend und beleidigend, daß der Herr Kurfürst von der Pfalz sich so weit herunter ließ, in dem Wagen, wo der Pabst den Ehrenplatz allein eingenommen hatte, mit dem Herrn Kurfürsten vorwärts und gegenüber zu sitzen, es wurde aber auch dieses Ceremoniel sogleich abgeändert, indem in den folgens den Tagen die beiden Herren Kurfürsten in einem eigenen Wagen vorausgesahren sind. Nicht weniger mißsiel auch dem dahiesigen Publitum, daß in der Kirche selbst die Betschämel der beiden Herren Kurfürsten gegen jenen des Pabstes in einer ziemlichen Entsernung jederzeit zurückgeset waren."

"Zu zweifeln ist gar nicht, daß der Herr Kurfürst seinem Gestrauch nach, dem heil. Vater die süßesten Verheißungen gethan hat, und wenigstens dem äußerlichen Schein nach in Alles, was jenem

schmeichelhaft sehn konnte, hineingegangen ist, man kann aber auch beinahe im Voraus Burge sehn, daß von Allem diesem kaum etwas in Erfüllung gehen werde."

"Es war vorhin schon Grundsatz ber bairischen Politik, sich dem pähstlichen Hof geneigt zu halten, und selbst einsichtsvolle Männer dahier gestanden mir, daß man sich von diesem Grundsatz nicht ente fernen dürfte, indem das bairische Land unter das Kirchengebiet von 7 Bischöfen, die alle zugleich Reichsstände wären, vertheilet set, die alle ganz besondere Vorrechte sich anmaßten, und nun durch das Anssehen und die Beihülse des pähstlichen Hofes im Zaum gehalten werden könnten." —

Lehrbach erzählt, wie er und der Aurfürst von der Pfalz Witze gemacht (einmal nach dem Speisen). "Auf ein Compliment, daß die Answesenheit des Pabstes eine so lebhafte Zufriedenheit erregte, — worauf er mir lachend zur Antwort gab: Er greife aber auch der Geistlichkeit nicht an das Nauchfaß, und da ich ihm sofort bemerkte: Wenn aber die Geistlichkeit großen Herren in den Beutel greift, erwiederte der Herr Kurfürst: Das leide ich auch nicht, das ist meine Meinung nicht."

"Unter den verschiedenen Fremden, so die Anwesenheit des Pabstes anhergezogen hat, befand sich auch der schwedische Gesandte am Reichstag Biörnstierna, der gleichfalls dem Pabst die Hand küßte, und dem der Pabst, da er ihm vorgestellet worden ist, sehr freundschaftlich sagte: "Der König von Schweden ist mein Freund, und ich hoffe ihn auch in Rom zu sehen." — —

"Richt weniger will man auch Sr. Majestät den Kaiser aus Allerhöchstihren Anordnungen in Ansehung der Geistlichkeit und Kirchens gütern die von allen Seiten mit dem Gepräge einer unbegränzten wahren Wohlthätigkeit für die Religion und den Staat bezeichnet sind, die unangenehmsten Folgen weissagen, man will sie als Bersletzungen des westphälischen Friedens und der WahlsCapistulation angeben, man spricht von einem dießfalls zu haltenden Concilium u. s. w., — und was dergleichen unschiedliches Zeuch noch mehr ist."

"So unbesonnen aber alle diese Reden sind, so wenig ist auch ihre Quelle zu mißkennen, und der Inhalt verrathet schon, daß sie

von Niemand andern, als von dem Abbe Beck und Maillot ihren Ursprung haben können."\*)

1. Oftober 1782. "Begleite ich hiedurch in Urschrift zu Ew. fürstl. Gnaden hohen Handen das Schreiben der Vorsteherin des adeligen Frauenklosters zu Trebank bei Löwen, im Herzogthum Brabant, an Se. kurfürstl. Durchlaucht zu Pfalz, worin sie höchstzgedachtem Herrn um die bei Sr. kaiserl. Mäjestät zu verleihende Fürsprache erhittet, damit das ihr untergebene Kloster mit der bestrohten Aushebung verschont werden möge, indem sie sich mit dem Kloster verbindlich machet, zur Erzielung der allerhöchsten kaiserlichen Ubsicht eine Schule aufrichten, und darin die arme Jugend der benachbarten Ortschaften umsonst unterrichten zu wollen."

"Die Bewegungsgründe, aus welchen die besagte Vorsteherin auf die Kurfürstl. Fürsprache Rechnung machen zu dürfen geglaubt hat, bestehen darin, daß der Herr Kurfürst von der Pfalz bei Ablegung ihrer Profession als ein junger Prinz gegenwärtig war, den ihr damals aufgesetzten Kranz von Blumen hielt, und sie zum Altar begleitet hatte, dann daß ihrer Mutter die Erziehung des Herrn Kurfürsten in seiner ersten Jugend anvertraut gewesen ist."

- "Se. Kurfürstl. Durchlaucht zu Pfalz, welche zwar gerne wünsche der oberwähnten Vorsteherin in ihrem Gesuch einiger Maßen beförsterlich sehn zu können, haben mir aber auch ausdrücklich erklärt, daß ich in meinem unterthänigsten Bericht, den ich Ew. fürstl. Gnaden hierüber abstatten würde, Ew. fürstl. Gnaden geziemend ersuchen sollte, wegen diesen Gegenstand alsdann erst Sr. kais. Majestät den Vortrag machen zu wollen, wenn man sich vertrösten könnte, daß sein, des Kurfürsten allerunterthänigstes Fürwort dem Monarchen nicht mißfallen werde."
- 9. November 1782. (Was aus der Fürbitte geworden ist.) "Dem kurpfälzischen Conferenz-Minister Freiherrn von Vierregg habe ich nächst der Zurücktellung des Schreibens der Frau Aebtissin von Trebank, worin sie um die kurfürstl. Fürsprache bei Sr. Majestät wegen

<sup>\*)</sup> Es ist ein besonderes Merkmal beschränkter Köpfe, für alles mögliche Widerwärtige irgend eine mißliebige Persönlichkeit wie eine Art Sündenbock verantwortlich zu machen; den Abbe Bed, dem man damals alles auf die Schultern lud, hätte man deßhalb den "Sündenboch" heißen können.

Nicht-Aufhebung ihres Alosters gebeten hatte, zugleich über diesen Gegenstand dasjenige eröffnet, wozu Ew. fürstl. Gnaden in hochdero huldreichen vom 25. v. Monats mir die erlauchteste Vorschrift ertheilt haben, worauf sich der besagte Herr Minister dahin geäußert hat, wie der Aurfürst von der Pfalz nur in der einzigen Rücksicht, weil er darum gebeten worden seh, sich nicht entschlagen zu dürsen geglaubt hätte, dieserhalb einen Versuch zu Gunsten des Alosters zu Trebank machen zu sollen."

"16. November 1782. Mannheim. Seit der ganzen Zeit der dahiesigen kurfürstlichen Anwesenheit ist in Staatsgeschäften gar nichts behandelt worden. Se. kurfürstl. Durchlaucht haben sich hiebei vorzüglich nur den Vergnügungen überlassen, die sie in der Gegenwart und in der Beförderung des Wohlstandes der Berzenheim-Familie sinden, doch hat höchstgedachter Herr einmal über die allgemeinen Klagen so gegen den geheimen Staatsrath v. Cunzman, von allen Seiten eingelausen, die Augen zu öffnen augefaugen, und den gegenswärtigen Zeitpunkt gewählet um selbem die weitere Besorgung von den Staatsgeschäften zu entziehen, und ihn unter einem scheins baren Vorwand — dahier zurückgelassen, und ihm sofort nach der Kurfürstlichen Rücksehr in München die weitere Weisung, daß er in der Folge zu Mannheim zu bleiben habe, zuzusenden."

Sagt dann weiter, daß Eunzmann ein großer Intrikant sei, viele Leute bei Hof für sich gewonnen habe, dem Herzog von Zweibrücken heimlich alles referire, was bei dem hiesigen Hofe vorgeht, — und daß der Aurfürst das schon ausgesertigte Dekret für Eunzmann am Ende doch — nicht unterschreiben, und Eunzmann in München versbleiben werde. Klagt auch über den großen Einfluß, den der preußische Hof auf den kurfürstlichen sich zu gewinnen wußte; auch für Frankreich ist man bei Hof sehr eingenommen, es werden die Leute bezeichnet, die französisches Geld bekommen haben — nur der Kurfürst seich, die seitereich, sein Minister Freiherr Bieregg für Frankreich, es heißt: "die Viereggischen Gesinnungen sind für Frankreich."

"Der Herr Herzog (von Zweibrücken) hat seinem bisherigen großen Aufwand noch keine Schranken gesetzet, hiedurch aber auch alle seine Finanzquellen so erschöpft, daß sein Nothstand unbeschreiblich ist und von seinen eigenen Unterthanen ihm kein anderer Credit, als ben er durch Zwang abdrängt, verliehen wird. Sein ganzes Berstrauen beruhet bermalen noch auf den Ruffischen Gesandten — mit dem er zu Hohenfels stundenweis eingeschlossen war, und der ihm schon die Versicherung ertheilt haben solle, ihm vom Ruffischen Hofe ein beträchtliches Geldanlehen verschaffen zu wollen. Der Prinz Maximilian von Zweibrücken unterhaltet gleichfalls einen eigenshändigen Briefwechsel mit dem Grafen von Romanzow, und so wie aber dieser Graf mit einer ganz außerordentlichen Bestrebung beseisert ist, sich in alle Geschäfte einzumischen, so suchet er auch an mehreren Orten Deutschlands Leute auf, um ihm gegen eine jährsliche Pension von allem, was in ihren Bezirken vorgeht, Nachricht ertheilen zu sollen."\*)

6. Christmonat 1782. Lehrbach speiste beim Rurfürsten und bemerkte, "daß diesem etwas auf dem Herzen liegen muffe, deffen er sich gerne entledigen möchte, wir waren auch nicht sobald von der Tafel aufgestanden, so nahm er mich auf die Seite und sagte mir: heute Früh ist die Conferenz geschwind geendigt worden, — es ist aber auch Giner weniger daben gewesen; er fing hierauf von Cungman zu sprechen an, bekannte selbst, wie leicht es ihm nun seh, diesen unwürdigen Mann von sich entfernt zu haben, und bemerkte zugleich, wie er sich auf bas ungestüme Anhalten desselben doch nicht habe entziehen können, den Tag vor seiner Abreise von Mannheim deuselben noch einmal vorzulassen, und ihn durch den scheinbaren Vorwand verschiedener Aufträge, so von ihm (Cunzman) in Mannheim zu besorgen maren, einiger Maßen zu beruhigen. Der Herr Kurfürst war, als er mir diese Eröffnung machte, von ganz aufgeheitertem Gemüthe, und er verschwieg mir hierbei auch nicht wie außer den vielen Rlagen, die gegen den Cunzman eingelaufen seben, dieses Mannes sichtbare Ergebenheit gegen den Berzog von Zweibrücken ihn veranlaget hatte, diese Beränderung vorkehren zu sollen."

"Den Glückwunsch, den ich hierauf dem Herrn Kurfürsten machte, daß er sich durch diese ernsthafte Entschließung die erforderliche Beruhigung wieder verschafft habe, und die Aufmunterung, die ich bei-

<sup>\*)</sup> Es ist interessant zu sehen, wie die Russische Politik durch gut bezahlte Spione und Agenten schon damals in Deutschland zu operiren wußte.

sefährlichen und boßhaften Rathschläge seine Gemütheruhe vergiften und das Mißtrauen der Nachbarn gegen ihn erregen würden, auf eine gleiche Art behandeln möchte, nahm er auf das verbindlichste auf, und ich glaube sicher vermuthen zu dürfen, daß die Entfernung dieses Mannes von dem Staats-Departement auf meine dahiesige Geschäftsbehandlung erwünschte Folgen haben werde, da dessen gehäßigem Betragen vorzüglich die boßhaften Einhängungen beizusmessen waren, die in der letzten Zeit bei allen unsern allerhöchsten Hof betreffenden Angelegenheiten sich hervorgethan haben."

## Die Aenßerungen Pius VI. über Ioseph II. bestätigt, mit einem bisher unbekannten Bericht über Iosephs letzte Tage.\*)

Memorandum (batirt 10. Juli 1791) an Leopold II. von Christian August Reichsgraf von Seillern und Aspang, k. k. Geheimrath und oberster Justizpräsident. \*\*)

"Allergnädigster Herr!"

"Euer Majestät ist bekannt wie rast= und fruchtlos ich mich während der vorigen Regierung bestrebt habe die mehrfältige Ungesrechtigkeiten, von denen ich einen traurigen Zeugen abgeben mußte, freimüthig vorzustellen, und daß bei Wahrnehmung des dabei nicht gemachten Eindrucks mir nichts übrig bliebe als dreimal meine Entlassung anzusuchen."

"Da nun mir diese niemalen ertheilt worden, so ließ ich mich schiglich in der Rücksicht bewegen mein Amt fortzusetzen, weil mir jedesmal mehrere Aufmerksamkeit zugesichert, welche aber niemalen erfüllt worden ist."

<sup>\*)</sup> Siehe Herzans Bericht vom 23. Juni 1792. Seite 229.

<sup>\*\*)</sup> Justizpräsident war von 1779 an der Geheimrath Reichsgraf Christian August von Seillern, ein Großneffe und Adoptiv-Ontel des ersten Grafen und Obersten Kanzlers, vorher Gesandten in London und Regensburg. (Behse, Dest. Hofg. Bd. 8. S. 80.) Obiges Memorandum ist bisher unedirt.

"Nachdem sich nun turz nach Antretung höchst Dero Regierung gleichfalls einige Fälle ergeben, in welchen der darüber gefaßte höchste Entschluß mit einer reinen Gerechtigkeitspflege nicht zu vereinbaren war, und ich dabei wahrgenommen, wie ich derjenigen Achtung, die mir höchst Dero Vorfahren niemals entzogen, und die ich zu verstienen hoffe, nicht gewürdigt worden, so faßte ich schon damals und vorlängst den Entschluß mein aufhabendes Amt um so mehr auch Euer Majestät zu Füßen zu legen, als ich solches ohne erforderliches Zutrauen forthin zu begleiten außer Stande sehn würde, verschobe aber diesen Schritt von einem Tag zum andern, und endlich die zu Höchst Dero Abreise nach Florenz, weil sich stetshin so viele Vorfälle zum Nachtheile der Gerechtigkeit ergeben haben, deren Benutzung ich zum Besten des Staates nicht außer Hände lassen wollte."\*)

"Daß aber Euer Majestät, bei Höchstbero Ankunft und benen darauf erfolgten wenigen Beranlassungen mir so geringe Aufmerksamkeit bezeiget, hat mich um so minder gewundert, als mir wissend war, wie eifrig sich bestrebet worden, mich zu beseitigen und zu solchem Ende mich als einen meines hohen Alters nunmehr sehr schwachen und unbrauch-baren Mann vorzustellen, von welchem Begriff Euer Majestät auch dermaßen eingenommen, daß sich Höchstdieselben sogar einbildete, wie ich mich Nachmittag nicht in der Gestalt wie Vormittag bezeugte, und wovon auch Euer Majestät nicht eher abgebracht worden, bis höchstdieselben vernommen, daß ich nichts als Wasser trinke."

"Hänget nun von der Gerechtigkeit die Erhaltung des Throns und Staats ab, so habe ich nicht unterlassen Euer Majestät vorzusstellen, wie glücklich sich ein Fürst schätzen könne, von der größten Berantwortung wegen deren allenfalligen Vernachlässigung überhoben zu sehn, wenn derselbe die genaue Erfüllung nachstehender zweifacher Obliegenheit niemals außer Augen setzt, deren eine darin bestehet, daß bei Besetzung deren Instizstellen sich nach Möglichkeit besleißen werde, die beste Auswahl zu treffen, denn daß wenn sich ein Mann des Mißbrauchs der richterlichen Gewalt schuldig machen solle, ein so geartes höchst sträsliches Verbrechen zur allgemeinen Erspiegelung

<sup>\*)</sup> Bekannter Maßen herrschte unter Kaiser Joseph II. trop seiner großen Strenge — eine große Corruption unter der Bureaukratie. Graf Seilern bestätiget dieses, und macht später auch auf die Ursachen bavon aufmerksam.

Brunner. Die theol. Dienerschaft ac.

als die erste und größte Mißethat bestraft werde. Bei so bewandten Umständen täme es sodann nur darauf an, die Entschließungen nach Mehrheit der Stimmen zu fassen und mit vollsommener Gemüthseruhe deren Willen das übrige zu überlassen." (Folgt nun ein Expose über die verwahrloste Justiz und über die erschreckliche Lage der Monarchie, zu welchen Uebelständen noch über das "die fast gänzlich verschwundene Religion, von welcher das ganze Heil des Menschen abhänget, beitritt".)

"Dieses große Unglück dürfte hauptsächlich ber bisherigen üblen Erziehung zuzuschreiben sehn, bei welcher unter andern auch insbesondere es in dem Untericht ächter Grundsätze der Religion sowohl im bürgerlichen als geiftlichen Stande gebricht, wenn anderst die dersmaligen Handlungen des einen und andern betrachtet werden."

"Wessen sich aber ohne Religion zu erwarten, ist viel zu auf= fallend, als daß sich dabei zu verweilen wäre."

(Dem Kaiser wird angetragen, ihm eine aussührliche Schilderung der derzeit übel bestellten obersten Justizstelle vorzulegen, sammt einem Vortrag zur Umgestaltung derselben.)

"Nun ist hierbei höchst bedauerlich, daß wenigstens, so viel mir wissend, dieser weitläufige Staat überhaupt und in allen Fächern zumalen seit der unglücklichen Auftlärung, welche die dermalige größte Dunkelheit und Verwirrung verbreitet, aus sehr wenig vollkommen tüchtigen Männern bestellt sen."

"Es sind zwar große Männer in allen Staaten selten anzutreffen, jedoch hat Insonderheit das Haus Oesterreich von jeher das betrübte Schicksal gehabt, mehr denn alle andern dieses Vortheils beraubt zu sehn."

"Es ist demnach meines Erachtens einzig und allein der bestannten Frömmigkeit dieses allerdurchlauchtigsten Hauses zuzuschreiben, daß sich dasselbe bei deren Ermangelung so lange habe erhalten können."

"Diese hat Euer Majestät Vorfahrer außer Acht gesetzt und dadurch höchst Dero Monarchie in dem höchst betrübten Stande von innen und außen hinterlassen, dieses Unglück aber erst am Ende seiner Tage, folglich viel zu spät anerkannt und bedauert."

"Ob ich nun schon beweisen kann, mehrere hunderttausend Gulden für den Dienst des Staats aufgeopfert zu haben, so wollte ich demungeachtet noch mit größter Freude einen Theil meines Vermögens darauf verwenden, wenn ich möglich machen könnte, daß der bei meiner letzten Gehörsertheilung zwischen des vorigen Kaisers Majestät und mir vorgefallene Auftritt erneuert, und Höchstdieselbe hievon einen Zuschauer abgeben könnten."

"Als ich mich bei gedachter Sr. Majestät wenige Tage vor höchst deren tödtlichen Hintritt anmelden ließ, zwei wichtige Borstellungen zu machen hatte, und das vierte Mal jedoch ohne allem weitern mein aufhabendes Amt niederlegen wollte, mare es das erste Mal daß ich in Ihro Kanzlei gerufen wurde, so mir zwar schon auffiele ich aber denen stets mehr abnehmenden Kräften zuschrieb. mehr noch wurde ich aus meiner Fassung gebracht, als ich von höchst= denenselben dießmal eine ganz neue, und noch niemals gehörte Sprache vernommen, die ich ihrer Seltenheit wegen für eine zwar gewöhnliche, jedoch gegen mich bisher niemals gebrauchte Spötterei hielt, nach Maß deren Feuer, äußerlichen wehmüthigen Geberden, und bezeugten Seufzern aber mich von dieser meiner Vermuthung bald wiederum abführte, und bermaßen rührte, daß ich mich gegen Höchstdieselben mit beklemmten Herzen äußerte, wie schmerzlich es mir fiele Seine Majestät in diesem bedauerlichen Zustande anzutreffen, dahero ich höchst Dero Geduld nicht migbrauchen, und den zweiten Theil auf die nächste Gehörsertheilung aussetzen wolle. Seine Majestät ergriffen mich hierauf beim Arm, druckten denselben mit den Worten: Bleiben Sie, ich höre Sie nur gar zu gern und bedauere nur daß es nicht eher geschehen. Stets mehr durchdrungen faßte ich meinen übrigen Vortrag in halbgebrochenen Worten und größter Kurze zusammen, nach deren Endigung höchst derselbe mich abermals beim Arm mit den buchstäblichen Ausbrücken ergriff: sie sind heute das erste Mal hier, haben blode Augen, ich will ihnen also den Weg zeigen, so auch durch Führung und Eröffnung der an dem Controlorgang austoßenden Thur mit den weitern Worten: "Leben sie wohl" vollbracht worden, welche Begleitung die noch lebenden in der gegenüberstehenden Ranzlei sitzenden Beamten, deren Thur offen stund, auf allenfalliges Befragen zu bezeugen nicht wohl einen Anstand nehmen durften. Ich bin innerlich

überzeugt, es würden Euer Majestät nicht haben entstehen können, die Thränen mit höchst dero Vorsahrers und den meinigen zu vermengen, und sich diesen Vorgang Tag und Nacht gegenwärtig zu halten."

"Diese freimuthige Sprache darf sich nur der Mann erlauben, der nicht zu schmeicheln weiß, aber auch dieser nur kann mit Grund anführen, daß er seinen Herrn wahrhaft zugethan sep."

### Aktenstücke zur Dismembration der Diöcese Passau bezugs der Wiener-Diöcese.\*)

Daß hier eine neue Diöcesaneintheilung nothwendig war, das unterliegt keinem Zweifel; nach damaliger Reisemethode brauchte ein Pfarrer von der Gränze Ungarns 8 Tage lang, wenn er mit seinem Ordinarius in Passau sprechen wollte, — im Falle, daß er gegen einen Entscheid des Offizials, der zu Wien residirte, auch mündlich recurriren wollte.

Begen bes Viertels unterm Biener-Balb fanden schon um 1727 bis 1729 Verhandlungen statt, selbe wurden in wenigen Exemplaren gedruckt. Eines (ohne Titel) existirt in der Universitäts-bibliothef zu Bien unter der Signatur Hist. Aust. spec. III. 79. — Daß die Herren in Passau immer gegen eine Dismembration ent-weder remonstrirten, oder doch schwere Bedingungen setzen, ist begreislich. Eben in solchen Fällen sollte nun auf der Grundlage kanonischen Rechtes zur Zeit der Vacanz von Rom aus im Ein-verständniß mit den Betreffenden vorgegangen werden. Der Kaiser, der sich an Rechtsbestimmungen durchaus nicht zu kehren gewohnt war, machte die Sache bald fertig. Leider gab ihm das auffallende Mißverhältniß, das man so lange aufrecht erhalten, eine Ver-aulassung zu seinem Vorgehen; das man erklärlich sinden kann, ohne es deßhalb, weil es gewaltsam und rücksichtslos war, billigen zu bürsen.

Es sollen hier für einen zukünftigen Geschichtsschreiber der Wiener-Diöcese einige Stücke angeführt, andere bezeichnet werden.

<sup>\*)</sup> Dient als Erläuterung ber Nr. 27 und 28, Seite 86 und 90.

Die Münchener Staatsbibliothek enthält ein Manuscript \*), welches die Rechtsverletzung der Abtrennung und Zertheilung der Passauer Diöcese vom kirchen- und staatsrechtlichen Standpunkt gründlich erörtert (48 Seiten Folio). Der Titel lautet: "Kurze Bemerkungen eines unpartheiischen Ausländers über die im Iahre 1783 erfolgte Trennung der uralten Passauischen Diöcese von den Desterreichischen Landen." Daß die Diöcese zu groß, und die Resgierung derseben nicht zum besten organisirt war, unterliegt keinem Zweisel, — daß aber der Borgang der Trennung ein im höchsten Grad gewaltthätiger und durchwegs illegaler war, unterliegt auch keinem Zweisel. — Wir fanden eben daselbst folgendes Aktenstück:

"Bericht und Auskunft von des Hochstifts Passau Herrsschaft und Gütern in Desterreich unter der Enns\*\*). Auf gnädigsten Befchl des hochw. hochgebornen Fürsten und Herrn Herrn Iohannes Philipp Bischof und des heil. römischen Reichsfürsten zu Passau Grafen zu Lamberg, zusammengetragen von (der Name fehlt) 1692."

Enthält folgende Kapitel: 1. Bon des Erzstiftes Lorch urältesten Gütern, die Zerstörung und Translation des Erzstiftes von Lorch nach Passau. — 2. Bon den alten Uebergaben und Stiftungen, so dem Hochstift Passau vor dem Jahr 1300 geschehen. — 3. Herrschaft Mautern und Markt Amstetten. — 4. Herrschaft Königstetten. — 5. Herrschaft Bartenstein. — 6. Des Hochstiftes Zehent in Untersösterreich. — 7. Des Hochstiftes Passau Lehen in Unterösterreich. — 8. Bon dem Hochstifte Passau abgesommene Herrschaften und Vogteien auch Güter in Unterösterreich. — 9. Kloster, Stadt und Herrschaft St. Pölten, und Amtes Michelbach. — 10. Bon den Privilegien des Hochstifts Passau in Desterreich. — 11. Ob des Hochstiftes Herrschaft in Unterösterreich demselben vor Zeiten territorialiter zusgethan gewesen. — 12. Bon dem Passausschen Reichsmatrikularanschlag.

Derselbe Bericht (Cod. Bavar. 1741, Münchener Staatsbibliothek) über die Herrschaften und Güter des Bisthums Passau (1692) ober der Enns enthält 15 Kapitel.

<sup>\*)</sup> Mss. Cod. Bavar. Nr. 1748.

<sup>\*\*)</sup> Münchener Bof- und Staatsbibliothet. Codex Bavar. Nr. 1741.

1. Von den Passauischen Herrschaften in Oberösterreich, auch der Pfleg Marspach Generalia. — 2. Herrschaft Marspach. — 3. Herrschaft Dannberg. — 4. Herrschaft Felden. — 5. Herrschaft Partenstein. — 6. Herrschaft Haigenbach. — 7. Herrschaft Beilstein. — 8. Herrschaft Weesen. — 9. Herrschaft Ebersberg. — 10. Herrschaft Viernstein, Liebenstein und adeliger Six Blumenau. — 11. Herrschaft Stahrenberg. — 12. Herrschaft Rännariegl oder Rännariedl. — 13. Herrschaft Haslach, Schönbichs, Riedeck, Terresburg, Schallensberg, Stadt Enns, Kloster St. Florian und das Lorchfeld item Kremssmünster, Stadt und Herrschaft Efferding, Kirchberg in Rottagau. — 14. Herrschaft Falkenstein, die Klöster Schlögel, Waldhausen, Baumsgarten, Altenburg und Engelzell auch Herrschaft Machland. — 15. Von etlichen vornehmen nicht mehr vorhandenen Gütern in Obersösterreich so dem Hochstift lehenbar gewesen.

# Die jezige Wiener Diöcese in ihrer Dekanatseintheilung, als dieselbe zur Diöcese Passau gehörte.

Die Münchner Hof-Bibliothet besitzt unter der Signatur "Passau Codex iconogr. 178" eine für die Wiener Diöcese sehr interessante Charte (Handzeichnung) von 5 Schuh Breite und 3 Schuh Höhe mit dem Titel: Tabula geographica totius dioecesis Pataviensis in Decanatus divisa et jussu Celsissimi ac Reverendissimi Domini Domini Josephi Dominici S. R. J. Principis et Episcopi Patav. Comitis de Lamberg in lucem data delin. anno 1723 a Josepho Haas Ingenieur. Das jetige Viertel Unter Manhardtsberg war in solgende Desanate eingetheilt:

- 1. Dekanat in Marchfeld. Umgränzung: Bon Korneuburg an der Donan bis Stopfenreuth an der March bis Stillfried über Schweinbarth bis Mistelbach, Hohenrußbach, Wirnit bis Korneuburg.
- 2. Detanat an der March. Umgränzung: Bon Michelstätten, Wilfersborf, Gaunersborf, Pirawarth, Götzendorf, Drösing, Ringelsborf, Hauskirchen, bis Asparn an ber Zana.
- 3. Dekanat an der Hohenleiten. Umgränzung: Ober dem Borigen, an den Gränzen Ungarns, Mährens bis Fallbach.
- 4. Dekanat Ober Bisamberg. Stockerau, Stödtldorf bis Hadres, Wulzeshofen, Ernstbrunn bis Kreuzenstätten.
- 5. Detanat auf bem Ramp und Schleinit. Bon Schleinit bis Rirchberg am Wagram, Wetborf, Guntereborf, Zellerndorf, Pullan.

Im Biertel Unter Wienerwald. (Die Wiener Diöcese reicht auf ber Karte: von Wien nur über Dornbach, Gaden, Neudorf, Laxenburg, Ebersdorf, gegen Norden an die Donau, und war somit kleiner als ein Dekanat von Passau.)

- 1. Detanat vor bem Wienerwald. Bon Döbling bis Rritzendorf, Mauerbach, Gablit, Burkersdorf, Hütteldorf.
- 2. Dekanat vor der Neustädterhaide. Bon Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Solenau, Wopfing, Gutenstein, Gloknitz, Paperbach, Hohenberg, Alland, Heiligenkreuz bis Sulz.
- 3. Dekanat an der Leytha. Bon Schwechat nördlich an der Donau bis Wolftshal, Pröllenkirchen, Rohrau, Bruck, Sarasdorf, Pischelsdorf, Seibersdorf, Ebenfurt, Ebreichsdorf, Mosbrunn bis himberg.

Die westlichen Dekanate erstreckten sich auch über den heutigen Antheil der St. Pöltner Diöcese. Der österreichische Theil unter dem Dekanat vor der Reustädterhaide ist in keine Dekanate abgetheilt und erscheint der Karte nach zum Bisthum Wiener Neustadt verzeichnet.

Der älteste bisher aufgefundene bischöflich Passauische Erlaß an das Offizialat zu Wien für die Landdechante des zum Wiener Offizialate gehörigen Passauer Diöcesanantheile\*).

Ptas (Potestas?) jurisdicionis archidiaconorum patauiensium Offic. wien. et decanorum ruralium.

Leonhardus dei et apostolice sedis gracia Episcopus pats (pataviensis) dilectis in christo vniuersis et singulis archidiaconis ecclesie et official. curie nostrarum ac decanis Ruren. per nostram dioc. vbilibet constitutis Salutem in dmno et subscripta Firmiter adimplere Impositum humeribus nostris pastoralis solicitudinis iugum nos admonet et inducit diligenter intendere et officia que in partem huiusmodi solicitudinis nostre ad suffragan. nobis ordinata sunt debito ordine regulare ut suis contenta limitibus procul a finibus nostre diocesis chaos omne pellatur. Hinc antecessorum nostrorum

<sup>\*)</sup> Den obigen Erlaß vom Jahre 1437 fanden wir in einem Manuscripts Coder der Münchner Hosbibliothek (Signatur Cod. lat. monac. 5317, Fol. 98—99). Derselbe hat für die Geschichte der Wiener Diöcese besonderes Interesse. Die Handschrift gehört selbst nach dem Zeugniß des anerkannten Gelehrten und geübtesten Handschriftenlesers Bibliothekar Föringer in München zu der verzwicktesten und schwierigsten Gattung; nur der freundlichen Hülse dieses Herrn verdanken wir die möglichst präcise Herstellung des wörtlichen Textes, wie er hier vorliegt. Worte von drei Buchstaben haben oft nur Ein Zeichen. Das Pastoralschreiben rührt von Leonhard von Laiming her, er war der 52. Bischof von Passau von 1423 bis 24. Juni 1451.

uestigijs inherentes statuimus et ordinamus per presentes quod ullius archidiacono ecclesie aut diacono Rurensi dicte nostre diocesis concedere liceat potestatem celebrandi missarum solennia in altari viatico seu portatili in ecclesia, Capella seu altari non consecratis aut pollutis Et quod ullius per nostras ciuitates et diocesim patav. constitutus de agnicione causarum matrimonialium aut eciam beneficialium se aliquatenus intromittat -nisi a sede apostolica uel a nobis super hoc mandatum receperit speciale Exceptis diacono nostre patauiensis ecclesie super Anasum et officiali curie nostre preinfra anasum quibus volumus antiquam et approbatam consuetudinem observare. Item quod nullus decanus rurensis causam vel causas ad examen sue jurisdicionis suscipiat vbi actio ultra decem libras Denariorum extendat Ipsos quoque in causis beneficialibus et criminalibus presertim in criminibus accusacione dignis Citare judicare presidere uel inquirere. Districte prohibemus ac jurisdicionem et cohercitionem (?) met (?) pro eisdem penitus denegamus, sed ipsorum ut respicit officium presbiteros Ebriosos fures usuarios concubinarios publicos ceterosque maioribus criminibus et presertim que ordinis impediunt exercicionem irretitos ac suspensionis aut excommunicacionis sententiis (?) illaqueatos sub infra scripta excommunicacionis pena nobis aut officiali nostro omnino denunciacione (?) teneantur. Et quod (?) predicti Archidiaconi et decani Rurenses non possunt nec valeant alijs concedere potestatem absoluendi in casibus nobis a jure uel consuetudine specialiter reservatis. Concedimus tamen quod ipsi perse aut capellanos suos vnum uel duos prout necessarium seu oportunum fuerit quos tamen . . . . . . (?) secum in suis domibus proprijs habuerint seu tenuerint in casibus huiusmodi nobis reservatis excomunicacionum tamen sentencijs a superioribus ipsorum uel a jure et presertim a canone. Si quis suadentibus prelatis specialiter exceptis absoluendi habeant potestatem. Et quod (?) eidem archidiaconi et decani nullomodo concedant tollerancias presentatis nobis ad beneficia ecclesiastica cum curia aut sine curia depto (deposito?) solo officiali predicte curie nostre cui de speciali gracia concedimus et indulgemus ut ad vnum mensem et non ultra vnica duntaxat vice infra Anasum sic presentatis tollerancias cadem auctoritate nostra concedere valeat atque possit udo (quando?) eo tempore personaliter infra anasum presentes non fuerimus nobis uero infra anasum in diocesi nostra potestatem sive tollerancias huiusmodi concedendi omnino denegamus. Et quod non liceat officiali dicte curie nostre nec alicui archidiaconorum aut decanorum predicte nostre diocesis dare aliquas literas questionarias nisi super hoc uiderint et receperint nostras literas speciales mandantes et precipientes vobis omnibus et singulis supradictis quibus presentes nostre litere diriguntur in uirtute sancte obediencie et sub excomunicacionis pena late sentencie et in terminacione diuini judicis firmiter et districte quatenus premissa statuta et ordinata per nos firmiter teneat (is) et obediat (is) eisdem ipsa omnia et singula inconcusse et inviolabiliter obseruanda. Si autem per vos uel quempiam vestrum secus factum fuerit id volumus et decreuimus omnibus iuribus carere. Taliter in premissis omnibus et singulis efficaciter fact.... prout dictam (?) excomunicacionis sententiam graviores penas necnon indignacionem nostram uolueritis arcius evitare. In quorum omnium et singulorum euidens testimonium et certitudinem pleniorem presentes literas fieri et sigilli nostri appensione fecimus robarari. Datum wienne vigesima octaua die Mensis septembris. Anno domini Mcccco xxxvijo.

Et est finis In die Perchtoldj.

#### Das Eigenthum und die persönliche Freiheit.\*)

Um bas Bolf für die Einziehung ber Rloftergüter zu gewinnen, wurden die eigenthümlichsten Lehren über das Eigenthum verbreitet. Schon 1781 erschien eine Broschüre \*\*), in welcher es unter Anderni heißt: "Was erhaltet das menschliche Leben? die Nahrung! Wem muß ich also zugehören? Demjenigen, nicht wahr, ber meine Nahrung in seinen Händen hat. Wer hat die Nahrung unserer Geistlichkeit in Händen? Unsere Staaten! Wem gehören unsere Staaten? Dem Raiser! Wen haben also unsere Geistlichen in diesem Falle zum Monarch? Joseph den Zweiten! Siehe wie kurz, wie einfach, wie beutlich Natur und Wahrheit ist." — Mit dieser prächtigen Logik gabe es keine Verlegenheit mehr für einen Finanz-Minister, sie könnte als ein sehr einfach construirter Haupt-Schlüssel für die Rassen fämmtlicher Bankiers dienen, und Rinaldo Rinaldini wie Schinderhannes könnten den festesten Galgen damit über den Haufen blasen. Das ist höchst primitive, grobgearbeitete Diebslogik, man muß gestehen, daß diese in neuerer Zeit in der Verfeinerung ihrer Retten= schlüsse Fortschritte gemacht hat.

Im weitern Verlaufe sagt dieser große Logiker in Finanz= Operationen: "Jesus Christus und alle seine Apostel hatten nicht so viele sichere Einkünfte, als bei uns ein Dorf-Pfarrer noch ziehet

<sup>\*)</sup> Einiges vom nachfolgenden Kapitel hat der Herausgeber ichon in einer Zeitschrift veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Der Mann ohne Borurtheil in der nenen Regierung. Zweiter Auftritt. Wien, Hartl 1781.

und ziehen wird. Glaubet ihr, daß die Religion zu Grunde gehet, wenn die Schätze der Monarchie nicht in den Händen der Geistlichen liegen? Wenn euch Feinde anfallen, euer Hab und Gut rauben, eure Weiber, Töchter schänden, was schützt euch, Kanonen, Musketen oder Rosenkränze? Wer ergreift die Waffen für euch, der Pabst oder der Monarch?" — Wie aber nun, wenn eine Majorität von bewaffneten Räubern herankommt, ein Fall der schon oft genug sich ereignet hat; was hilft dann eine voransgegangene Plünderung? Der Logiker will einfach sagen: Um das Militär zu erhalten, müssen die Klöster geplündert werden!

Ein Anderer\*) führt ebenfalls den Beweis, daß der Monarch das Recht habe Kirchengüter einzuziehen wie folgt: "Uebrigens ist zwischen Kirchengütern und ben Gütern anberer ehrlichen Leute in sich betrachtet gar kein Unterschied, und alles Bermögen mas bie Rirchen und die Geistlichen dermalen besitzen, kommt von sogenannten Weltmenschen und Lanen her. Durch die Verwechslung des Besitzers haben diese Güter mahrhaft keine mesentliche Beränderung erlitten. benn wer wird wohl mit Vernunft behaupten können, daß ein Acer ober eine Summe Gelbes die zu einer Kirche geschenkt worden, begwegen ein göttlicher Acer, ein göttliches Geld beiße. Es ift bieß ein noch aus den dunkeln Zeiten entlehnter Kunstgriff, wenn man vorgeben will daß die Güter nicht den Geistlichen sondern Gott, bem St. Beter ober Paul, ober sonst einem Himmelseinwohner gegeben worden sepen. Wer sieht nicht ein, daß durch solche Zweis deutigkeit sehr leicht die Hälfte von Europa für göttlich könnte erklärt werden. Wider diese Auslegungskunst wird aber von dem österreichischen Monarchen sowie von allen andern gekrönten Häuptern in bester Form Rechtens protestirt, um so mehr da die theils von ihren Vorfahren theils von ihren Unterthanen den Kirchen geschenkten Güter ein mahres Almosen sind, und jeder Landesherr die Pflicht auf sich hat darüber zu wachen, daß die Absicht warum solches eigentlich gegeben worden, erfüllt und kein unheiliger Gebrauch bavon gemacht wird, ja auch alsbann wenn ein guter Gebrauch

<sup>\*)</sup> Beweise, daß Joseph II. ein Protestant ist. 1785. — Das Thema wird im Sinne der Auftlärung und mit Lobsprüchen auf den Kaiser durchgeführt.

bavon gemacht würde, so wäre nichts in ber Welt was hindern könnte, noch einen bessern bavon zu machen."

Diese merkwürdigen Gründe geben am Ende jeder Hand das Recht in jede Tasche zu greifen, um das Geld aus derselben hers auszunehmen, unter dem sehr plausiblen Vorwand: es besser zu verswenden als der unglückliche Besitzer desselben. Ueber derlei Theorien vom Rechte des Eigenthums läßt sich nicht streiten.

Raiser Joseph zeigte gleich Anfangs seiner Regierung noch eine Achtung vor den Stiftbriesen und wollte die Klöster ihrer Bestimsmung nicht entfremden. Zum Beweise hiefür möge der erste Entsicheid in Kirchenangelegenheiten dienen, welchen Joseph nach dem Tode seiner Mutter der Raiserin erließ. "Resoluzion über einen Borschlag zu Uebersetzung dreier in Schwäbisch-Oesterreich befindlichen abeligen Frauen-Röster in weltliche Stifter. 4. Dez. 1780\*) R. Um das eigentliche dieser Stiftungen einzusehen, ist der vorderöstersreichischen Regierung aufzutragen, daß sie den Ursprung und die ersten Stiftbriese dieser drei Röster aus dortiger Registratur und Archiven erheben oder wenn solche dort nicht aussindig gemacht werden sollten, solche in Originali oder Copia vidimata von den besagten 3 Klöstern selbst abkordern und letztere anhero einschicken solle. Joseph."

Schon am 2. Januar 1781 ist die Anschauung über Stifts briefe eine andere geworden und zwar der eigenen Schwester des Raisers gegenüber lant "Bortrag: Die Aussertigung des Diploms für Ihre königliche Hoheit die Erzherzogin Elisabeth als Aebtissin des Innsbrucker Fräulein Stifts. R. Das Diploma kann angestragener Massen ausgesertigt werden, jedoch kommet in selbem Nichts von Nomination der Stiftsfräulein. Ich will diese Meiner Frau Schwester nur so lange verleihen, als ich keine Abänderung für nöthig sinden werde, und sie nach denen sestgesetzten Regeln, Probens und Statutensmäßig zu Werk gehen wird. Joseph."

Der erste Gewaltact gegen die Klöster war im Geheimen vorsbereitet aus angeblicher Sorge: es könnte sonst nicht die Einheimssung sämmtlicher Prätiosen gelingen. Die Geheimnisse wurden aber,

<sup>\*)</sup> Resoluzionsbuch von 1780 im Archiv des Staatsministeriums.

wie ce oft vorzukommen pflegt, lange vorher von den Spaten auf den Dachern gepfiffen, ebe sie offiziell in die Deffentlichkeit gelangen sollten. Der Bortrag aus dem Resoluzionsbuche lautet: "Die bei Gelegenheit der vorgenommenen Untersuchung über die Mauerbacher-Beschwerden befohlene Aufhebung einiger Klöster, 31. December 1781. R.: Ich habe den Inhalt des Rescripts, fo wie er in der Nebenanlage gefaßt ist, zu begnehmigen gefunden. An das gallizische Gubernium wird jedoch die gleiche Anwendung ebenfalls erlassen und bemselben bis zur wirklichen Exekution des Befehle, die so viel möglich an Einem Tag zu veranstalten ift, die genaueste Beobachtung des Geheimnißes um so mehr einzubinden senn, als widrigens die Ausschleppung mancher Pratiosen und Gelbe in das benachbarte Repus blikanische zu besorgen sehn würde." Es folgen andere Berordnungen, wie das Geld der Klöster von der Regierung in Empfang zu nehmen sei zc. Interessant ist der Schluß der langen Resoluzion, er lautet: "Der Ranzlei will bei dieser Gelegenheit noch eingebunden haben, das unterstehende Personale in allen und besonders derlei wichtigen Angelegenheiten an die genaueste Beobachtung des Geheimnisses ans zuweisen, maßen von dieser Anordnung den nämlichen Tag als von mir nur die Resoluzion ergangen ist, bereits durch die ganze Stadt ausgeplaubert mare. Joseph."

Um 12. Jänner 1782 erschien an gesammte Länderstellen ein kaiserl. Befehl betreffs der Klosteraufhebung.\*) Es wird hier ein Auszug gegeben.

"Wir Joseph der Zweite ze. ze."

- 1. "Alle Ordenshäuser, Klöster, Hospizien der Karthäuser, Kamaldulenser, Eremiten oder Waldbrüder, dann Carmelitinen, Clarissinen, Franziskanerinen sind aufzuheben."
- 2. "Der landesf. Commissär hat die Clausur nicht schonend ben zusammengerufenen Conventualen den kais. Befehl vorzulesen."
- 3. "Die Commission hat alle Schlüssel, Gelder, Werthsachen sogleich in Empfang zu nehmen oder zu versiegeln, dann hat jede Klosterperson feierlich folgenden Eid zu schwören" (wörtlich).

<sup>\*)</sup> Arciv des Ministeriums für Cultus und Unterricht.

"Formula juramenti manifestationis."

"Ich N. N. schwöre zu Gott bem Allmächtigen einen körperslichen Eid, daß ich Alles dasjenige, was diesem Kloster oder dieser geistlichen Communität, dem Gotteshause N. an beweglichen und unsbeweglichen Hab und Gut, an Stiftungen, Forderungen, baaren Geldern, Geldeswerth, praetiosis und anderen Sachen quocunque titulo zugehöret oder eigen ist, getreulich anzeigen, offenbaren, übersgeben, folglich nichts davon zurückzuhalten oder unterschlagen will und werde, und werde nichts davon ausgenommen. Ich schwöre zusgleich, daß ich jetzt actualiter mich nicht der mindesten reservationis mentalis oder sonst einer Ausslucht gebrauche, noch jemals gesbrauchen wolle, wodurch per indirectum in Geheim oder stillsschweigend etwas zurückgehalten und verborgen bleiben könnte, wie ich denn hiernächst jene ohne Vorschub anzeigen will, die meines Wissens zu was immer für einer Zeit etwas versborgen ober unterschlagen hätten. So wahr mir Gott helse."

Es liegt noch bei den meisten Klosteraufhebungsacten dieser soge= nannte Manifestationseid\*). Der kais. Befehl lautet weiter:

"Nach abgelegtem Eide hat allsogleich der beeidigte Theil dieses Formulare, welches ihm ante praestationem Juramenti wohlbegreifslich vorzulesen ist, eigenhändig de praestito zu unterschreiben und von dem Commissario die Ermahnung zu erhalten, daß er seinem Schwure getreulich nachzukommen, im widrigen aber die schwerssten Strafen zu erwarten habe."

4. "Haben sich diese landesfürstlichen Commissarii in diesem ihnen aufgetragenen Geschäfte durch keine Anstände, auch nicht durch die Clausur, als welche den landesfürstlichen Commissarien immer offen stehen muß, irre machen zu lassen, sondern sie haben ihren Aufetrag mit Anstand und Würde zu vollziehen, doch zur größern Vorssicht und Verhütung aller unanständigen Anstände (!) ist von jedem Ordinario ein Besehl an das Kloster anzuverlangen, daß sich selbes der Clausur und anderen Fälle wegen genau zu fügen hätte."

<sup>\*)</sup> Auch weltliche Beamte, die aus der Nähe eines Klosters als intermisstische Verwalter des aufgehobenen Klosters bestellt wurden, mußten einen ähnslichen Manifestations- und Denunziationseid schwören. So zwei Beamte in Mauerbach. (Fascikel 513. Hof- und Staatsarchiv.)

- 5. "Ist ein genaues Inventarium abzufassen und der Landes= stelle zu übergeben, dann wegen Pensionen und Kost Fürsorge zu treffen, ""jedoch ohne Ueberfluß und Hospitalität.""
- 6. "Was Jeder in seiner Zelle hat an Mobilien, kann er be-
- a) Wer die Profes noch nicht abgelegt, bekommt 150 fl. als Abfertigung und muß gehen.
- b) Priester können die Dest. Staaten verlassen, haben aber dann keinen Anspruch auf Pension.
- c) Die in einen andern Orden treten, bekommen 150 fl. Pension, die barmherzigen Brüder oder Piaristen werden, bekommen 300 fl., "und den Weibern, die Elisabetinerinen werden, 200 fl."
- d) Die Weltpriester werden wollen, bekommen 300 fl., bis sie ein Benefizium erhalten. Wollte ein Karthäuserabt Weltpriester wers den, so bekommt er 800 fl. bis zu seiner Versorgung mit einer Pfründe.
- e) Jene Ordenspriester, die nicht Weltpriester werden, sondern Ordenssgeistliche bleiben wollen, haben einen andern Orden zu wählen, als ihren bisherigen. Die Alten transportabeln sollen transportirt werden. "Ist aber einer so krank oder alt, daß er nicht ohne Gefahr transportirt werden kann, so mag er in dem Kloster, wo er ist, verbleiben."
- 7. "Die Eremiten haben ihre Kleider abzulegen inner 14 Tagen und wegen ihrer Gelübde sich bei ihrem Pfarrer Raths zu erholen. Ihre Stiftungen sind ihnen ad dies vitae dann zu belassen, wenn sie Meßner oder Schullehrer werden. Die Eremitagen sollen wie andere weltliche Behältnisse von dem Eigenthümer behandelt und zu anderem Gebrauche verwendet werden."
  - 8. Enthält Befehle betreffs der Klosterkirchen.

Der Kaiser hat oft mit großem Mißbehagen die Erfahrung machen müssen, daß die Burcaukratie ein höchst unverläßlicher Apparat sei, und daß er weder auf die Verschwiegenheit noch auf die sonstige Ehrlichkeit desselben im Gebahren mit dem Klostergut bauen könnte.

Im 13. Band von Geislers Charafter und Leben Joseph II. finben wir folgende hieher bezügliche Stelle: "Gine gewisse Jüdin Dobruschka in Brünn legte in der Mitte des Monats Dezember 1788 dem Monarchen einen Plan vor, nach welchem eine auswärtige Gesellschaft (von Juden) die sämmtlichen Güter der aufgehobenen Klöster und milden Stiftungen in allen Erblanden um den schönen Kaufschilling (schön allerdings für die Compagnie) von 20 Millionen Gulden fäuflich an sich bringen wollte. Es wurden deßhalb auch wirklich verschiedene Zusammentretungen bei der böhmisch-österreichischen Hofstanzlei gehalten."

Diese Anbeutung veranlaßte den Verfasser in dem Wust der Verordnungen und Begebenheiten, welche die Aften und Resoluzionebucher\*) enthalten, nachzusuchen, und es fanden sich ba folgende Stellen, welche mindestens den Ankauf sammtlicher Pretiosen und Juwelen aus dem eingezogenen Rlostergut von Seite obiger Judengesellschaft vollkommen bestätigen. Nach einem Vortrag vom 14. Februar 1788 über die Beräußerung sämmtlicher Pretiosen der Klöster an die Familie Dobruschka und Schönfeld erfolgt eine lange Resoluzion: die Pretiosen sind, um Verschleppungen und Veruntreuungen (von Seite der Aufhebungscommissäre) vorzubeugen, obigen Familien zu verkaufen, welche selbe außer Land schaffen können, "jedoch (heißt es in der kaiserlichen Resoluzion) sind immer alle heilige Gefäße so zu verunstalten, nämlich entzwei zu brechen ober zu biegen, um allen Mißbrauch zu vermeiden, ohne jedoch alle Steine einzelnweis herauszubrechen." Es läßt sich benten, mit welcher Gewissenhaftigkeit diese judische Gesellschaft mit dem Hammer über die Relche und Monstranzen hergefallen sein wird.

Ein paar Monate später erschien folgender "Bortrag: Womit sich über einige Anstände, die sich bei dem mit der Jüdin Dobruschka und ihrem Sohn Schönfeld wegen Uebernahme der Rirchenprätiosen zu schließenden Contract begeben, zu äußern die allerhöchste Entscheis dung erbeten wird. 31. Mai 1788. R. 1. Da die Contrahenten die abnehmenden Effecten Zug für Zug in baarem gleich zu bezahlen haben, so kann auch ohne mindesten Bedenken der Contract auf die Nachkommenschaft der Erben und Hauptcontrahenten extendirt werden, da er ohnedieß bald sein Ende erreicht, weil die Klosterauschebungen

<sup>\*)</sup> Im Archiv des Staatsministeriums (des Innern).

sich nicht so leicht mehr ergeben werben. 2. Sind auch die Effecten ber Bruderschaften bem Contract einzuverleiben; die Prätiosen sind nach Wien zu bringen und hat es von jener Berordnung, vermöge welcher ben Bischösen und Prälaten gestattet war, kostbare Ornate oder Kirchen-Paramente kauf- oder tauschweise an sich zu bringen, jetzt gänzlich abzukommen."

Es läßt fich benten, daß die Familie Dobruschta die gewichtigsten Gründe herbeigebracht haben wird, um die Rathe des Raisers in dieser Angelegenheit zu Gunften dieser edlen Familie zu stimmen; denn es fann als sicher angenommen werben, daß die Compagnie beim Kaufcontract in Bausch und Bogen bei ber Abschätzung Auslieferung der Pratiosen mit einer großen Pflichttreue und bedacht gewesen ist. ben eigenen Bortheil Nun am 14. November 1789 in einem Bortrag von Seite der geistlichen Hofcommission eine Wehklage an ben Raiser: daß die Juwelen und Pratiosen von der Judin Dobruschka und Comp. jederzeit mit großer Bewissenhaftigfeit in Empfang genommen wurden, daß aber die Jüdin und ihr Anhang nicht einmal bie Zahlungstermine einhalte.

Die Gestionsprotokolle\*) weisen nach, wie diese Jüdin schon 1781 gute Beute witternd, sich in Wien mehr und mehr einzubohren suchte. Da heißt es: Januar 1781. "Dobruschka bittet um Erlaubniß, hier in der Kärntnerstraße Nr. 995 eine Wohnung miethen zu dürsen."
— Februar 1781. pag. 101. "Bittet die Jüdin Schendl Dobruschka um Aufenthalt dahier gegen Erlegung der Toleranzgebühr." März 1781. pag. 183. "Die Jüdin Schendl Dobruschka wird so lang sie hier wegen Geschäften mit dem Kriegsrath verbleibt, von der Leibsmauth befreit." — Nach jahrelanger Beharrlichseit konnte die gute Seele mit ihrer Verwandtschaft den großen Bissen sämmtlicher Kirchensprätiosen verschlingen.

Daß bedeutende Brocken schon im Siebe der Kloster-Aufhebungscommission hängen geblieben sind, darüber klagt der Kaiser wiederholt. Hören wir nur Ein Factum aus den Aufhebungsacten des Königsklosters in Wien\*\*). Der Kaiser sagt in seinem Handbillet:

<sup>\*)</sup> Archiv des Staatsministeriums.

<sup>\*\*)</sup> Im Ardiv des Cultusministeriums zu Wien. Fascifel: Königekloster.

"Lieber Graf Kollowrat! Es ist mir angezeigt worden, daß alle in dem königl. Kloster hier vorgefundenen Kirchenschätze, jenes ausgenommen, was dermalen bei den Augustinern ist, um 36,000 fl. gesschätzt worden sehen, wo doch nach Ausweis der nebengehenden vier Auszügel Eine Monstranz allein 50,000 fl. werth ist. Sie werden sich demnach über diese Angabe genau erkundigen und mir nachhero den Befund davon vorlegen. Joseph. 26. Juni 1782."

Der Raiser bekommt auf seine Anfrage die ihm selbst sehr geswunden erscheinende Antwort: es seh keine eigentliche Schätzung vorgenommen worden; er erwiedert darauf: "Es ist mir gewiß beswußt, daß bereits eine Art von Schätzung vorbeigegangen, wie solche nun ausgefallen und was inzwischen geschehen ist? ein solches ist mir ehestens anzuzeigen." Eine Antwort auf diese Anfrage des Raisers war in den Akten nicht vorzusinden, daß er aber Recht gehabt hat, geht aus der im selben Fascikel vorhandenen Quittung des Goldarbeiters Holbein aus Wien vom 14. April 1737 hervor. Dieser Holbein bestätigt, "daß er den hochwürdigen gnädigen Frauen eine gant goldene mit Brillianten, Robinen und Schmaragden karmesirte Monsstranz in dem Werth von 50,000 sl. gemacht habe."

Wohin die Meßstiftungen der aufgehobenen Klöster verschwanden, das kann jett nicht mehr eruirt werden. Als Beispiel diene folgender Fall. Der Herausgeber dieses suchte als Stiftungsscuperintendent der Wiener Universität nach, wo die Capitalien einer Stromanz'schen Meßstiftung hingekommen seien, weil dieser Stromanz in seinem Testament verordnet: es sollen die von seiner Stipendiensstiftung betheiligten Studenten alljährlich bei seinem Jahrestage in der Kirche des Königsklosters anwesend sein. Es ist jede Spur über diese Meßstiftung verschwunden. — So sand der Versasser zufällig bei Gardellini (Decreta authentica Congr. Sac. Rit. Romae 1856 im vol. II. p. 474. n. 4331. 21. Jan. 1766) daß täglich in derselben Kirche des Königsklosters sechs Messen von und für die Königin Stifterin gestiftet waren. Auch von dieser Stiftung ist keine Spur mehr zu sinden.

Wenn nun in Einem Kloster zehn Schritte von der Hofburg in Wien Werthgegenstände von 50,000 fl. in der Zeit der Aufhebung ver schwinden sollten, wenn Meßstiftungen von und für Mitglieder der kaiser-

lichen Familie gestiftet aus derselben Kirche bis auf die Spur im Sande verronnen sind, wie mag es erst in den weite Tagreisen von der Residenz entsernten Provinzen mit den Stiftungen zugegangen sein!\*)

Auch im geistlichen Resoluzionsbuch erscheint ein Vortrag, aus welchem erhellt, wie dienstbeflissen die Unterhändler gleich im Anfang der Klosteraushebung gewesen sind. Da heißt es im 1545. Vortrag vom 5. Oktober 1782: "Ueber den Vorschlag des Jud Eskeles wegen Beräußerung der Präziosen der aufgehobenen Klöster. R. Ist zwar nach dem Einrathen der Commission alsogleich mit der Schätzung der Jubellen fürzugehen, in Ansehung des von dem Eskeles wegen deren Veräußerung gemachten Vorschlages aber sich lediglich an meine hierwegen bereits unter 19. Mai der Kammer ertheilte Resoluzion zu halten."

Wie in den verschiedensten Formen gestohlen wurde, ergibt sich aus dem Resoluzionsprotokoll vom 27. Sept. 1784, wo ein Beamter entsetzt, ein anderer zu 50 Dukaten Strafe wegen Bestechung bei Verkauf der Kirchenprätiosen verurtheilt wird. Der Denunciant Schwarz bekommt hingegen 50 Dukaten als Belohnung.

Während die Commissäre als sehr gelehrige Schüler die bes benklichen Ansichten über das Eigenthum, welche der Staat zum Besten gab, sich aneigneten, wurden die eigentlichen Eigenthümer sehr karg behandelt. Dem Prälaten von Mauerbach wurden nach der Aushebung täglich 2 fl. bewilligt \*\*). Er bat demütig, einige Einrichtungsstücke (Uhr, Bilder und Leibwäsche) aus seiner Wohnung in Wien, weil ihm dieselben, wie nachgewiesen, von Freunden geschenkt wurden, mit sich nehmen zu dürsen. Die Bitte wurde von der Comsmission gnädig besürwortet. Am 7. März 1782 gleich nach der Aushebung, bitten sämmtliche Karthäuser zu Mauerbach demütig: 1. Um Holz zur Beheizung ihrer Zellen. 2. Um die Bücher, welche in eines Jeden Zelle sich sinden, und um Vertheilung der Leibs und Tischwäsche des Klosters

<sup>\*)</sup> Rach einer Urkunde im Haus- und Hofarchiv, Akten des Königsklosters vom 10. Juli 1782, wurde aus dem Königskloster "das Haupt in geringer Fassung sammt 3 Stück Gebeinen der heil. Elisabeth an das Elisabethenkloster in Wien abgegeben." Diese Reliquien befinden sich jetzt noch daselbst.

<sup>\*\*)</sup> Posarchiv. Klosteratten. Fasc. 513.

unter sich. — Das nöthige Holz bekommen sie, Bücher sind ihnen abzufordern. Wäsche erhalten sie nur das nothwendigste. — Die Gnadengesuche dieser Art mußten an den Kaiser gehen, sie sinden sich mit einer Menge von Zeugnissen und Belegen versehen. So. z. B.\*) bittet Fr. Joseph Georg Schauster, durch 20 Jahre Conventsoch in Gamming, um einen Nahrungsunterhalt, und beweist seinen Hunger mit einer Masse von schriftlichen Zeugnissen.

Oft war man rein in Berlegenheit, wozu man leere Klostersgebäude verwenden sollte — es kamen abenteuerliche und unpraktische Pläne zum Vorschein. So z. B. geschah es nach Aushebung und "Ausleerung" des Clarissinen-Königsklosters in Wien. Am 14. Juni berichtet der Aushebungscommissär\*\*) dem Kaiser:

"Anmit zeige ich gehorsamst an, daß gestern Nachmittag die übrigen Nonnen aus dem königl. Aloster vollends in ihre Bestimsmungsörter übersendet und also das Aloster von Personen ganz leer seh. Wobei ich zugleich meine Anfrage wiederhole, wie es ferner mit dem Gottesdienst und Kirchen gehalten werden solle. Augustin Holzmeister, t. t. Rath."

Ueber diese Anfrage fand sich keine weitere Resoluzion. Thatsächlich wurde bald darauf die ganze Kirche destruirt.

Aus dem ganzen Königstloster wollte der Kaiser ein großes Einkehrwirthshaus (Nationalhotel) für Fremde machen. Der Gedanke beschäftigte ihn so sehr, daß er darüber mehrere Seiten diktirte. Interessant ist das Handbillet über diesen Gegenstand an Baron Kreßl (28. August 1782)†). Der Raiser wünscht, daß einmal mit den Gebäuden der in Wien aufgehobenen Klöster eine Verfügung getrossen werde, d. h. daß man sie verlause. Unter andern bringt er darin folgenden Plan vor: "Das königliche Kloster in der Nähe der Burg soll in einen großen Gasthof für große ansehnliche Gäste wohl eingerichtet, gewidmet werden. Dessen angenehme Lage, dessen Nähe von Hos, von beiden Theatern, von der Redoute, von den größten öffentlichen Häusern, nämlich Kaunis, Colleredo und Hatseld, nebst

<sup>\*)</sup> Hofarchiv. Rlosteracten. Fascitel 512.

<sup>\*\*)</sup> Pofarciv. Fascitel. Clariffinentlofter.

<sup>+)</sup> Cultusministerium. Fascitel 221.

Diesem der Abgang eines solchen Hotel garni in Wien, wie in andern Hauptstädten zu sinden, da der einzige weiße Ochs nächst der Hauptsmant von dieser Gattung zu sinden ist, scheint dieses nothwendig zu machen." Es solgen nun noch vier Seiten ähnlicher Borschläge über Alostergebände von Seite des Raisers; so will er z. B. das Camalsdulenserkloster auf dem "Raltenberg" für "Wahnsinnige, ekelhaste und unheilbare Arante" hergerichtet wissen. Mertwürdiger Weise geschah mit keinem Gebäude nach des Raisers Willen — seine Plane erswiesen sich alle theils unaussührbar, theils unpraktisch. Die Ranzlei mußte dem Raiser zu seinen Planen Aufklärungen geben. Die Ranzlei rieth ein: das Königskloster solle an einen Unternehmer um 30,000 fl. verkauft werden. Der Raiser resolvirte: "Dieses kann ohne Anstand als ein Bersuch verlanget werden. Joseph."

In den Akten sinden sich noch zwei große Bauplaue für das projectirte Hotel mit Frontansichten. Offenbar ließ der Kaiser selbe ansertigen. Eine trägt ober dem Thor die für ein Wirthshans sehr pompose Inschrift: Domicilium Nationum. Es fand sich aber kein unternehmender Wirth zur Aussührung dieses Planes. Jest steht an der Stelle des Königsklosters der Pallast des Warchese Palavicini, dann die Bethäuser augsburgischer und helvetischer Confession\*).

Beispielsweise sollen hier einige gewaltsame Verfügungen nicht nur mit dem Alostergut, sondern auch mit frommen Stiftungen folgen, deren Capitalien, wie es sich jett herausstellt, nicht mehr aufzusinden sind.

Im Köllnerhof zu Wien existirte eine große Kapelle, Stifter und Bogt darüber war 400 Jahre lang eine Familie: Albrechtsberg, zwei Sprossen derselben lebten noch 1783. — Einige Priester des Hieronomitanerordens besorgten den Gottesdienst, der Orden wurde aufgehoben, alle Kapellen geschlossen. Die Frauen Maria von Waldsstätten und Ernestine von Kreß, beide geb. Albrechtsberg, bitten den Kaiser "die Kapelle bestehen und die drei Priester, welche den

<sup>\*)</sup> Wie mit den unersetharen Monumenten der Geschichte der Wissenschaft und Runft bei den Klosteraushebungen versahren wurde, das soll in einem Buch über die socialen Wirkungen damaliger Grundsätze aus anthentischen handschriftlichen Quellen nachgewiesen werden. hier bringen wir nur Generalien, um dem Leser einen Einblick in den modus agendi im Ganzen zu verschaffen.

Gottesdienst halten, da wegen der Wärme die Rapelle im Winter von den kränklichen und alten Leuten der ganzen Umgebung besucht wird, zu belassen." — Sie wollen gerne alle von ihren Ahnen für diese Rapelle gemachten Stiftungen von 17.000 fl. opfern, daß sie für den Landclerus vertheilt werden. — Der Beschluß wurde nicht abgeändert, — das Recht der Abkömmlinge des Stifters nicht geachtet\*).

Auf der Landstraße zu Wien wurden (11. Mai 1787 vom Raiser bestätigt) Gärten verschiedener Klöster zu Baustellen verkauft. Im Bortrag an den Kaiser heißt es: "Die Benennungen der Gassen dürfen nicht nach den Namen der Klöster, von welchen diese Gründe abgenommen worden, herzuleiten sehn." \*\*)

Die Gebäude der aufgehobenen Franziskanerklöster in Nieder-Desterreich wurden systematisch an ausländische Seiden-, Mousselinauch Schnapssabrikanten um ein sehr Billiges verkauft, und zwar nach der damaligen Staatswirthschaftstheorie: zur Hebung der Industrie. So wurde aus dem Conventsgebäude zu Klosterneuburg eine Zuckerfabrik. Das in Stockerau kaufte um 1000 fl. ein Rhum- und Schnapserzeuger. Das in Ppps ein Strumps-Fabrikant, dieser bekam die weitläusigen Gebäude um 2000 fl. zur Emporhebung der inländischen Strumpfindustrie.

Nach dem kaiserlichen Resoluzionsbuch †) machte der Abt von Montserrat (die ehemalige Alosterkirche, später Militär-Bettenmagazin, ist gegenwärtig die protestantische Garnisonskirche in Wien) den Anstrag ihm gegen Einräumung der auf dem frühern Stiftsgrunde stehensden Häuser die Pariochialrechte (d. h. über diese Häuser) zu gewähren, so daß er als Pfarrer in seiner Stiftskirche wirken könne, — er bestam am 24. März 1781 eine abschlägige Antwort. Im selben Ressoluzionsbuche p. 433 sinden wir den Verkehr von Ordensvorstehern mit Rom in zeitüblicher Weise behandelt.

"140. Regierungsbericht des von dem Probsten zu Herzogenburg angesuchten Placetum regium wegen der zu Rom angesuchten Auf-

<sup>\*)</sup> Archiv des Cultusministeriums. Fascitel: Biener Rapellen.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Bortrag ließ durchschimmern, es sei der Unterdrückungsatt bieser Rlöfter den Nachkommen nicht im Andenken zu erhalten.

<sup>†)</sup> Staatsministerialarciv 1781. Fol. 167.

nahme in die lateranensische Congregation betreffend. R. An Regierung abgewiesen, und sehe dem dasigen Probsten weder das Originale noch die authentische Abschrift zurückzustellen, jedoch sehe ihm zu erlauben, die dem Agenten zu Rom zu bezahlen kommenden Tax pro 18 st. überschicken zu bürfen. Wien den 20. Juli."

Die Aften weisen nach (und zwar gegen die Lügen fammtlicher damaliger Pamphletisten): daß den Nonnen der aufgehobenen Alöster die geöffnete Alosterpsorte keine Freude war, sondern daß sich die überwiegende Mehrzahl sehnte ihr Leben in stiller klösterlicher Einssamkeit fortzusehen. Nehmen wir nur ein Beispiel aus jener Zeit, in welcher es den Nonnen noch frei stand, in die Welt oder in ein anderes Aloster zu gehen. Es liegen uns die eigenhändig geschriebenen Erklärungen und Wünsche der Carmeliterinen aus Linz vom 20. Februar 1782 vor\*). Es waren 18 Nonnen im Aloster, je de schrieb ihren Wunsch eigenhändig nieder. Neun davon erklärten bei den Ursulinerinen und neun bei den Elisabetinerinen wohnen und sich beköstigen lassen zu wollen. Nur Eine trat in ein weltliches Haus ein.

Burben schon die Ordenspriester sehr grausam und verächtlich behandelt, so mehr noch die armen Laienbrüder. Im Cultarchiv sinden wir einen Borschlag vom famosen Eibel\*\*) ausgearbeitet und von sämmtlichen Mitgliedern der Commission eigenhändig unterzeichnet. Die Laienbrüder der Mendikantenklöster sollen gewaltssam aus ihren Ordenshäusern entfernt und zu Handwerksgesellen gemacht werden. "Denn Arbeit ist immer ihre Bestimmung, und da Klostergeistliche auch Bürger sind, so kann es ihnen und der Religion immer gleichgültig sehn, ob sie einem uneingesperrten oder einem zwischen 4 Mauern eingesperrtem Bürger ihre Dienste leisten, — ihre Dienste werden in der Welt auch "gemeinnütziger und sie werden in sogestaltiger Berwendung sich einen ungleich größern Vortheil als von ihrer vorigen Dienste leistung versprechen."

Die ganze Welt ein "Arbeitshaus", lauter "nütliche Staats» bürger" und Anwachsen "des Nationalreichthums", eine möglichst

<sup>\*)</sup> Cultusarchiv. Rlofteraften. Fascifel 227.

<sup>\*\*)</sup> Rlofteratten. Fascitel 227.

"große Bevölkerung" — das waren die Wünsche der damaligen großen Seister; — vom Proletariat und seinen Folgen hatten die Herren keine Ahnung, — wie ihre Prinzipien wesentlich dazu beistrugen, daß eine gute Zahl von Klöstern in der Folge zu Kasernen, Zuchts, Arbeitss und Sefangenhäusern umgestaltet werden mußten, diese Consequenz fand in einem "aufgeklärten Kopf" kein Aufkommen.

Es soll ein Beispiel angeführt werden — wie dem Kaiser die Dislozirung der vertriebenen Klostergeistlichen tabellarisch von der Aufhebungscommission überreicht werden mußte.\*)

"Anzeige wo sich künftighin die aus der Karthause Aggsbach abgezogenen Ordensglieder sich aufzuhalten erklären.

1. P. Brunno Endters, gewesener Rector, in dem Markte Mölk. — 2. P. Nikolaus Lang, Vicarius, in dem Kloster Göttweh. — 3. P. Anthelmus Winkler zu Aggstein, ½ Stunde weit von hier in dem dortigen Graf Ernest Starhemberg'schen Schloße. — 4. Hugo Maher sen. in Tirol, unter dem Bisthum Brixen, allwo er gebürtig. — 5. Burchardus Hanselius Sakrist. Hier in Dorf Aggs, bach. — 6. P. Gregorius Riß, in dem Baron Tinti'schen Schloß Schallaburg. — 7. P. Placidus Maher, beim Herrn Pfarrer zu Arnstorf. — 8. P. Norbert Bernhard, in dem Graf Starhemsberg'schen Schloße Karlspach. — 9. P. Athanas Sommer, beim Herrn Pfarrer zu Gerolding. — 10. Fr. Joseph Geher, zu Purkerssborf. — 11. Fr. Carl Rug, in dem Markt Aggsbach.

Aggsbach 13. Juli 1782. Ignaz Sölnwanger, Verweser."

Das Einkommen mancher Alöster bestand in dem Ertrag der Weinernte; der Keller war somit die Kasse. Bedurfte man Geld, so wurde von dem ausbewahrten Wein verkauft. Der Wein wurde aber aus zwei Gründen ausbewahrt. Einmal brauchen die Oestersreicher-Weine mehrere Jahre, bis sie trinkbar werden, und das Land wird auch öfter von nacheinander folgenden Misjahren heimgesucht. Daraus erklärt sich, wie in manchem Klosterkeller eine Ouantität von Wein ausbewahrt wurde, die weit über den Bedarf des Tisches hin-ausging. Bei der Aushebung wurden nun auch die Weine verkauft. Bei diesem Verkaufe ging es nicht sauberer zu, als beim Verschachern

<sup>\*)</sup> Hof-Archiv. Klosteraushebungsatten. Fascitel 512.

der Pratiosen. Rur Ein Beispiel wieder ans der Rahe von Wien. Ueber die vorzunehmende Licitation der Manerbacher und Kahlensberger-Weine (Mauerbach war eine Karthause, Kahlenberg ein Camalbulenser-Eremiten-Kloster) beklagt sich der Kaiser auf den Bortrag Nr. 1694 vom 30. Oktober 1782 in seiner Resoluzion wie folgt: "Ich muß frei gestehen, daß ich keine Ursache sehe, warum diese Weine, wenn es nicht casus pro amico ist, nicht einzelnweis verstauft werden sollen" u. s. w. "Es scheint, daß der Herr Hofrath Nesszern in seiner häuslichen Wirthschaft jene der geistlichen Commission zu leiten nicht gelernt hat."

Der Raiser beschuldigt hier seinen Hofrath und Referenten sehr satirisch einer liederlichen Wirthschaft im Hauswesen und spricht darauf gestütt ben Berbacht aus: als ob ber Bein aus Freundschaft an einen Dritten zu billig verkauft wurde. Der herr Referent wußte aber seinen Plan so plausibel darzuftellen, daß der Raiser am 9. Rov. 1782 boch gestattete, daß dieser ganze Wein auf einmal dem Raufmanne Reich könne verkauft werben. Nach einem Billet vom 10. Dez. 1782 machte ein Raufmann Würz einen höhern Anbot, wurde aber auf ein neues, wieder für Reich stimmenbes Referat abgewiesen. Nach einem Vortrag vom 26. März 1783 befiehlt aber der Raiser: "es sehe bie Erklärung bes Handelsmanns Reich, ob er auch die vom Raufmann Würz gebotenen 40,000 fl. bezahlen wolle, abzuwarten." Run bittet Reich im Vertrauen auf seine guten Freunde, es mögen ihm 10,000 fl. nachgelassen werden. Am 9. April 1783 erscheint die kaiserl. Resoluzion: "Der Nachlaß von 10,000 fl. findet nicht ftatt, ba seitbem schon 60,000 fl. geboten wurden. Dem Reich ist aber ber Wein um 40,000 fl. sammt ben Fässern zu überlassen. Joseph."

Somit war der Religionsfond trot der Controlle des Raisers durch die Manöver der Referenten um mindestens 20,000 fl. gestommen. Wir haben nur diesen Einen Fall hervorgehoben, der unter den Augen des Raisers zu Wien spielte; in den Provinzen handelten die Referenten und Schätzmeister noch viel großmüthiger, weil ihnen bei ihrem humanen und aufgeklärten Wirken dort weniger auf die Finger gesehen und — geklopft werden konnte.

Selbst das kaiserl. Resoluzionsbuch ist genöthigt, wiederholte nterschleife bei Veräußerung der Klostergüter zu rügen. Nach dem Vortrag vom 27. Oktober 1789 des geistlichen Resoluzions-Protokolls wird der Areiscommissär Fugelowsky von Grünhof wegen Unterschlagung von Airchenparamenten des Klosterstiftes Saar kassirt. Der Denunziant wird in diesem Falle gerügt, weil er neben dem Wahren auch Falsches denunzirte.

Ł

Um Gründe, wenn es sich um Aushebung eines Rlosters hanbelte, war die geistliche Hoscommission nicht verlegen. So 19. März
1782 Bortrag an den Kaiser\*): "Das Frauenkloster O. S. D. zu
Imbach des B. D. M. B. verwende sich ebenfalls nicht für das
Publikum, und da es von Krems Eine Stunde weit in einem Graben gegen den Wald liege, könne es niemalen von einer besonberen Rusbarkeit sehn." Der Kaiser resolvirt den Bortrag (eigenhändig unterschrieben wie immer) und schreibt dazu: "Die Doministanerinen zu Tuln haben demselben Schicksalzu unterliegen,"
weist aber gegen Ende die übereifrige Commission zurecht, weil diese
auch 3 Klöster in Wien zur Aushebung bezeichnete, welche doch
"Schulen, Kostinder haben, so diese dem Publico nutsbar machen.
Joseph."

Am 20. Hornung 1787 wird durch Resoluzion bestimmt, daß bas Einkommen eines aufgehobenen für Rlarissen gestifteten Klosters auf Unterstützung für abelige Fräulein, für je eine jährlich mit 300 fl., verwendet werden solle. Die Regierung hatte sich eben den Grundsat angeeignet, sie sei die rechtmäßige Gigenthumerin aller Stiftungen, und erklärte baher jeden Abt oder Geistlichen, der bei der allgemeinen Sündfluth, wo Tausende in den Saden der Commissare, bestechenden Raufleute und Schacherjuden versanken, auch für sich von dem seinem Orben bestimmten Gute etwas retten wollte - für einen Dieb. Eigenthümer und Dieb mußten nach dem Spftem: Eigenthum ist Wenn nun mitunter Orbensleute Diebstahl, die Rollen wechseln. ihrer troftlosen Zufunft eingebent, gegenüber diefer sehr zwingenden und gezwungenen Moral fich eine gegentheilige Anficht bilbeten, so tann man barin socialer Beise, abgesehen von casuistischen Beftimmungen, nur einen natürlichen Gegenschlag auf die Bergewaltigung ersehen.

<sup>\*)</sup> Rlofteratten. Fascitel 210. Cultusministerium.

Hören wir beispielsweise über dieses Thema einige Bortrage und Resoluzionen. "Vortrag. Bezugs des Carmeliten auf der Laimsgrube (eine Wiener Borstadt), welcher einen Geistlichen seines Ordens denunzirte, daß dieser die Fashion nicht genau angegeben, und daß im Aloster Rovizen aufgenommen werden, vom 2. Juni 1783": "Wegen des Denunzianten des P. Cajetan beangnehmige ich das Einsrathen der Kanzlei und ist auf selben, wenn er zur Seelsorge geeignet, zur Unterbringung dabei der vorzügliche Bedacht zu nehmen. Joseph."

Rachdem mit den Denunzianten so huldvoll verfahren wurde, und die Denunzirten einer Strafe verfielen, waren die erbarmlichen Leidenschaften ber Gewinnsucht und ber Rachsucht zu offenen und anonymen Denunziationen aufgeweckt. Diese und jene mehrten fich auch. Die aus Rache gemachten anonymen Anzeigen erwiesen sich fast immer ale falsch, so bag die Anträge der Hofcommission größten= theils dahin lauteten, daß "die gemachte Anzeige auf sich zu beruhen" hatte, und der Raifer dann dazu ichrieb: "ich begnehmige das Ginrathen ber Commission". Diese Denunziationen über die geringfügigsten Uebertretungen der Gesetze in publico-ecclesiasticis gaben aber doch noch bis zu ben letten Regierungs-Jahren des Raisers Gelegenheit zu langen Untersuchungen. So findet sich noch am 22. Januar 1788 im geistlichen Protokoll folgender Vortrag an den Kaiser: "Daß der von dem Hoffriegerath anhergegebene aus einer allerhöchst bezeichneten Anzeige gezohene Gegenstand, daß im Dorf Herzmaniz in Böhmen noch eine Art Stapulir-Bruderschaft bestehen sollte, bei ber Untersuchung sich nicht bestätigt habe. R. Diese Anzeige bient zur Nachricht."

Das Rapuzinerkloster in Scheibbs, süblich von St. Pölten, sollte (sub. 20. Juli 1783) "aufgehoben und die Geistlichen in andere Klöster vertheilet oder zur Seelsorge verwendet werden." — Da ers hob sich nun ein Sturm von Bittschriften, Vorstellungen und Zeugsnissen sämmtlicher Pfarrer der ganzen Umgegend, welche die Rapuziner ihrer Unermüdlichkeit in der Aushilse an Festtagen, und in der Seelssorge überaus lobten, und ihre Aushilse ung für eine Calamität der ganzen Gegend erklärten. Dießmal half die Energie der Vorstellungen und die Kapuziner konnten bleiben bis auf den heutigen Tag (1868)\*).

<sup>\*)</sup> Siehe Fascitel "Capuziner". Cultusministerium zu Wien.

Den Carmeliten auf der Laimgrube in Wien wurde von der Regierung ihr großer Garten genommen, auf 17 Bauplätze eingestheilt und diese Bauplätze einzeln abgeschätzt, die Gesammtsumme der Schätzung betrug 4185 fl. Sicher hatten auch hier die Schätzmeister große muthig auf schnelle Käuser und gute Freunde gedacht, nun aber mußten die Gründe licitando verkauft werden und dieß geschah um 15,656 fl., also fast um das 4fache höher, als der Schätzungspreis. Geschehen am 25. Juli 1788\*).

Der Referent Baron Krefl (protofollirter Freimaurer) befürunzählige Male Käufer von Klostergebäuben Rloftergrunden, wenn diese ber Regierung ein Anbot machten. Die Aften weisen seinen Gifer in Berschleuberung bes Rlostergutes zur Genüge nach. Er fand die Borschläge der Anbieter und Projektanten stete sehr plausibel "für das Publikum und das allgemeine Beste". So z. B. in einem Vortrag vom 18. November 1786 an den Raiser: "Ew. Majestät, Johann Oft, ein getaufter Jud, macht in der allerhöchst eigenhändig mit Baron Kregl gezeichneten Bittschrift ben Vorschlag auf bem Grunde des Carmelitergartens in der Leopoldstadt (Wien) dergestalt Häuser zu bauen, daß zwischen diesen ein neuer Weg nach dem Augarten geöffnet werben konnte. Die Landesregierung äußert sich hierüber, daß dieser Antrag ausführbar, erwünscht für das Publikum, vortheilhaft für den Religionsfond sep" u. s. w. Dag ber Antrag vortheilhaft mar, unterliegt keinem Zweifel.

Die Hofcommission beantragte die Aushebung der Minoriten in der Alservorstadt. Dießmal ging der Kaiser nicht ein, und schrieb 30. März 1787 folgendes Handbillet: "Lieber Baron Kreßt! Nach selbst genommenen Augenschein des Minoritenklosters in der Alsergasse und des Mölkergartens werden Sie ehestens durch die Hoftanzlei eine andere Entschließung bekommen, welche dieser genommene Augenschein veranlasset hat. Ich will Ihnen nur so viel zur Sewinnung der Zeit zu wissen machen, daß von Aushebung des Minoritenklosters, Vertheilung der Seistlichen und Bibliothek anzeht keine Frage mehr ist, und diese anzeho verbleiben wie sie sind. 19. März 1787. Joseph."

<sup>\*)</sup> Fasc. Karmeliter 221. Cultusministerium.

Was den Raiser bestimmt haben mochte, so energisch gegen die Aufhebung der Minoriten zu handeln, ist nicht angegeben; doch ist anzunehmen, daß die Commission, welche für die Aushebung stimmte, erlogene Gründe hervorbrachte. — So suchten die Beamten in einem Bortrage dem Raiser einzureden, das große silberne Sitter von der Gnadensapelle zu Maria Zell in Steiermark sei seuerzgefährlich. Der Raiser nahm einmal daselbst den Augenschein ein, und sagte darnach laut: "Hier haben sie mich wieder angelogen." Das Sitter besteht noch die auf den heutigen Tag. Der Augenschein des Raisers hat es vor der Verwandlung in Papier gerettet.

Den Klöstern murben weltlicher Seits Commendatar-Aebte \*) aufgedrungen. Der Commendatär-Abt führte die Dekonomie des Hauses, mußte in ber Regel ein Weltpriester sein, ber sich bazu hergab, das betreffende Stift mußte ihn bezahlen, und er führte das Superfluum von seiner Verwaltung an den Religionsfond ab. Nach einer Verordnung vom 28. März 1786 \*\*) findet es der Kaiser nicht thunlich, daß diese Commendatar - Aebte aus den Rioftern gewählt werden follen, weil fie sonst unter bem Prior des Rlosters in spiritualibus stünden, --- der Prior sollte für sein geistliches Regiment jährlich 200 fl. als Extrabelohnung bekommen. Daß ein solches Verfahren ein Ordenshaus in allen Richtungen geradewegs zu Grunde richten mußte, versteht sich wohl von selbst. wir nur ein paar Berfügungen bezüglich solcher Commendatar-Aebte: "Vortrag daß Maxmilian Mayala Profeß des Cisterzienser-Stiftes Heiligenkreuz als Abbe Commendataire mit jährlichen 1000 fl. Gehalt daselbst anzustellen wäre. 26. Jänner 1788. R. Unter ben angezeigten Beiligenkreuzer Stiftsprofessen Max Manala zum Commendatär-Abt benennen. Joseph." Um 4. Juli 1788 wird für das Chorherrnstift Neustift zu Tyrol der Stiftsdechant Unterpretinger als Abbe Commendataire vorgeschlagen. Der Raiser verwirft ben Vorschlag: "es musse ein Weltpriester aus Throl ober auch aus einer andern Proving senn, ein in Wirthschaftssachen kundiges Subjekt."

<sup>\*)</sup> Die Commendatär-Aebte, freilich in ganz anderm Sinne, sinden sich zuerst unter Leo IV. Siehe weitläufig hierüber Tamburini: De jure Abbatum. I. Vol. pag. 24. Disp. IV.

<sup>\*\*)</sup> Cultusministerium. Rlosteratten. Fascitel 210.

Der Bischof von St. Pölten zeigte sich (Martio 1786) außerordentlich gefügig, indem er selbst für 4 Stifter seiner Diöcese folgende Commendateur=Aebte vorschlug: für Mölk ben landesfürstlichen Pfarrer von Gars, Freiherrn von Rauber, für Lilienfeld den Piaristen aus Neuftadt Christian Fängler, für Zwettl ben Stadtpfarrer von St. Polten Eusebius Uhlich, und für Geras ben Felbprediger bei ber abeligen beutschen Garbe Joseph von Groller; statt bem Baron Rauber schlug der Bischof in ber Folge ben Prior von Mölk vor. — Die geistliche Hofcommission vom 9. März 1786 nimmt statt breien ber vom Bischof vorgeschlagenen, andere "taugliche Subjecte", und bedeutet hiebei: daß nun der Bischof die Stiftspfarren (von denen manches Stift 30 bis 40 Pfarren habe) besetze, wodurch den Bischöfen eine Gewalt in die Bande gegeben wurde, die einen nicht gleichgültigen Eindruck auf die Gemüther der Geistlichkeit machen dürfte, und selbst in Absicht auf die nach der Erfahrung immer gleich benkenden Bischöfe "nicht räthlich scheint. Es soll barum ben Stiftern ber Vorschlag zugestanden sehn" u. s. w.

War es manchem Kloster noch gegönnt fortzuvegetiren, so wurde ohne weiters über die Räume des Klosters verfügt und die Anzahl der Ordensmitglieder beschränkt. Z. B. erfolgt auf den Bortrag vom 6. März 1782 der Kärntnischen Landeshauptmannschaft die Resoluzion: "das Kloster der Benediktiner auf zehn zu reduciren, die leeren Käume zur Unterbringung von Kranken und Kostkindern zu verwenden; die Dominikanerinen nächst St. Andrä aufzuheben, die Alten zu pensioniren, die Jüngern nach Klagensurt zu den Elisabethinerinen zu übersetzen und aus ihrem Vermögen eine Trivialsschule in St. Andrä zu errichten. Joseph."

Den Paulanern auf der Wieden in Wien\*) wurde ihr Garten ein fach weggenommen und als Erfrischungsplatz für die Generalsseminaristen verwendet. Nach dem Tode Josephs bekamen sie ihn wieder zurück, sollten aber 1000 fl. für Verbesserung des Gartens und Gartengebäudes zahlen. Sie berichteten: daß sie aus diesem Garten ihre Gemüse bezogen, daß sie ihn mehrere Jahre entbehren mußten, daß die Verbesserung des Gartenhauses eine solche für die Semina-

<sup>\*)</sup> Rlofterakten. Fasc. 223. Cultusministerium.

dauptstädten zu sinden, da der einzige weiße Ochs nächst der Hauptsmaut von dieser Gattung zu sinden ist, scheint dieses nothwendig zu machen." Es solgen nun noch vier Seiten ähnlicher Vorschläge über Rlostergebäude von Seite des Kaisers; so will er z. B. das Camalsdulenserkloster auf dem "Kaltenberg" für "Wahnsinnige, ekelhafte und unheilbare Kranke" hergerichtet wissen. Merkwürdiger Weise geschah mit keinem Gebäude nach des Kaisers Willen — seine Pläne erzwiesen sich alle theils unaussührbar, theils unpraktisch. Die Kanzlei mußte dem Kaiser zu seinen Plänen Ausklärungen geben. Die Kanzlei rieth ein: das Königskloster solle an einen Unternehmer um 30,000 fl. verkauft werden. Der Kaiser resolvirte: "Dieses kann ohne Anstandals ein Bersuch verlanget werden. Joseph."

In den Akten finden sich noch zwei große Bauplane für das projectirte Hotel mit Frontansichten. Offenbar ließ der Kaiser selbe ansertigen. Eine trägt ober dem Thor die für ein Wirthshaus sehr pompöse Inschrift: Domicilium Nationum. Es fand sich aber kein unternehmender Wirth zur Ausführung dieses Planes. Jetzt steht an der Stelle des Königsklosters der Pallast des Warchese Palavicini, dann die Bethäuser augsburgischer und helvetischer Confession\*).

Beispielsweise sollen hier einige gewaltsame Verfügungen nicht nur mit dem Klostergut, sondern auch mit frommen Stiftungen folgen, deren Capitalien, wie es sich jett herausstellt, nicht mehr aufzufinden sind.

Im Röllnerhof zu Wien existirte eine große Rapelle, Stifter und Bogt darüber war 400 Jahre lang eine Familie: Albrechtsberg, zwei Sprossen derselben lebten noch 1783. — Einige Priester des Hieronomitanerordens besorgten den Gottesdienst, der Orden wurde aufgehoben, alle Kapellen geschlossen. Die Frauen Maria von Waldsstätten und Ernestine von Kreß, beide geb. Albrechtsberg, bitten den Kaiser "die Kapelle bestehen und die drei Priester, welche den

<sup>\*)</sup> Wie mit den unersetharen Monumenten der Geschichte der Wissenschaft und Kunst bei den Klosteraushebungen versahren wurde, das soll in einem Buch über die socialen Wirkungen damaliger Grundsätze aus authentischen handschriftlichen Quellen nachgewiesen werden. Hier bringen wir nur Generalien, um dem Leser einen Einblick in den modus agendi im Ganzen zu verschaffen.

Gottesbienst halten, da wegen der Wärme die Rapelle im Winter von den kränklichen und alten Leuten der ganzen Umgebung besucht wird, zu belassen." — Sie wollen gerne alle von ihren Uhnen für diese Rapelle gemachten Stiftungen von 17.000 fl. opfern, daß sie für den Landclerus vertheilt werden. — Der Beschluß wurde nicht abgeändert, — das Recht der Abkömmlinge des Stifters nicht geachtet\*).

Auf der Landstraße zu Wien wurden (11. Mai 1787 vom Raiser bestätigt) Gärten verschiedener Klöster zu Baustellen verkauft. Im Vortrag an den Kaiser heißt es: "Die Benennungen der Gassen dürfen nicht nach den Namen der Klöster, von welchen diese Gründe abgenommen worden, herzuleiten sehn." \*\*)

Die Gebäude der aufgehobenen Franziskanerklöster in Nieders Desterreich wurden systematisch an ausländische Seidens, Mousselins auch Schnapssabrikanten um ein sehr Billiges verkauft, und zwar nach der damaligen Staatswirthschaftstheorie: zur Hebung der Industrie. So wurde aus dem Conventsgebäude zu Klosterneuburg eine Zuckerssabrik. Das in Stockerau kaufte um 1000 fl. ein Rhums und Schnapsserzeuger. Das in Ppps ein Strumpssabrikant, dieser bekam die weitsläusigen Gebäude um 2000 fl. zur Emporhebung der inländischen Strumpfindustrie.

Nach dem kaiserlichen Resoluzionsbuch +) machte der Abt von Montserrat (die ehemalige Klosterkirche, später Militär-Bettenmagazin, ist gegenwärtig die protestantische Garnisonskirche in Wien) den Anstrag ihm gegen Einräumung der auf dem frühern Stiftsgrunde stehensden Häuser die Pariochialrechte (d. h. über diese Häuser) zu gewähren, so daß er als Pfarrer in seiner Stiftskirche wirken könne, — er bestam am 24. März 1781 eine abschlägige Antwort. Im selben Ressoluzionsbuche p. 433 sinden wir den Verkehr von Ordensvorstehern mit Rom in zeitüblicher Weise behandelt.

"140. Regierungsbericht des von dem Probsten zu Herzogenburg angesuchten Placetum regium wegen der zu Rom angesuchten Auf-

<sup>\*)</sup> Archiv des Cultusministeriums. Fascitel: Wiener Rapellen.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Bortrag ließ burchschimmern, es sei der Unterdrückungsakt dieser Rlöster ben Nachkommen nicht im Andenken zu erhalten.

<sup>†)</sup> Staatsministerialardiv 1781. Fol. 167.

kann eingerathener Maßen beibehalten werben, nur muß die Zahl der Geistlichen dieses Stiftes so viel es nur möglich, immer vers mindert werden, damit sich ein so größerer Ueberschuß ergebe, und dieser Ueberschuß wird sodann in die Religionskassa einzuziehen sehn, wovon die Kanzlei die geistliche Commission zu verständigen hat. Uebrigens werden Mönchstlöster beizubehalten angetragen, weil sie wohlseiler, als Stifter auszuhalten sind. Joseph."

Im August 1783 wurde den Englischen Fräulein von Sr. k. k. Wajestät erlaubt, Candidatinen nach "Nothburft" aufzunehmen gegen die ausdrückliche Bedingniß, daß sie nach ihrem alten Institut kein Gelübde der Reuschheit, sondern auch die übrigen Gelübde nur jederzeit auf Ein Jahr ablegen sollen, solchergestalt, damit ihnen immerhin der Rücktritt in die Welt frei bleibe, sowie der Oberin die Entlassung.\*)

Schon am 20. September 1782 bezeichnete der Raiser seine Herren Klosterauschebungs = Commissäre als Räuber in folgendem Handbillet: "Lieber Baron Kresel! Da mir bekannt ist, daß mit denen Waldungen der aufgehobenen Karthausern und anderen Nonnenstlöster übel gebahrt wird, und es damit ziemlich rauberisch zusgeht, so werden Sie darüber genaue Einsicht nehmen" u. s. w.

Auf Bittgesuche eines Klosterobern um den Fortbestand seines Klosters wurde, selbst wenn das Gesuch vom Kaiser signirt worden, d. h. Hoffnung gegeben war, daß darauf besondere Rücksicht genommen werde, doch in der darauffolgenden Erledigung gar keine Rücksicht genommen. Wie z. B.: "Bortrag. Das allerhöchst bezeichnete Gesuch des Dominikaner Provinzialen um Beilassung des Klosters zu Krems. 5. Nov. 1783. R. Es hat lediglich bei Meiner ertheilten Resoluzion sein Bewenden. Joseph."

Die sehr große gothische Klosterkirche zu Krems besteht noch heutigen Tages als städtische Kornhalle; das Presbyterium dient als Stadttheater; auf der Bühne sind noch Vergoldungen und Malereien vom Hochastar zu sehen, und unter der Bühne — laut einem Resgestenbuch des Kremser-Convents (jetzt im Archiv des Wiener Domisnikaner-Convents) — sind noch Grafen und Ritter begraben. Kirche

<sup>\*)</sup> Rlofteratten. Fascifel 224. Cultusministerium.

und Kloster wurden (Cultusarchiv) um 4000 fl. verkauft bei einem schon damals vierfachen reelen Werth \*).

Die Selbstbestimmung und Freiheit der Personen beim nothgedrungenen Wechsel eines Orden wurde nicht berücksichtigt. Hier ein Beispiel, wie Ordenspersonen nach Art Kriegsgefangener ausgeswechselt werden sollten. "Vortrag. Wegen der Anstände, die sich bei Aushebung des Klosters der Clarissinen in Troppau ergeben. 24. Jan. 1782. R. Dieses Kloster ist nach dem Einrathen der Kanzlei beizubehalten, jedoch keineswegs zu Erziehung der Jugend, sondern zu einem Krankenhaus zu verwenden. Sollte der König von Preußen etwa wegen dieser Aenderung die jenseitigen Güter (in Preußen) einzuziehen Anlaß nehmen, so würde zu erklären sehn, daß man auch die Nonnen demselben zur Versorgung hinüberschicken würde.

Joseph."

Ein ähnliches Beispiel finden wir im Loose ber Dominikanerinen von Imbach bei Arems. Sie wurden \*\*) nach ihrer Aufhebung in "vier Robelmägen" in das Augustinerinenkloster nach Rirchberg am Wechsel (an der Granze Steiermarks beim Semering) transportirt, ein Weg von 5 bis 7 Tagen mit Fracht und deuselben Pferden. Die fortspedirten Nonnen hatten für die ganze Reise, Fuhrwerke, Verpflegung u. s. w. 399 fl. 9 fr. gebraucht, die Buchhaltung in Wien bewies nun, daß mit Ermäßigung ber Trinkgelber für Fuhrleute u. s. w. diese Wanderfarth um 350 fl. ware zu bestreiten gewesen, und somit wurden ihnen die übrigen 49 fl. nicht vergütet. Ihre Basche burften bie Nonnen nicht von Imbach mitnehmen, "weil sie sonst mit viel Beschwerden und Unkosten nach Kirchberg gebracht werden müßte", somit wurde diese Basche in 3mbach durch die sehr besorgte Commission veräußert (wohl mochten die Commissare Sandtucher sehr benöthigt haben) und die Nonnen von Imbach sehr liebreich auf "die überflüssige Basche ber Nonnen von Rirchberg" angewiesen. — hier sehen wir ben Baron Sonnen-

<sup>\*)</sup> Unter den Brettern und Steinplatten des Schauplates im Stadttheater ist — wie der Herausgeber dieses urkundlich aufgesunden, der Herzog Philipp von Kärnthen, Erzbischof von Salzburg und Patriarch von Aquileja beigesetzt; siehe über dieses und andere Gräber daselbst: Der Dominikanerorden in Wien. Bon S. Brunner. Braumüller 1867. Seite 67 n. s. f.

<sup>\*\*)</sup> Rlofteralten. Fasc. 224. Cultusminifterium.

fels aktenmäßig erscheinen: er stellt den Antrag, die Gebäude von Imbach dem Grafen Kufftein für 1420 fl. ohne Lizitation zu überslassen. Nach den Akten wurde der Antrag genehmigt — ob er auch ausgeführt wurde, darüber verlantet nichts.

Diese Begünstigungen beim Berkaufe von Klostergebäuden im Interesse Dritter kamen sehr oft vor. Wer "gute Freunde" hatte, konnte billig zu etwas kommen.

Auch das Angustiner-Nonnenkloster zu Kirchberg am Wechsel wurde außer der, nach den Direktionsregeln vorgeschriebenen Lizitation dem Hofrath von Mittis vom Kaiser zuerst in Erbpacht überlassen, später brachte derselbe Hofrath es wieder ohne Lizitation käuslich an sich. Noch im April 1785 hatte der Kaiser den noch im Kloster von Kirchberg einige Zeit nach der Aushebung hausenden Augustiner-Chorfrauen — wie auch denen zu St. Lorenz, St. Jakob und den Himmelpförtnerinen in Wien einen täglichen "Nachstrag per 12 Kreuzer auf den Kopf gnädigst bewilligt" \*). Die Bittschrift der Oberin von Kirchberg verlangte, daß außer den täglichen 30 Kreuzern noch 12 dazukommen mögen.

1783 bekommt ein Thomas Knauer, Wunds und Geburtsarzt, burch Befürwortung des gefälligen Baron Krest die Erlaubniß, das Jakobinerinenkloster nach Abzug der Nonnen zu kausen und ein Entbindungs-Institut zu etabliren. Nun will aber Knauer auch noch einen Bauplatz zum Gebäude, und erbittet sich in einer Bittschrift an den Kaiser "so schwer es ihm auch fällt — aus patriotischer Eigenliebe für sein Institut noch einige hundert Gulden über solchen Schätzungspreiß für dieses Hauße zu geben". 5. August 1783. Der Kaiser resolvirt: "Es hat bei der ertheilten Verbescheidung zu verbleiben. Ioseph." — Daß man in Wien den Hohn herausgessunden, der in einer Verwendung des Klosters zu obigem "patriotischen Institute" gelegen, mag nicht bezweiselt werden \*\*).

In einem Handbillet vom 10. October 1783 wird Krest vom Raiser aufgefordert, einen Vorschlag über Verwendung der Gebäude 4 aufgehobener Klöster des Ordens der Augustinerinen, Laurenzerinen, Himmelpförtnerinen und Jacobinerinen ausznarbeiten. Krest sehen wir

<sup>\*)</sup> Rlofteraften. Fascitel 224. Cultusminifterium.

<sup>\*\*)</sup> Rlosteratten. Fascitel 225. Cultusministerium.

bei der Klosteraushebung vorzüglich thätig. Früher wurde bestimmt: Rach dem Gottesdienst Sonntag post 26. September 1783 ist den Nonnen die Aushebung ihrer Klöster durch die tais. Commission zu intimiren, innerhalb 3 Tagen habe Jede der kais. Commission in einem verssiegelten Schreiben mitzutheilen, ob sie in ein anderes Kloster versetzt werden oder in die Welt zurücktreten wolle (Fasc. 225 Cultusminister.). Nachdem die Jakobinerinen unterdrückt, wurde bei den Laurenzerinen und Himmelpförtnerinen nachge fragt — ob sie nicht das Kloster verslassen, sich säcularisiren oder in andere Klöster gehen wollen, und meldeten sich aus beiden Klöstern zu letzterem 30. Die Anfrage war mehr ein Wink, denn es gibt kein Beispiel, daß eine dem System gegentheilige Antwort berücksichtigt worden wäre\*).

Es mögen diese angeführten Beispiele genügen, um das Bersahren mit dem Klostergut anschaulich zu machen. Die Liberalen von damals haben unter den glänzenden Worten Freiheit und Aufstärung gerade dasselbe verstanden, was die späteren Liberalen darunter verstehen.

Es muß hier aber auch zur Ehre bes Raisers gezeigt werben, — wie es nicht in seinem Willen lag, der Rirche ihr Gut absolut zu entfremden und es geradewegs für sich oder für den "Staat" in Beschlag zu nehmen. Freisich wurde dieses Gut seiner Stiftung entsfremdet, verschleudert und verschwand dem reelen Werthe nach in dem Staatsschuldenabgrunde. Der ursprüngliche Wille des Kaisers — das Gut der Kirche zu erhalten — mag aus folgendem Schriftstück (Cultusarchiv Wien) zu ersehen sein.

Im Handbillet vom 27. Hornung 1782 sagt der Raiser betreffs des Vermögens der aufgehobenen Klöster:

"Lieber Graf Blümegen: Nachdem nun die vitam contemplativam geführte Klöster sind aufgehoben worden, so ist es an der Zeit ihnen erst die Bestimmung in allen Ländern bekannt zu machen, so Ich von Ihrem gesammten Vermögen zu machen gesinnet bin, weit entsernt das Mindeste davon zu fremdem, bloß weltlichem Gebrauch zu verwenden, will ich selbes ganz zu Errichtung einer Religions= und Pfarr-Cassa widmen, aus welcher für jetzo denen individuis die ausgewiesenen Pensionen zu bezahlen kommen,

<sup>\*)</sup> Sandbillet 18. Sept. 1788. Fascitel 225. Cultusminifterium.

der Ueberschuß aber und nach Maß ihres Absterbens werden endlich die ganzen Einkunfte bloß und ganz allein zu Beförderung der Religion und des damit so eng verknüpften und so schuldigen Besten des Nächsten verwendet werden nach denjenigen Vorschlägen, so mir durch die Behörde geschehen werden. Joseph."

Aus dem eingezogenen Gut bildete sich sodann der "Religious= fond," über welchen \*) sich folgende Aufschlüsse vorfanden.

Der Religionsfond entstand aus dem eingezogenen Klostergut, er sollte auf kirchliche Institute und Werke der Nächstenliebe verswendet werden, so wollte es Joseph in einem Handschreiben vom 27. Februar 1782.

Im Jahre 1786 berechnete die Stiftungs-Hofbuchhaltung, daß das Erträgniß sämmtlicher Stiftungen (Messen) in der Monarchie, welche dem Ort der Stiftung entfremdet und auf das Land vertheilt werden sollten, jährlich 286,461 fl. betrug. Im 2. März 1786 erschien ein Handbillet, welches Religionssonderträgniß und Stiftungen — den einen Provinzen zu nehmen und es andern, die Mangel hatten, zu geben befahl. — So wurden die Stiftungen nicht nur der Stadt, dem Dorf oder Orte, sondern auch dem Land, in welchem sie errichtet waren, entzogen.

Daß dieser Gewaltact allenthalben eine sehr bose Stimmung hervorrief — läßt sich benken, auch wenn es nicht constatirt wäre. Die Familien, für beren abgeschiedene Vorsahren Jahrestage gesstiftet waren, sollten sich mit dem Gedanken trösten: daß diese nicht mehr in der Kirche, für welche selbe gestiftet waren, persolvirt und abgehalten werden, sondern in irgend einem unbekannten Dorfe einer fremden Provinz; die Beamteten hatten für die Persolvirung zu sorgen. Wie eine Menge solcher Stiftungen rein verschwanden, so daß jetzt weder ein Stiftbrief noch ein Act vorhanden wäre, der nachweist, wo die Stiftung persolvirt wird, das haben wir schon nachgewiesen.

Im Jahre 1783 betrug der Religionsfond an Capital 14,952.377 fl. 43 1/4 fr. Am 9. September 1782 kam eine kaiserliche Berordnung, welche den Fond durch Einzichung von Benefizien ohne Seelsorge, dann durch Einziehung aller Fundationen auf Messen, Ministrirung,

<sup>\*)</sup> Rlosteratten. Cultusarchiv. Fascitel 189.

Rosenkränze oder andere Andachten und geistliche Verrichtungen, was sie immer sind, — zu vermehren befahl.

Im 22. Juli 1783 wurden auch die Interculareinkünfte aller Pfründen dazu genommen, am 30. April 1787 auch der Emeritensond der zur Pensionirung von Geistlichen durch Vermächtnisse bestimmt war, in diese Fondmasse hineingeworfen. In Prag betrug der Emeritensond 335.800 fl.

Die Einziehung ber einfachen Benefizien und des Emeritens fondes stellte den franken zur Seelsorge unfähig gewordenen Geistslichen die trübste Zukunft in Aussicht, und regte die Bewohner aller Ortschaften, in denen solche Benefizien gestiftet waren, aus vielen Gründen besonders auf. In Baiern und Würtemberg, wo man doch auch im Sekularisiren dem Zeitgeist huldigte, hat man die einfachen Benefizien nicht angetastet. Daß der Staat durch die Alienirung der Stiftungen und Verschleuderung der Kirchengüter den Steuerszahlenden eine Last auferlegt hat, werden wir anderwärts nachweisen.

Am 12. Februar 1787 wurde die Zahl der Canonicate bei Erzfapiteln auf 12, bei bischöslichen auf 8 herabgesetzt, die andern Canonicatsdotationen auch dem Fonde einverleibt. Im Jahre 1787 2. Februar wurde befohlen, daß die von kirchlichen Personen versliehenen Feuda, im Falle des Aussterbens der besitzenden Familie, auch zum Religionsfond zu kommen haben.

Am 20. Juni 1787 mußten sämmtliche durch Commendatärs Aebte verwalteten Stifter und Klöster ihren Ueberschuß an den Fond abliefern. Dieser weggenommene Ueberschuß betrug 1788 in Böhmen, Desterreich, Steiermark und Throl 54.375 fl.

Am 16. September 1782 wurde das Vermögen der dritten Orden (Laienvermögen) dazu eingezogen. Am 8. Nov. 1783 der Redemptionsfond, gestiftet um Christenstlaven loszukaufen. Es wurde allen Pfründenbesitzen die Alumnatsteuer für's Generalseminarium auferlegt. — Die Görzer'schen bischöflichen Mensalgüter wurden 18. März 1784 dazu eingezogen. Der Kommissariatsfond der Franziskaner' für's heilige Land und die heiligen Orte bestimmt, wurde mit Entschließung vom 10. April 1784 aufgehoben, und zum Religionsfond geschlagen. Ferner das durch eine Entschließung vom 28. Mai 1784 zur Unterstützung der galizischen Klöster ein-

gezogene Bermögen; dann die 400,000 fl., welche der Fürstbischof von Passau zur Errichtung des Linzer-Bisthums abgetreten hat, die Präbende des Prager Domdechants, welche eirea 18000 fl. trug, wurde auf 7000 fl. herabgesetzt, und der Ueberschuß dem Religionsfond zugewendet. In Wien wurden die Gärten noch bestehender Rlöster, wie die der Rapuziner, Franzissaner, Rarmeliten (in der Leopoldstadt und auf der Laimgrube), Augustiner, Barnabiten, Piaristen, Serviten, Minoriten zum selben Zwecke verkauft. Diesen Rlöstern die Gärten zur Erholung wegnehmen, hieß sie halb zerstören. Endlich wurde auch noch der Seelsorgerclerus mit geistlichen Aushilsssteuern und verschiedene Namen tragenden Abgaben zu Gunsten des Fondes in Anspruch genommen. Diese Steuern für den Fond
erregten eine allgemeine Wißstimmung und wurden dann auf viele begründete Klagen hin ein wenig vermindert.

In den Kriegsjahren wurde der Fond dann zu Kriegssteuern, Nationalleistungen u. s. w. hergenommen. Wie aus einer Urkunde im Fasc. 198 des Cultusarchivs zu ersehen, war Sonnenfels der oberste Rechnungsrevident des Fonds im Jahre 1791.

Das Gebahren mit dem Religionsfond steht mit der Art seiner Acquisition und Gründung auf einer und derselben staats moralischen und staatsrechtlichen Basis. Hat der Staat sich selber das Recht zuerkannt — diesen Fond aus dem der Kirche eigenthümslichen Gut zu creiren; so wird er in weiterer Consequenz, in zweiter Linie denselben in Staatspapiere umgestalten: das Geld verbrauchen und die Zahlung der Interessen, die auf dem Capitale lastet, den Steuercontribuirenden auf die Schultern legen.

## Reformatorische Umgestaltung eines Nonnenklosters in ein Polizeihaus.\*)

Wir haben es in diesem vorliegenden Buche zunächst mit jener Dienerschaft aus Theologen zu thun, welche bei der Aufklärungsprozession als Fakelträger sich gebrauchen ließen und auch soust als

<sup>\*)</sup> Durchwegs aus archivalischen Quellen.

Radtreiber bei ber großen Auftlärungsmaschine im Schweiß ihres Angesichtes sich einigen Taglohn zu erwerben suchten. Was an Denkmalen der Beschichte, der Wissenschaft und der Kunst zu jener Zeit zerstört worden, darüber werden wir, wie schon bemerkt, anderwärts Thatsachen aus archivalischen Aufschreibungen bringen. — Bei Abschluß der vorliegenden Schrift wollen wir aber vorläufig nur durch Ein Beispielden Beweis liefern, wie das damalige mit der Geschichte aufsräumende Spstem (in seinen Consequenzen) bis in das Heiligthum ehrwürdiger Grabstätten sich hinabwühlte, um Särge zu zertrümmern, so daß die Ueberreste erlauchter Bersonen der kaiserlichen Familie — in alle Winde zerstreut wurden.

Das ehemalige Rloster ber Karmelitinen zu St. Joseph\*) in ber innern Stadt murde spater zu einem Befangenhaus (Polizeihaus genannt) umgestaltet. Der Schreiber dieses begab sich im Interesse dieser Schrift in die Sterngasse, welche eine Sachgasse ist, und in dieß Gefangenhaus führt. Es war ihm gesagt worden, der t. t. Hauptmann der Artillerie und Gefangenhaus-Kommandant Pagler, habe aus handschriftlichen Quellen eine Geschichte bes ehemaligen Carmelitinenklosters bis zur Zeit der Aufhebung zusammengestellt. Der besagte Herr Hauptmann war nicht nur mit ber größten Zuvorkommenheit bereit, uns einen Quartband Manustript, die Frucht eines mehrjährigen Forschungefleißes (in verschiedenen noch bestehenden Carmeliter-Conventen gesammelt) zur Benützung zu überlassen; er führte uns auch in den duftern Corridors herum, zeigte uns die einstige Wohnung der Priorin, die Zellen welche jett für Arrestanten dienen, die Kirche, das Oratorium neben der Wohnung der Kaiserin Eleonore, Witme Ferdinand bes II., - geborne Prinzessin von Mantua, deren Grabeshalle gegenwärtig als ein Rerker für liederliche Dirnen verwendet wird, und von deren Sarg und Ueberresten man nicht mehr constatiren kann, wohin dieselben nach der Aufhebung zerstreut worden sind. Jest wird die Rirche an Sonn- und Feiertagen von Sträflingen und Inquisiten besucht, in der einen Bankreihe sigen

<sup>\*)</sup> Die sieben kleinen Bauser, welche jum Behuse des Klosterbaues zusammengekauft wurden, hießen einst zu den 7 Büchern, dahet das Kloster auch
mit dem Worte: zu den "Siebenbüchnerinen" bezeichnet wurde.

bie Gefangenen männlichen, in ber andern die weiblichen Geschlechtes. Bor dem Presbyterium besagt ein Grabstein, daß unter demselben Thomas der II., Bischof von Neutra, früher Bischof von Waizen, ein geborner Graf Palffy, ruhe, der 1679 starb und sich wahrscheinlich diese Kirche als Begräbnisort wählte, weil hier die heiligen Lieder der Klosterfrauen ertönen und diese in ihren Gebeten seiner armen Seele gedenken mögen. Dieser Bischof hatte sicher nicht gedacht, daß diese Gebete nach einem Jahrhundert verstummen, und daß von nun an tausende und tausende von Verbrechern die Stelle der vertriebenen Carmeliterinen in den Zellen und in der Kirche einnehmen werden.

Rechts vom Hochaltar besagt eine Inschrift, daß der Bater einer Nonne hier beigesett murbe auf seinen Wunsch: daß sein Leichnam in der Nähe seiner geliebten Tochter gebettet sei. Es war schon Abend und zu bunkel, um die lateinische Juschrift zu lesen. Hauptmann Pagler gab uns darnach in seiner Wohnung eine deutsche Uebersetzung davon: "Unter diesem Steine ruht ein ansehnlich frommer Christ und Rechts= kundiger, der edle und hochgeehrte Herr Dominik Trier, beider Rechte Doktor, Sekretär der Landstände und des Prälatenstandes in Nieder-Desterreich, gestorben am 5. October 1745 im 68. Lebensjahre. Hier ist eines Baters Ruhestätte, wo seine Tochter noch lebend weilt, damit der Tod nicht scheibe, die sich in Liebe verbunben. Er hat gewünscht und aus voller Seele verlangt, hier ruhen zu können, um im Tobe noch ber lebenben Tochter in nächster Nähe zu sein. Was sie früher bem Bater, der Welt absterbend gethan, hat er später seiner einzigen Tochter erwiedert, und genießt so, arm an Gütern, doch reich an Berdienften, jest bas höchste Gut."

Ein großes Zimmer, welches als Oratorium gedient haben mochte, dient jetzt zum Sortiren der Wäsche, eine Arbeit, die eben von, wegen liederlichen Lebenswandels abgestraften Dirnen besorgt wurde. Merkwürdiger Umschwung. In der finstern abergläubischen Zeit hier fromme, sittenreine Frauen, und in der lichten Zeit der Aufklärung an derselben Stelle liederliche abgestrafte Dirnen. Wozu wäre denn aber auch der Fortschritt, wenn er keine Früchte aufzu-weisen hätte, und wozu wäre der segensvolle Umschwung, wenn immer Alles beim Alten bliebe.

Mit einem unermüblichen Forscherfleiße hat Hauptmann Paßler aus Urkunden vieler anderer Carmelitenklöster Gründung und Geschichte des Carmeliten-Frauenklosters in Wien zusammengestellt.

Schon einige Tage ehe die Carmelitinen (1629) in das Kloster eins geführt wurden, war die Kaiserin und Stifterin im Kloster erschienen, um bei Herrichtung des Chors zur Abbetung der kirchlichen Tageszeiten, — mit eigenen Handen mitzuhelfen.

"Ein großes Bild sollte auf Verlangen ber Kaiserin im Chor ober dem Altar aufgehangen werden; als man dazu den Nagel in die Wand schlagen wollte, war die Mauer so locker, daß derselbe nicht hielt und das Bild hätte nicht tragen können; da gab eine den Rath, man solle den Nagel auf den hölzernen Fries unter der Vertäfelung einschlagen, man that es, nun fehlte aber eine Schnur, um das Bild baran anzubinden, und in die rechte Höhe zu bringen. Die Raiserin welche dieses sah, entfernte sich, löste von ihrem Fuße ihr Strumpfband, welches blau mit Gold durchwirkt war, und bot es statt der Schnur zum Anbinden des Bilbes, man that, was die Raiserin verlangte, und stellte später das Strumpfband der hohen Frau wiederum zurück. Inzwischen dieses alles in dem Kloster zu dem Empfange der Klosterfrauen vorbereitet wurde, hatten die Mütter (die 4 italienischen Carmelitinen, die nach ihrer Ankunft in Wien in der Hofburg einlogirt wurden) in der Burg mit Abschiedsvisiten vollauf zu thun, denn jede Hofdame und andere hohe Personen wollten die frommen Frauen noch einmal sehen, sie sprechen, und sich in ihr Gebet einschließen und empfehlen laffen."

Die Raiserin Eleonora war mit ihren Hofdamen am 8. Nov. 1629 zugegen, als Kardinal Klesl, Bischof in Wien, die 4 Frauen aus Italien in ihr Kloster einführte, ihnen die Klausurschlüssel und den Stiftbrief übergab. — "Hierauf übergab die Raiserin dem Kardinal den Stiftbrief, nebst einer Berschreibung von jährlichen 2000 fl. aus ihrem Eigenthum zur Bestreitung der Bedürfnisse des Klosters für diese und alle nachfolgenden Klosterfrauen für immerwährende Zeiten und ließ diese Rente auf ihr Gut Waltersdorf grundbücherlich verssichern. Der Kardinal übergab der Priorin Mutter Paula Maria mit den Schlüsseln den Stiftbrief, und erklärte sie und ihre Nach-

folgerinen zu Besitzerinen des Stiftes und des Hauses für immerwährende Zeiten."

Der Kardinal empfahl der Mutter Priorin die Beobachtung ihres klösterlichen Gebrauches und vollkommener Haltung ihrer Satungen.

Die Priorin übernahm Schlüssel und Stiftbrief und versprach in Allem unveränderlichen Gehorsam, Dankbarkeit für die Raiserin 2c.

Nachdem dieses Alles vorüber war, empfahl sich der Kardinal der Kaiserin und Erzherzogin, und nahm von den Müttern Abschied und ging mit den Patres ab.

Die Raiserin überreichte nun der Priorin ein Sächen, worin sich 500 fl. befanden, und als die Priorin fragte, was sie mit diesem Gelde machen sollte, sagte die Kaiserin, diese Summe ist die Rente für das erste Quartal, und gehöre zu ihrem Lebensunterhalte. Zu Mittag sendete ihnen die Kaiserin hinreichende Kost; dieses dauerte 8 Tage fort.

Die Kost war nicht nach der in ihrer Heimath gewohnten Weise zubereitet, sie aßen daher nur wenig und fühlten sich schwach. Ferner litten sie viel Kälte, weil ihr Haus dem Nordwind ausgesetzt, Thüren und Fenster schlecht waren, und sie den Gebrauch des Ofens nicht kannten. Alles dieses ertrugen die Frauen jedoch mit Geduld und Ergebung.

Um Sonntag ben 11. November 1629 schon früh Morgens versammelten sich die allerhöchst und höchsten Herrschaften in dem Rloster, um der seltenen Feierlichkeit daselbst beizuwohnen, es waren angekommen der Kaiser und die Kaiserin, der Kronprinz König von Ungarn, Erzherzog Leopold, Erzherzogin Cäcilia sammt dem Hosstaat. Das Kloster wurde nach dem Willen der Kaiserin dem heil. Joseph geweiht. Nach der kirchlichen Feier ging die kaiserliche Familie in die Zimmer der Klosterfrauen, "die allerhöchsten Herzschaften sanden es in den Zimmern der 4 Frauen sehr kalt, und fragten dieselben, warum sie sich nicht einheizten? Die Priorin bemerkte jedoch, daß, da hier Kamine sehlen, sie nicht wisse, auf welche Weise sie dieses bewerkstellige, worauf der König von Ungarn und dessen Bruder der Erzeherzog Leopold, um den Frauen den Gebrauch des Ofens zu lehren, Holz bringen ließen und persönlich mit eigenen Händen im Ofen

Feuer machten. Als dasselbe brannte und die Wärme sich zu verbreiten anfing, sagte der König von Ungarn zu der Priorin sich wendend: "Auf diese Art heizt man die Oesen in unserm Lande."

Bald kamen Novizinen aus abeligen Häusern, eine aus Köln, eine aus Wien, eine aus Prag, eine aus Oberösterreich. Bei ber Einkleidung diefer vierten am 2. April 1630 erschien mit dem Kaiser die Kaiserin und beren ganzer Hofstaat. In der Kirche waren die Hoffänger. Der Raiser und die Erzherzoge erwarteten die Novizinen, die Raiserin und die Erzherzoginen gingen den Jungfrauen bis zur Pforte entgegen. An demselben Tage, an welchem die vier Novizinen eingekleidet wurden, kam aus Prag ein Schreiben des Grafen Martinit (welcher bekanntlich nebst noch 2 Edelleuten aus einem Fenster im dritten Stock der t. t. Burg zu Prag geworfen worden und wunderbarer Weise am Leben geblieben ift), an den Orden, in welchem er um die Aufnahme seiner Tochter bat, da es auch der Wunsch seiner Frau sei, und sie beide in das Begehren ihrer Tochter gerne einwilligten. Die junge Gräfin murbe auch von ihrem Bruder, welcher kaiserlicher Rammerpräsident war, nach Wien gebracht und der Priorin vorge-Das Fräulein besaß an Heirathsgut von ihrem Vater 8000 böhmische Thaler und hatte einstens von der Mutter nach deren Tode ebensoviel zu erwarten. Die Gräfin wurde am 25. Mai 1630 vom Kardinal Klest eingekleidet und Maria Magdalena von St. Theresa genannt, worauf er auch in Gegenwart vieler hoher Herrschaften, die dabei erschienen waren, eine deutsche Predigt-hielt. Alle 5 Novizinen legten nach Verlauf des Probejahrs die Profeß ab.

Die Raiserin fuhr fort dem Rloster Wohlthaten zu erweisen, halbe Tage lang hielt sie sich daselbst auf, da fand sie ihre Erholung. Auch der Raiser kam bisweilen, sehr häusig speisten die allerhöchsten Herrschaften im Kloster, auf demselben ordinären Geschirr, auf dem die Rlosterfrauen speisten, und geriethen dabei in die heiterste Stimmung. Bei dieser Gelegenheit richtete der Raiser den Müttern die Uhren und Wecker auf die richtige Zeit. Ein anders Mal mußte der König von Ungarn (Sohn des Kaisers) die Kaiserin über eine sehr steile Treppe, auf der man mehr kriechen als gehen mußte, auf den Dachboden führen, wo die Kaiserin einen Balkon zum Trocknen der Wäsche erbauen wollte. Nach dem Essen arbeitete die Kaiserin ges

meinschaftlich mit ben Frauen, ging mit ihnen zur Besper und bestete mit ihnen. Die Kaiserin verehrte die Priorin Paula, sendete ihr, wenn sie trank war, die eigenen Aerzte und Speisen von der eigenen Tasel, leistete ihr auch herablassende Dienste und Gesellschaft. Die Kaiserin ließ auch Pläne für das neu zu erbauende Kloster ansertigen. Am 16. Juli 1630 begann der neue Bau. Nach der Rücksehr von der Krönung 1630 schenkte die Kaiserin dem Kloster ihr Krönungskleid. Die Bevölkerung sing zu murren an, weil versschiedene Häuser zum Behuse des Klosterbaues angekauft wurden. Die Insantin Maria von Spanien, Schwester des Königs von Spanien, verehrte dem Kloster ein mit Gold beschlagenes, mit Edelsteinen besetzes Kästlein zur Ausbewahrung der Hostien in der Sakristei. Der Graf von Mannsfeld ein Kreuz aus Ebenholz mit einem Christusbild aus Silber.

Am 17. Juni 1631 wurde die junge Gräfin Clara Thonhauser eingekleidet. Dieses Hoffammerfräulein erschrack so sehr, als sie die Carmeliterinen bei ihrer Ankunft in Wien sah, daß sie sich das Gesicht darüber verbarg. — Der Prior Dominikus prophezeite ihr damals: sie werde die erste von den Kammerfräulein sein, die in den Orden einstritt. Eine Woche darauf, den 31. Juni 1631, wurden wieder zwei Hofdamen eingekleidet. Elisabet Baronin Formentini und Maria Baronin Teussin. Am 23. November 1631 Carolina Maria Baronin von Trips. 18. April 1672 Anna Maria Stozin, Edle v. Minichen. 2. Mai 1632 Gräfin Dorothea Schlik, diese war früher Protestantin, Am 17. Mai 1632 die Hofdame Maria Klara Baronin von Spiring. Während des Krieges stockte der Bau, 1632 begann er wieder, der Carmelitenpriester Carl von St. Joseph, ein guter Architekt, wurde beauftragt, ihn zu führen.

Am 22. October 1633 wurde unter dem Altar der neuen Rlosterkirche von der Kaiserin feierlich der Grundstein gelegt. In diesem Steine befand sich eine Oeffnung und in diese Oeffnung legte die Kaiserin eine eiserne Kassete, in diese wurde eine goldene Münze und eine Erztafel gelegt mit folgender Inschrift: "Zu Ehren der allerheiligsten unzertrennlichen Dreifaltigkeit und Ewiger Gedächtniß Eleonora, Römische Kaiserin, auch zu Ungarn und Böhmen Königin, Erzherzogin von Desterreich, Herzogin von Mantua. In Gegenwart

Ferdinand II. Römischen Raiser, und Ferdinand III. König von Hungarn, Erzherzog Leopold, Pischof in Passan, und Erzherzogin Maria Anna und Cäcilia Renata, hat in diesem Kloster der Discalceaten Carmelitinen von der Congregation des heil. Elias vom Berg Carmelo erstes Fundament solemniter gelegt, aus gewisser Affektion und Andacht, und solches dem heiligen Patriarchen Ioseph Bräutigam der allerheiligsten Jungfrau andächtiglich dedicirt den 22. October 1633." Darnach wurde vom Cardinal Ditrichstein die Messe gesungen, und es speisten sämmtliche Herrschaften in dem Kloster. Am 3. Dezember wurde die Kirche eingeweiht.

Am 20. Juli 1634 wurde gefunden, daß das alte Haus, in welchem die Nonnen wohnten, sehr baufällig war, es mußte umsgebaut, und die Frauen unterdessen anderswo untergebracht werden. Ein Haus in der Nähe der Hofburg wurde ihnen angewiesen. Die Raiserin freute sich ihre lieben Klosterfrauen nun wieder so nahe bei sich zu haben, und der Kaiser Ferdinand II. sagte einmal deswegen scherzweise zu ihr: "er fürchte, er werde sie jetzt oft verlieren, weil sie den ganzen Tag bei ihren lieben Carmeliterinen zubringen werde." Die Obersthosmeisterin war beauftragt worden, die Nonsnen in vier geschlossenen Hoswägen in diese interimistische Wohnung zu führen.

Es waren mit den Laienschwestern 18 Nonnen. Sie mußten am Königskloster St. Clara vorüberfahren, und hörten dort die heil. Messe. Die Priorin Paula und die Mutter Beatrix, deren Tante im Königskloster war, brachten aber den ganzen Tag daselbst zu, auch der Kaiser und die Kaiserin speisten dießmahl mit im Refektorium des Königsklosters, die Priorin mußte auf Geheiß der Kaiserin beim Speisen dableiben.

Am 15. September trat die junge Gräfin Euphrosina Dorosthea von Sternberg in das Kloster ein. Sie erhielt ein Heirathsgut von 14,000 fl. und einen Schmuck im Werthe von 2000 fl., am 18. October machte sie Proseß. Im selben Jahre 1635 wurde Gräfin Anna Constantine von Göller Kammerfräulein der Erzherzogin und nachmaligen Kurfürstin von Baiern eingekleidet.

Um 15. Februar 1638 starb Ferdinand II. im 59. Jahre seines Lebens, im 18. seiner Regierung.

fromme Seele zu Gott. Die Raiserin war 56 Jahr, 9 Monate und 3 Tage alt geworden, 33 Jahr war sie mit Ferdinand II. vermählt.

Sie verbot sich jede außerordentliche Leichenfeier — ihre Leiche sollte nur insoserne geöffnet werden, um das Herz aus selber heraus, zunehmen, welches in der Gruft ihres Gemahls in Grat beigesett werden sollte. Ihrem Bunsche nach wurde die Laiserin im Ordenstleide der Carmelitinen in den Sarg gelegt, jedoch ohne den Mantel und schwarzen Schleier — die fromme Frau sagte, sie sei nicht würdig das vollsommene Ordenstleid zu tragen, weil sie auch nicht vollstommen im Orden gelebt habe. Ihr Leichnahm wurde in der Burg ausgestellt; sie wurde von der Bevölkerung Biens betrauert und beweint.

Ein Monat vor ihrem Tode hatte sie sich im Aloster der Carmeliterinen eine Gruft unter dem Sochaltar bauen laffen. Git selbst leitete den Bau. Ein Stein wurde zu einem Sarge ausgehöhlt und aufgestellt. Den Sargbeckel zierte eine Raiserkrone, und auf dem Fuß desselben wurde nach ihrem Tode folgende Inschrift eingemeißelt: "Cleonore, Raiser Ferdinand II. Gemahlin, eine Mutter der Armen, ein Exemplar ber Tugend, Stifterin bes Rlofters der Barfüßer Carmeliterinen, in beren Habit gekleibet sie hier liegt, ift wie sie heilig gelebt auch heilig gestorben. Anno 1655 den 27 Juni, ihr Alter 57 Jahr." Ihre Leiche wurde von Hofcavalieren an die Rlosterpforte getragen, daselbst von 6 Karmelitenpriestern auf die Schultern genommen und in die Gruft getragen. Außer dem Clerus und den Klosterfrauen ging mit der Prozession zur Gruft der Oberst= hofmeister ber Raiserin, Graf Cavriani, die Prinzessin von Lothringen, Hofbamen und Ravaliere. Alles gieng nun trauernd und weinend denselben Weg, über den sie 14 Tage vor ihrem Tode, als sie ihn wandelte, gesagt hatte: Auf diesem Weg wird bald meine Leiche getragen werben. Che die Leiche in ben steinernen Sarg eingeschlossen murbe, füßten die Rlosterfrauen eine nach der andern die kalte Hand ihrer geliebten Stifterin und Wohlthaterin.

Elconora war die Tochter des Vincenz Gonzaga Herzog von Mantua und Montferrat, geboren 1598. Sie wurde in Mantua von den Ursulinerinen erzogen. Der Fürst Johann Ulrich von Eggensberg holte sie als zweite Gemahlin Ferdinand II. 1621 ab, 1622

wurde sie in Regensburg ihrem kaiserlichen Gemahl in der Kapuzinerkirche angetrant. Sie wurde 1622 zur Königin von Ungarn, 1627
zur Königin von Böhmen gekrönt. Sie war Malerin, Dichterin
und komponirte Lieder, besaß auch ein Berständniß für Architektur,
als eine Fürstin der kunstsinnigen Familie der Gonzaga. Die
Kaiserin hatte auch Karmelitenfrauenklöster zu Gratz und Prag
gestistet.

Uebergehen wir nun die Geschichte dieses Ordenshauses in einem Zeitraum von 130 Jahren und kommen wir dis zur Periode, in welcher beim allgemeinen Alostersturm auch diese Stiftung einer frommen Kaiserin weggeschwemmt wurde, so zwar daß auch der Sarg der Kaiserin mitsammt der Leiche aus der Gruft verschwunden ist, und daß jetzt Berbrecher das Haus bewohnen, daß dort, wo die Loblieder Gottes aus dem Munde gottgeweihter Jungfraun erschollen, das Gestreische liederlicher, dem weltlichen Strafgesetz verfallener Dirnen vernehmbar ist, wo nun wegen Ueberhandnahme der Verbrecheranzahl selbst die Grabeshalle der Kaiserin zum Gefängniß verbrecherischer Weiber dienen muß.

Um 26. Juni 1782 Früh 9 Uhr erschien bei St. Joseph im Kloster die Aufhebungs-Commission — und der Chef las das Aufhebungsbetret vor, in welchem folgende Bestimmungen vorkommen:

- "1. Diejenigen, welche die Profession noch nicht abgelegt haben, haben das Kloster binnen 4 Wochen, vom heutigen Tage an gerechnet, gegen eine Absertigung von 150 fl. für jede einzelne Person zu ränmen, in Ansehung ihres in das Kloster mitgebrachten Vermögens und Eigenthums aber die dießfälligen Ausweise zu Protokoll zu geben."
- "2. Bleibt es den Klosterfrauen freh sich außer den k. k. Staaten in Klöster ihres Ordens zu begeben, oder sonst auszuwandern, in welchem Falle dieselben mit einem Passe so wie mit einem der Eutsternung wohin sich solche begeben wollen eutsprechenden Reisegelde ab aerario versehen werden sollen ohne jedoch eine Pension zu erhalten."
- "3. Diejenigen, welche in einen andern Orden eintreten wollen erhalten eine Jahresrente von 150 fl., die in den Orden der Elisas bethinerinen eintreten eine Jahresrente von 200 fl."

"4. Die ganz austreten wollen, sollen die Lösung von ihrem Gelübde ansuchen. Innerhalb 5 Monate müssen sie das Kloster räumen dis dorthin bekommt jede 30 fr. täglich für Kost, Kleidung und andere Lebensbedürfnisse."

Es folgen die andern gewöhnlichen Maßregeln bei Klostersunterdrückungen. Unter dem Datum 26. Juni 1782 haben sich die Priorin und 2 Schwestern auf Besehl im Namen des Convents auf dem Detret unterschrieben und zwar Schwester Augustina Theresia von Jesu Priorin, Magdalena von Jesu Subpriorin, Elia Theresia a corde Jesu, Prima Clavaria. Die Schriftzüge zeigen deutlich die zitternden Hände der Schreiberinen. Dann mußten sämmtliche den bekannten Manisestations und Denunciations Eid schwören; der schwärzeste unvertilgbarste Fleck in der ganzen damaligen Berges waltigung.

Das liegende und in Obligationen befindliche Eigenthum des Klosters war geschätzt auf 237,979 fl.

Aus der Klosterbibliothek wurden nur jene Bücher in das Insventar eingeschaltet, welche "roth gepfalzet" waren. Dieser Umstand allein ist hinreichend, um von der literarischen und bibliographischen Kenntniß dieser Auftlärungs-Mandarine ein Zeugniß abzulegen. In der Gruft wurde gänzlich aufgeräumt; nur die 2 Leiber der heiligs mäßigen Frauen Paula und Katharina wurden nach der Aushebung in den Dom zu St. Stephan gebracht, in einer Kapelle neben der Sakristei beigesett, und wie schon bemerkt, 1830 von da nach Smunden übertragen.

Wohin der Leichnahm der hohen Stifterin Eleonora und der 9 Monate alten Prinzessin Claudia von Lothringen, die an der Seite der Kaiserin geruht, gekommen, das hat man bisher trot allen Nachforschens nicht auffinden können.

Die sterblichen Ueberreste der andern Klosterfrauen wurden zusammengeworfen, und in dem St. Marxer Gottesacker in cumulo beerdigt.

Bis Ende Mai 1782 hatten sämmtliche Klosterfrauen ihr Haus verlassen, und sich verschiedene Asple gesucht. Hofrath Freiherr von Buol leitete die Aushebung, er sagt in seinem Berichte: "Nach aufgehobenen zweien Nonnenklöstern der Clarissinen und zu St. Nikola begab ich mich den 26. Juni 1782 zu den hiesigen Carmelitinen bei St. Joseph, und kündigte den auf das höchste bestürzten Nonnen die allerhöchste Resoluzion an. Im Kloster waren 18 Professen und eine Novizin."

Den Kirchendienst besorgten 3 Kapläne, sie wohnten in einem dem Kloster gehörigen Hause, — außer dem Kloster. Der Commissär sagt über dieselben: "Die Lage dieser 3 Kapläne ist für die Zukunft sehr traurig, und ich muß ihr Gesuch um eine anständige Bersorgung unterstützen." —

In berselben Gasse, in welcher zu Lebzeiten der Stifterin der Kaiser und die Kaiserin, die Prinzen und Prinzessinen des kaiserlichen Hauses und der hohe Abel herbeikamen, um den kirchlichen Festen beizuwohnen und an der Frömmigkeit der Bewohnerinen dieses Hauses sich zu erbauen, — in derselben Gasse werden jest täglich einige Duzend Verbrecher mit gebundenen Händen von Polizeisoldaten herbeigeschleppt, und an der Pforte den Gefangenwärtern überliefert.

Man kann ein sehr warmer Freund der wahren Aufklärung sein, ohne deßhalb alle jene Thatsachen gutheißen zu dürfen, welche im Namen jener "Aufklärung" verübt worden sind; und ohne sich deßehalb das Nachdenken überhaupt und verschiedene Reslexionen insebesondere verbieten zu lassen. In Anbetracht der skizzirten Geschichte dieses Klosters aber kann man schon sagen, daß die stark abgenützten Schlagworte: Schatten und Licht, Finsterniß und Aufklärung, Abersglaube und Philosophie, Stillstand und Fortschritt, und viele andere ähnliche Gegensätze reichlichen Stoff zum Nachdenken darbieten.

## Gefälschte Urkunden, neueste Forschungen und Schluß.

Merkwürdiger Beise hat sich eine naive Berlogenheit im Erfinden von Aktenstücken gerade jener Zeitperiode bemächtigt, die wir in vorliegender Schrift behandelten. Wir halten es für unsere Aufs gabe derlei Fälschungen als solche zu kennzeichnen, und zwar Fälschungen, die bis auf jetzt (1868) selbst von namhaften Historikern als echt angeführt wurden. Eine Interpolation konnten wir noch in den jüngsten Jahren in einem eclatanten Falle erleben. Es wurde mit den Briefen der Schwester Josephs, Marie Antoinette, zu Paris ein schmählicher Schwindel getrieben. Es erschien 1864 eine angeblich bisher noch nicht veröffentliche Correspondenz von Marie Antoinette\*). Das Buch fand reißenden Absatz und erlebte eine zweite Auslage. Die Herausgeber versicherten im Besitze der Originalien zu sein. Nun aber erschienen zu Wien die echten Briefe von Marie Antoinette\*\*).

Diese echten von Arneth publicirten Briefe waren für Hunolt und Feuillet unangenehm.

Es ergab fich nun folgende Enthüllung:

"Die französischen Anführungen wurden von der deutschen Wissenschaft für nicht stichhaltig erklärt, und namentlich war es von Sphel, der in seiner Controverse gegen Feuillet de Conches geradezu den Beweis der Unechtheit der beiden Brieffammlungeu führte. In dem neuesten hefte der "Revue Moderne" hat von Sybel seinen Beweis noch bedeutend verstärft, indem er auf die zweite Auflage von Arneth hinweist, welche durch die Briefe des Abbe von Bermond (Secretar der Königin) an den Grafen von Merch-Argenteau (lange Zeit kaiferlicher Gefandter in Paris) vermehrt ift. Jest stellt sich Folgendes heraus: Herrn Fenillet waren Manuscripte aus der faiserlichen Bibliothek anvertraut worden, aus denen er eine Reihe leerer Blatter herausgeschnitten hatte. Diese Blatter benutte er, um auf sie die mit Marie Antoinettens Unterschrift versehenen, von ihm selbst concipirten, angeblichen Briefe der Königin zu schreiben und so durch das Alter des Papiers die Täuschung vollständiger zu Fenillet hat 80,000 Francs von Hunoltstein für die ihm überlassenen Briefe erhalten. Feuillet, obgleich Ceremonienmeister 2c., ift mit Schulden überladen, und nur feiner Stellung dürfte er es zu banken haben, wenn er ber Buchtpolizei entgeht."

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite de Marie Antoinette publiée sur les documents originaux par le Comte Paul Vogt d'Hunoltstein. Paris. Dentu. 1864.

<sup>\*\*)</sup> Maria Theresia und Marie Antoinette. Ihr Briefwechsel, herausg. von Alfred Ritter von Arneth. Zweite vermehrte Auflage. Mit Briefen des Abbé de Vermond an den Grafen Mercy. Wien und Paris. Braumüller 1866. (Erste Auflage 1865.)

Nach dieser Voraussendung schreiten wir zu unserer Enthüllung einer sehr merkwärdigen, festeingewurzelten Interpolation.

Bon dem Briefe Josephs an Herzan, und der Unächtheit desselben haben wir Seite 7 gesprochen. Dieser und der an den Erzbischof von Salzburg, beide sind fast in allen historischen Werten über Joseph II. zu sinden. Es gelang uns die Onesle dieser Briefe zu entdeden, und den fortgesetzten Betrug nachzuweisen, der seither mit selben getrieben worden ist.

Die älteste Ausgabe (balb nach Josephs Tode) fanden wir in der Wiener Universitäts-Bibliothek.\*)

Dieselben Briefe, für deren Echtheit kein anderer Beweis existirt als eben "die geheime Hosbuchdruckerei in Konstantinopel" erschienen wieder 1821 bei Brockhaus zu Leipzig \*\*) mit dem Beisate: "Bis jest ungedruckt."

Hier haben wir zum erften Humbug: "gebruckt zu Constantinopel" schon ben zweiten: "Bis jest ungebruckt."

Dem Herausgeber dieser Leipziger Ausgabe, der die Konstantinopolitanische Ausgabe wörtlich nachdruckte, lag besonders daran die Echtheit dieser Briefe dem Lesepublikum einzureden, in dieser löblichen Absicht sagte er in der Borrede: "Ueber ihre (der Briefe) Echtsheit wird es so ziemlich für Jeden, der mit einiger Kenntniß jener Zeit und jenes Fürsten sie aufmerksam durchliest, keines weitern Besweises bedürfen." — Der Herausgeber dieser "bisher ungedruckten" Briefe hat sich ohne weiters auf die Höhe der historischen Kritik gestellt und durch seinen sehr gewaltthätigen Machtspruch jeden weitern Beweis überflüssig gemacht. — Es ist nun wohl zu demerken, daß die meisten Biographen des Kaisers Joseph sich mit dieser erlogenen Onelle getränkt, d. h. einen oder den andern Brief daraus zum Beweis ihrer Behauptungen angeführt haben. — Wir können nun diesem unhistorischen Schwindel für zukünstige Autoren, die Gewissen, Ehre und Wahrheitsliebe besitzen, ein Ende machen.

<sup>\*)</sup> Neu gesammelte Briefe von Joseph II., Kaiser der Deutschen. Konstantinopel, gedruckt in der geheimen Hofbuchdruckerei. (Bibliothets-Signatur: Hist. aust. un. I. 842.)

<sup>\*\*)</sup> Briefe von Joseph II., als charafteristische Beiträge zur Lebens- und Staatsgeschichte bieses unvergeßlichen Selbstherrschers. Bis jest ungebruckt. Leipzig. F. A. Brodhaus 1821.

Der Bice-Direktor des kaisers. Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Regierungsrath Alfred Ritter von Arneth, ist zunächst für Fragen der Theresianischen und Josephinischen Zeit theils durch seine Studien und Publikationen, theils durch seine amtliche Stellung eine anerkannte Autorktät, er war so gütig im Hof-Archiv ein halbes Ouzend dieser Briefe, wie selbe eben beim Aufschlagen der "Constantinopolitanischen" Originalausgabe zum Borschein kamen, mit echten vorhandenen Briefen Josephs II., genau aus der Zeit der angeblichen Briefe, vor mir zu vergleichen, und die Unechtheit dieser auch aus inneren Gründen, wobei auch wiederholt lächerlicher Unsinn, eklatant nachzuweisen. 1846 kam bei Brockhaus eine dritte Auslage dieser ersundenen Briefe mit Roten heraus.

Nur finden sich in dieser Auflage zwei echte Briefe (19 u. 20) und zwar die letteren aus dem Briefwechsel Josephs mit dem Chursfürsten von Trier Clemens in der Mitte aufgenommen. Diesen Briefswechsel zwischen Joseph und Clemens\*) können wir als echt consstatiren, es befindet sich eine Copie aus der Zeit desselben im k. k. Hof- und Hausarchive.

Die Bücher über Josephs Reisen, wie die Anekvotenbucher können auf keinen historischen Werth Anspruch machen, und enthalten sehr oft handgreisliche Lügen, wie z. B. die Anekvotensammlung von Schimmer, \*\*) worin z. B. erzählt wird: "Im Jahre 1786 wurde die Benediktinerabteh Tihanh in Ungarn aufgehoben. Bei dieser Gelegenheit fand man zum weiß Gott wie vielten Male, daß sich die Herren Patres außerordentlich gut versorgt hatten. Man fand nämlich in den Kellern 9500 Fäßer Wein, dann eine volle Million an Obligationen außer dem großen Kirchenschaße. Als man schon die Untersuchung aufgeben wollte, stöberte man noch in der Sakristei ein mit Gold und Edelsteinen gefülltes Kästchen auf." — Mit demsselben frommen Kinderglauben berichtet derselbe Anekdotensammler als einen "vortrefflichen Zug mönchischer Schlauheit," — daß 1785 bei Aushebung des Klosters Königssaal die Mönche vor Aushebung des

<sup>\*)</sup> Erschienen in der Zeitschrift für historische Theologie. 4. Bb. Leipzig 1834. Seite 263—290 von Dr. Mohnike.

<sup>\*\*)</sup> Die interessantesten Anekdoten von Joseph II. Bon Aug. Schimmer. Wien 1850. Ruppitsch.

Rlofters 30,000 fl. in Gold eingemauert hätten, und setzt dazu: "Ein Beweis wie sehr diese Herren überall wieder auf ihr Zurücksommen rechneten. Wollte Gott, daß ihre Hoffnungen endlich für immer unersfüllt blieben." Derselbe leichtgläubige Autor Schimmer erzählt: "fand man doch noch 1848 bei den Ligurianern (in Wien) ein Altartuch von unermeßlichem Werthe, angeblich über 60,000 fl., ohne daß diese scheinheiligen Heuchler je etwas für Kunst und Wissenschaft, ja auch nur zum Besten der leidenden Wenschheit gethan hätten."

Schimmer's Buch erschien 1850. Wer berartig handgreifliche Lügen, über Zustände nur 2 Jahre vor der Drucklegung eines Buches und am Orte des Autors und Verlegers und der angebelichen Geschehenheit publiciren kann, wozu ist der fähig, wenn es sich um Begebenheiten handelt, die vor 80 Jahren in der Ferne vorzgefallen sind oder sein sollen? — Daß diese Ligurianer vor 1848 und jetzt wieder täglich 50 Arme abspeisen, ist eine Thatsache, — das Altartuch — 60,000 fl. werth — ist reiner Humbug und nur für völlig geistesarme Leser berechnet.

In den Jahren des Klostersturmes regnete es derlei Lügen und Entstellungen, "z. B. in der Dorotheerkirche zu Wien fand man zwei heilige Leiber aus Holz, Einen mit einem hölzernen Ropf, alle waren mit der Authentik aus Rom versehen," diese Anekdote zuerst in einem, angeblich in Umsterdam gedruckten Werke aufgetaucht \*), ziert noch heute die Anekbotenbücher über Joseph. Die Sache erklärt sich sehr einfach: wo das Haupt fehlte, suchte man es öfters durch ein holzgeschnitztes Gesicht zu ergänzen, auch wurde der Todtenkopf mit einer Wachslarve, oder mit einem seidenen Schleier überzogen. Defter gab man eine Hirnschale ober ein ganzes Haupt in eine aus edlen Metallen geformte Bufte, Armknochen in einen filbernen Arm, wie bieß noch an alten Reliquiarien in Frankreich, auch in Aachen, zu ersehen ift. Derselbe Amsterdamer erzählet ferner, und der ganze Troß der Anekdotenherausgeber ihm nach: "So wurde auch unlängst die Entbedung gemacht, daß ein Beiftlicher in ber Begend von Biener-Neuftadt sich vor 5 Jahren von einem Wiener Bildhauer zwei Marientöpfe, einen freundlichen und einen verdrießlichen, habe machen laffen, die er der Figur der Maria wechselweise aufsette, je nachdem er es

<sup>\*)</sup> Leben und Geschichte Raiser Joseph II. 5 Theile. Amfterbam 1796.

ben Zeiten und Umständen angemessen fand." Der Ort, wo dieß geschehen, der Name des Pfarrers, der Name des Bilbhauers, wer die Geschichte erzählt, wer für selbe bürgt, von allem dem wird weislich nichts berichtet, aber "vor 5 Jahren" geschah es, und "in der Gegend von Wiener-Neustadt." Es ist eine sehr große Gezgend um Wiener-Neustadt mit hunderten von Ortschaften und Pfarren. Der Erzähler hat sich mit großer Zuversicht darauf verstassen, daß seine Leser daselbst keine Rundreise machen, sondern ihm, dem namenlosen Amsterdamer glauben werden. — In demselben Werke werden dafür alle, die Juden angehenden Geschichten mit sehr viel Zartsinn und mit der größten Borliebe für das Haus Israel gebracht, — ein Umstand, der vieles andere erklärt.

Die Bolks Sistoriker der Neuzeit spicken ihre Biographien Joseph II. mit all diesem erlogenen Anekdotenschund. So bringt Einer 1847\*) über kirchliche Angelegenheiten, "nach den besten Quellen" (das auch noch dazu) folgendes:

"Ein Franziskaner" (nicht einmal eine Angabe bes Ramens, bes Ortes, — was alles sehr bequem ift,) predigte: "Die Aehulichkeit zwischen dem heiligen Franz von Assisi und Christus dem eingebornen Sohne Gottes ist so groß, daß der Allmächtige oft einen mit dem andern verwechselk" In diesem Henne sind auch Bilder. Der Pabst besucht Joseph II. in der Burg zu Wien. Der Pabst kommt mit einem Roket, einem Mantel und Megkleide aus Hermelin barüber, bas kleine Räppchen auf dem Ropfe — der Raiser bietet ihm einen in der Mitte eines Zimmers stehenden Sessel an, hinter dem Pabst Bischöfe mit den Infeln auf bem Haupt, ben Stäben in ber Hand, einer mit einem Karbinalshut auf bemhaupt, — ein Cleriker unmittelbar hinter dem Pabst trägt in den Händen die Tiara u. s. w. Wie nun dieses Bild burchwegs Unsinn ist (indem dem Pabste nur bei Rirchenfeierlichkeiten Bischöfe im Ornat, nie mit Stäben affistiren, das Megkleid und die Tiare auch nur bei Rirchenfeierlich= keiten gebraucht werden u. s. w.), so zeigen auch die Schilderungen firchlichen Wesens bas totale Unverständniß desselben. Auch hier finden wir (nach ben besten Quellen geschildert) die Briefe

<sup>\*)</sup> Henne: Joseph II., der große Mann des deutschen Boltes. Nach den besten Quellen geschildert. Leipzig. Schäffer 1847. 3 Bbe.

Josephs an Herzan und den Erzbischof von Salzburg (II. Bb. S. 58-62) sammt andern Briefen und Dokumenten von gleicher historischer Glaubwürdigkeit.

Wenige der Bolts. Schriften über die Zeit Josephs II. treten aus dem Köhlerglauben an die unsinnigsten Anekdoten heraus. Nur die jüngste von Albert Jäger ist vortrefflich. Eine andere macht theils weise eine ehrenhafte Ausnahme — und macht dabei nicht einmal auf quellenmäßige Forschung und constatirte Wahrheit einen Auspruch. \*)

Dieser Sammler wählte doch größtenheils mit Verstand und muthete dem Leser nicht jenen Blödsinn zu, wie es andere Anekotenssammler gethan. Ueber das Universalspital in Wien bringt er statistische Bemerkungen. Die aufgehobenen einzelnen Spitaler Wiens besaßen ein Rapital von 22 Millionen \*\*) (alles durch fromme Stiftungen zusammen gekommen). Das Universalspital kostete 400,000 fl., die jährliche Unterhaltung kaum 50,000 fl., denn wer konnte, mußte zahlen, für Dienstboten mußte die Herrschaft täglich 10 kr. entrichten. Die Wiener waren demnach unzufrieden. Der Autor sagt: "Die Folge hat gelehrt, daß die Wiener nicht unrecht hatten. Kaiser Joseph hat bei diesem Unternehmen von einem Irrthum sich leiten lassen. So kolossale Krankenhäuser sind den menschens freundlichen Absichten nicht entsprechend."

Bei dieser Gelegenheit niuffen wir auch bemerken, was wir in Beziehung auf Gebetbücher des Kaiser Joseph gefunden haben.

Es gibt deren verschiedene, diese werden von Zeitungen für das Volk öfter gelegentlich citirt; und die armen leichtgläubigen Leser

<sup>\*)</sup> Charafterzüge, Memorabilien und historische Anekdoten von Joseph II. und seiner Zeit. Herausgegeben von keinem Reichshistoriographen. 2 Bde. Leipzig. Gödsche 1847.

<sup>\*\*)</sup> Für diese Zahlen können wir so wenig bürgen, als der Antor dieser Schrift eine Bürgschaft dassür beibringt. Daß die Summe der eingezogenen Privatstiftungen sehr bedeutend war, das unterliegt keinem Zweisel. Daß die Bestimmungen der vielen Stiftbriese durch das Centralisiren gänzlich ignorirt wurden, versteht sich von selbst. Wenn der Antor seine Bedenken über "kolossale Krankenhäuser" erhebt, so hat er ganz Recht. Ein Pallast von riesigen Dimensionen, in welchem tagtäglich so viel gestorben wird, in dem die Krankenpslege rein um der Löhnung willen sehr mechanisch und das Gesühl des armen Leidensden verletzend betrieben wird — ist für den kranken Antömmling nicht sehr erzquicklich.

beim Glauben gelassen: diese Gebetbücher seien wirklich Gebetbücher Raiser Josephs gewesen und von ihm sogar auch verfaßt worden. Nun ist aber keines von beiden der Fall. Die dürren Worte der Vorrede des einen dieser Gebetbücher gestehen das selbst. Eine solche im Dienste der "Aufklärung" zusammengestoppelte Mache erschien schon 1787\*); weil aber Raiser Joseph noch lebte, wagte man es nicht, den Humbug zu weit zu treiben, und deßhalb gestand der Dichter und Herausgeber in der Vorrede solgendes:

"Ans den Pandlungen der Menschen lassen sich auch ihre Gedanken errathen: Wer nun mit philosophischem Auge Josephs Thaten durchforschet, wird sich leicht mit seinem Geiste bekannt machen können; mehr gehört eben nicht dazu, um zu wissen, wie dieser erhabene Fürst in den Stunden stiller Betrachtung und frommer Andacht zu seinem Schöpfer bete. Ist dieß also gleich nicht Josephs wirkliches Gebetbuch, so ist es doch ein getreuer Abdruck seiner Herzenserhebung und Andacht zu Gott — und folglich konnte man dieses Werklein, ohne Bermessenheit und Lüge, Josephs Gebetbuch nennen."

Ebenso hätte der Erfinder der Briefe Josephs sagen können: "Sind diese Briefe auch uicht Josephs wirkliche Briefe, so sind sie doch ein treuer Abdruck seiner Secle, und man kann sie ohne Versmessenheit und Lüge Josephs Briefe nennen."

Der Humbug, welcher selbst das Gebet als Mittel zum Berhetzen anwendet, beginnt die Morgengedanken etwas demokratisch, wie folgt:

"Ewiges, unerkanntes Wesen, das Bauer und König aus gleichem Stoffe gebildet" u. s. w.

Diese Morgengedanken schließen:

"Erleuchte endlich den Berstand meiner Bischöfe und Priester, auf daß sie einem zum Wohle meiner Unterthanen und zur Ehre der Menscheit ent-worfenen Plan nicht länger widerstreben, sondern, wie es ihre Pflicht ist, viel-mehr die Hand dazu bieten, um mir denselben aussühren zu helfen."

Das ganze Gebetbuch ist eigentlich eine Reihe von Invectiven gegen Pabst und Kirche unter der verzerrten Maske eines aufges klärten Beters — der seine Gesinnung dem Kaiser unterschob. Da kommen vor: "Gedanken bei Aufhebung der Mönche" — statt ers

<sup>\*)</sup> Gebetbuch Kaiser Josephs. Wien bei Joseph Haraschanzty, t. f. priv. Buchbrucker im Mölkerhofe. 1787.

Wönche, dann kommen: "Gedanken beim Besuch des heil. Vaters" voll Invectiven gegen den Pabst. So heißt es z. B.:

"Zwar strömt Beredsamkeit von seinen Lippen, und ehrwürdiges graues haar deckt sein Haupt — aber wie oft hat nicht Beredsamkeit und Anschen die Fürsten blind gegen ihre eigenen Bortheile gemacht?\*) Allein mich stärkt Ueberzeugung meiner guten Sache, und lebhastes Gefühl meiner Rechte. Ich will also seiner süßen Beredsamkeit trockene Gründe, und seinem Zudringen unerschütterlichen Muth entgegensetzen."

Zum Schlusse wird Gott inbrünstig gebeten, er möge den Pabst erleuchten, daß er die Vortrefflichkeit der Reformen des Raisers einsehe. So verstanden es die "Aufgeklärten", auch mit dem Gebet ihr Spiel zu treiben.

In München fanden wir ein ähnliches Gebetbuch Kaiser Josephs im Manuscript \*\*). Darin finden sich gleiche und ähnliche "Bestrachtungen" wie im früher genannten.

Diese "Gebetbücher" wurden offenbar auch verbreitet, um ben Reformen Josephs einen religiösen Nimbus zu verleihen. Die Tendenz derselben: auf die beschränkten Köpfe zu wirken, liegt auf der Hand. Eine solche "religiöse Betrachtung" besteht in einer reinen Schmähung der religiösen Orden, aus welcher Schmähung, darnach die Unterdrückung derselben gerechtfertigt werden sollte. Diese Bestrachtung ist betitelt: "Gedanken bei Aufhebung der Mönche." Sie beginnt:

"Ich thue nun einen Schritt, der mir Feinde in Menge zuziehen, und selbst von vielen sonft guten Unterthanen nicht ungetadelt bleiben dürfte. Allein ich vertraue auf Dich ewiges, allerweisestes Wesen — Du sichst mein Herz, weißt, daß ich nur das Wohl der Menscheit, nur das Glück meiner Länder zum Endzweck habe. Jesus, den Du zur Welt sandtest, lehrte thätige Bruder-liebe, und machte dieß zum Ziel menschlicher Glückseligkeit. Meine Mönche sind gänzlich von dieser Lehre abgewiechen, sie leben im Müßiggange und lieben nur sich selbst. Sie verführen mein Volk, ziehen es von der Anbetung Deiner All-macht zum Aberglauben hin und lehren es Bruderhaß — — sie schaden der

<sup>\*)</sup> Ein sauberes Gebet, in welchem der Betende nicht die Erfüllung der göttlichen Gerechtigkeit auf Erden, sondern den "eigenen Bortheil" sehr naiv obenan stellt.

<sup>\*\*)</sup> Hof- und Staatsbibliothet zu München. Signatur: Mss. Cod. germ. Nr. 4491.

Bevöllerung und erstiden durch ihr Beispiel die Industrie — sie sammeln Schätze, hindern jede Art von Auflärung, und sind unnütze Glieder des Staates. 3ch glaube also die Macht, die mir nach Deinem ewig weisen Plan in die Hände gegeben wurde, nicht zu mißbrauchen, wenn ich diese Mönchsorden einen nach den andern aushebe. — Stärke mich ewiges, allmächtiges Wesen, gegen alle Einwendungen und Drohungen des pähstlichen Hoses, gegen alle Gegenvorsstellungen partheiischer Minister und Räthe, gegen die Borspiegelungen mancher Bischöfe, gegen das Murren meines Volkes" u. s. w.

In ben "Morgengebanken" heißt es:

"Erleuchte mein Bolt und besonders den Geist meiner tapferen Ungarn, auf daß sie meine guten Absichten nicht wieder verkennen, sondern willig meinen Berordnungen nach leben. Erleuchte den Berstand meiner Bischöfe und Priester, daß sie einem guten Plane nicht länger widerstreben" u. s. w.

Diese Gebete um Erleuchtung ganzer Bölker und Reiche, daß diese um Gottes willen ihre Verfassung vergessen und mit dem Absolutismus des Raisers ihre Freude haben sollten, erscheinen geradewegs läppisch.

In "Gedanken beim Besuche des heil. Baters" heißt es:

"Gern will ich ihm also mein Ohr leihen und ihm in allen seinen Willen thun."

## Später wieber:

"Doch wenn er Dinge von mir verlangte, die mit dem Wohl meiner Länder, mit den Rechten meiner Krone unverträglich wären, wenn er gleich manchen seiner Borfahren, gewisse angemaßte Borrechte geltend machen, oder mich auch im Borschritte meines großen Planes hindern wollte, dann vergib es mir ewiges höchst gerechtes Wesen, wenn ich ihn nicht weiter für Deinen Stattshalter erkenne, sondern ihm standhaft alles abschlage, was meiner Ehre und meinen Rechten nachtheilig sehn könnte" n. s. w.

Der fromme Gebeterfinder besaß auch keinen Gran von Logik, sonst hätte er ja besorgen müssen, daß die Belgier mit der ganz gleichen Gebetwaffe hätten sagen können: "Wenn Joseph uns die von ihm beschworene Verfassung wegnehmen sollte, dann vergib es uns, ewiges höchst gerechtes Wesen, wenn wir ihn nicht weiter für deinen Statts halter erkennen, sondern ihm standhaft alles abschlagen, was unserer Ehre und unseren Rechten nachtheilig sein könnte." —

Somit ahnte es der salbungsvolle Gebetfabrikant nicht, wie er ein sehr gewagtes Spiel treibe; dieweil, dem Absolutismus gegenüber, sich auch die Revolution mit denselben Gebetformeln bewaffnen könnte.

Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß diese Manier zu beten in ihren Consequenzen sehr gefährlich werden kann; auch die Pariser Demokraten hätten darnach in gleichem Style sagen können: "Bersgib uns, höchstes Wesen, wenn wir Ludwig nicht als unsern Rönig anerkennen" u. s. w. Nur waren die Pariser Demokraten noch weitaus ehrlicher und maskirten ihr Vorhaben nicht hinter der verächtlichen Heuchlermaske eines frömmelnden Phrasengewäsches.

Ein echtes Gebetbuch Raiser Josephs (sehr schöne Handschrift) haben wir in St. Florian\*) gefunden. Bischof Gregor Ziegler von Linz schenkte es dem Chorherrnstifte und schrieb eigenhändig folgendes hinein: "Dieses Gebetbuch ward von der Kaiserin Maria Theresia Ihrem Sohne Joseph II., wie er lesen gelernt hat, verehrt. Ein Rammerdiener des sterbenden Monarchen erhielt es von diesem zum Andenken." Das Buch in Klein-Quart ist von Künstlerhand mit vielen Federzeichnungen im Geschmacke damaliger Zeit geschmückt und der Inhalt desselben durchwegs katholisch.

Aus diesen constatirten Thatsachen wird Jedermann ersehen, daß es für den Historiker nothwendig wird, gerade in Bezug auf diese Periode im Anführen von Aktenstücken sehr vorsichtig zu sein und sich selbst dadurch nicht täuschen zu lassen, wenn auch namhafte Historiker Aktenstücke als echt angeführt haben, außer es wäre ihre Schtheit dabei zugleich constatirt worden.

Nun noch ein Wort bezugs der neuesten historischen Forschungen über die Josephinische Periode. Die Zeit der Anekdoten, der Romane, der tendenziösen Dichtkunst hierüber hat gelehrte Historiker nicht aufshalten können, die geschichtliche Wahrheit zu Tage zu fördern und den richtigen Thatbestand festzustellen.

Wir führen hier das Urtheil eines sicher nicht ultramontanen Autors \*\*) über die Josephinische Kirchenreform an; weil wir meinen: daß eben die ganze vorliegende Schrift dieses Urtheil bestätigt, Ottokar Lorenz sagt:

<sup>\*)</sup> Bibliothet des regnlirten lateranensischen Chorherrnstiftes St. Florian in Ober-Desterreich.

<sup>\*\*)</sup> In der höchst interessanten Schrift: Joseph II. und die belgische Revolution. Nach den Papieren des General-Gouverneurs Grasen Murray 1787. Bon Ottokar Lorenz. Wien. Braumuller 1862. Seite 60. Der Herr Berfasser hat in dieser Schrift mit vielen bisher sestgehaltenen Phantasien durch trockene

"Raiser Joseph II. hat sich in der Tradition der Bölker nun aber nicht blos als ebler Menich und wohlwollender Herrscher festgestellt, sondern man hat auch nicht unterlassen, seine Regierung als eine besonders weise zu bezeichnen. Daß sie das nicht gewesen, hoffen wir an diesem Beispiele nachgewiesen zu haben, benn eine bevormundende Regierung ift nie eine weise. Man sagt nun aber, daß Josephs System besonders in Betreff der geistlichen Berhältnisse und der Stellung der Rirche jum Staate außerordentlich liberal und aufgeklärt gewesen sei. Aber auch hier scheinen die Thatsachen gegen dasselbe zu sprechen. Wir haben des Raisers Berordnungen über das Generalseminarium und über die geiftliche Erziehung in Belgien fennen gelernt. Bergleicht man nun die Bustande Belgiens mit dem der Desterreichischen Länder heutzutage, so wird man nicht läugnen, daß Belgien auch in dieser Beziehung hente eine weit aufgeklärtere Gesetzgebung hat, als Desterreich, während die dortigen Bischöfe die Opposition gegen Josephs Einrichtungen mit mehr Glud burchgeset haben, ale die Desterreichischen. Der Grund dieser Erschei= nung liegt darin, daß der Kaiser den Priester zum Beamten und den Beamten zum Richter über kirchliche Dinge machen wollte, um so die Bevormundung der Regierung besser zu reorganisiren und handhaben zu können. Durch dieses System wird aber die Aufklärung und Intelligenz so wenig befördert, daß die freie Forschung des Geistes nirgend mehr unterdrückt war, als dort, wo sich Staat und Rirche im Josephinischen Geiste identificirt haben."

Wenn wir in vorliegender Schrift die geistlichen Rathgeber Josephs II. in ihrer sicher nicht besonders achtenswerthen, jedenfalls aber aktenmäßigen Wirklichkeit betrachten können, so haben wir ein höchst merkwürdiges Zeugniß des Fürsten Kauniß, der auch über die eventuelle Laienumgebung des Kaisers in einem vertrauten Briefe an Maria Theresia (ein Jahr vor ihrem Tode) sich in einer höchst denkwürdigen Weise ausspricht.

Aktenstücke aufgeräumt. Einige Gelehrte (wie solche im Wienerbecken sich von anno 80 her versteinert vorsinden), haben unisono über den Berfasser geschimpft, was zwar nicht logisch, historisch und kritisch — aber dafür sehr billig ist und außer einem Conversationslexikon keine Gelehrsamkeit erfordert.

Dr. von Karajan, Prasident der f. t. Atademie der Wissenschaften, berichtet aus archivalischen Quellen über das traurige Berhältniß von Mutter und Sohn \*), von einer eigenhändigen Entschließung der Raiserin, über einen Vortrag des Fürsten Kaunit und ein Schreiben des Raisers, in welchem dieser im Drang der Geschäfte sowohl, wie in krankhaft überreizter Stimmung statt eines Falles, den die Kaiserin eben gethan hatte, theilnehmend zu erwähnen, nur über Geschäfte sich äußerte, zudem in gewohnter Schärfe, was die damals schon fräutelnde und überhaupt empfindliche Mutter nur um jo mehr verlegen mußte. Dieses Schreiben der Kaiserin lautet: ""Ich sende Ihnen den Vortrag des Raisers mit der Antwort zurück, und zwar zu Ihrem alleinigen Gebrauche und Ihrer Renntniß. Sie werden mir die Entschließung, die er erfordert, anmerken. Ich hätte über meinen Fall doch irgend ein zärtlich theilnehmendes Wort erwartet; statt dem sehe ich mich herabgekanzelt und durchgegeißelt. Der Inhalt dieses graus samen Brieses schmerzt mich mehr als mein Fall. Ich sage bieß nur Ihnen als meinem Freunde, und sie werden mir den Brief noch biefen Abend jurudfenden.""

"Der Brief selbst liegt leider nicht bei (berichtet Karajan weiter), wohl aber ein ganz eigenhändiges Schreiben des Fürsten an die Kaiserin folgenden Inhalts:

""Ich habe aus tieffter Seele mit E. M. geseufzt über Alles, was dieß von Anfang die zu Ende darthut und ankündigt, Züge, die so betrübende Ansichten erkennen lassen, daß man die ärgsten Folgen besürchten muß, eine überall hervorbrechende Richtung der Denkungsart, die eben so versehlt als ungerecht zu nennen ist. Die Mutter und welche Mutter, der Bruder, die Diener jeder Art, alle Welt ist in gleichem Scschmacke behandelt. Man wird eines Tages das haben, was man verdient hat, keinen einzigen Freund und zu Dienern Schurken oder gesinnungslose Leute. Welche Aussicht! Ich werde die Ehre haben, die Entschließung vorzuschlagen, die Sie nach meiner Meinung kassen, denn nur mein gränzenloses Vertrauen zu E. M. konnte mich bis zu dieser Ergießung meines gedrückten

<sup>\*)</sup> Maria Theresia und Joseph II. Während der Mitregentschaft. Bon Dr. Th. von Rarajan Wien. Hof- und Staatsdruckerei 1865.

Herzens verleiten, selbst auf die Gefahr hin, daß dieser Brief seinen Weg versehle. Ich muß aber E. M. deßhalb bitten, mir ihn gnädigst zurückzusenden, um ihn verbrennen zu können. E. M. zeichnen mich allerdings aus, indem Sie mich als Ihren Freund betrachten. Sie lassen mir aber zu gleicher Zeit doch nur Gerechtigkeit widerfahren, denn auf Erden ist Niemand, der E. M. durch seine Gesinnungen für's ganze Leben anhänglicher sehn könnte, als ich es bin." —

"Auf die Bitte des Fürsten sandte die Kaiserin auch wirklich dessen Brief und zwar mit folgenden herzlichen Worten ihrer eigenen Hand zurück:"

""Ich sende Ihnen hiermit Ihre Zeilen zurück, die mich badurch doch ein weniges wieder aufgerichtet haben, daß ich meine Seufzer mit den Ihrigen vereinigen konnte.""

"So hatte sich bis zum Herbste des letzten Jahres, das die Kaiserin überleben sollte, ihr Berhältniß zu ihrem Mitregenten gesstaltet. Es ist nicht wahrscheinlich, daß ihr Todesjahr hierin etwas Wesentliches verändert habe. Solche Dinge schlichtet nur die kalte Hand des Todes."

"Wir werden daher fortan die 15 Jahre Mitregentschaft sowohl für Maria Theresia wie für Joseph als keine glücklichen bezeichnen dürfen, wie segensreich auch ihr gemeinsames Wirken für ihre Reiche genannt werden muß".

Karajan führt noch die Worte der Caroline Pichler (Werke 61, 66) darüber an: "Es war eben die alte und neue Zeit, die sich hier grell und stark von einander trennten, und so wie sie einander nicht begreifen konnten, konnte auch keine Vereinigung zwischen ihnen stattfinden." —

Das vage, zu weit ausgreifende und zu wenig sagende Urtheil der Caroline Pichler über das Zerwürfniß von Mutter und Sohn ist in allerjüngster Zeit durch eine Publikation in Brüssel richtiggestellt worden \*), aus der wir ersehen, daß dieser Unfriede weitaus schärfer und bezeichnender bestimmt werden kann.

Diese eigenhändigen Briefe Maria Theresia's sind an eine intime Freundin der Kaiserin, die Marquisc d'Herzelle, geborne

<sup>\*)</sup> Lettres inédites de Marie Thérèse et de Joseph II., publiées par M. le Baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles. Victor Devaux. 1868.

de Trazegnies, Witme des Marquis d'Herzelle, gerichtet — und bie Blätter berselben scheinen, wie Baron Rervhu in dem Borworte fagt, von Thränen begossen und im aufgewühlten Schmerz abgefaßt zu sein; — diese Briefe zeigen, daß das Zerwürfniß burch Grundfate und Panblungsweisen entstanben und genährt murbe \*). Der größte Theil dieses Briefmechsels ist vernichtet worden, es haben sich aber noch 30 Briefe bavon zur Enthüllung des traurigen Berhältnisses Aengstlich schreibt die Raiserin am Schluß ihrer Briefe: erhalten. ihre Freundin soll selbe verbreunen (Brûlez celle-ci, ober: Votre lettre est brûlée; brûlez aussi les miennes). Die schmerzerfüllte kaiserliche Mutter wollte ihr tiefes Weh nicht der Welt preisgegeben, sie wollte es für immer begraben wissen. Aber — ber geschriebene Buchstabe bleibt, und über ein aus ber Hand gegebenes Schriftstück hat der Mensch eben so wenig mehr eine Gewalt, wie über einen aus ber Hand geworfenen Stein. Daß ein Belgier diese Briefe, welche die Mutter erhaben und ehrwürdig zeigen, auf Kosten des Sohnes - publicirte, mag auch in der großen unvergeglichen Liebe und Berehrung, welche der Name der Raiserin heute noch in Belgien genießt — seinen Grund haben; ein Andenken, das durch die Zertrümmerung und völlige Vernichtung der belgischen Constitution von Seite Joseph II. nur noch mehr an zauberischem Glanze gewonnen hat.

<sup>\*)</sup> Einmal sagt die Raiserin in der angeführten Briefsammlung Brief 20, Stitt 30: "J'ai prise complétement la place de cette sainte impératrice Josephe." Diese war die zweite Gemalin Josephs. Die Stelle findet eine Erklärung in Wolfs: Maria Christina (I. Bb. 36 S.), der über dieses traurige Berhältniß im Jahre 1766 berichtet: "Joseph war kalter und abstoßender als je gegen alle Welt, wie gegen seine Frau. Die letztere wurde bemitleidet; wer die Umstände kannte, konnte sich über das unselige Berhältniß nicht wundern, aber die Frauen des Hofes fahen barin nur die beleidigte Burbe ihres Geschlechtes. Christine schrieb einmal über ihren Bruder Joseph: ""ich glaube, wenn ich seine Frau ware und so behandelt wurde, ich glaube, ich ware entflohen und hatte mich an einen Baum in Schönbrunn aufgehängt."" Am meisten litt baburch die junge anspruchslose Frau selbst, welche ein Jahr nachher im 28. Mai 1767 starb." — Diese tranthafte Gereiztheit im Familieuleben tam auch im politischen öfter jum Borichein, fie fpielt im letten Jahre bes Raifers gegenüber bem belgischen Bolte eine traurige, für Desterreich ereignißschwere Rolle; es war ficher ein tranthafter Buftand, in dem der Raifer nicht nur alles Gefühl für Billigkeit, sondern auch alle Berechnung verloren hatte, für jede Ermagung, für jeden Rath unzugänglich geworben mar.

Wir sehen dieselbe Zwietracht, die zwischen Mutter und Sohn geherrscht, auch im Urtheile der ganzen belgischen Nation noch heustigen Tages ausgesprochen; ja dieses Urtheil stellt sich in neuerer Zeit immer entschiedener heraus. Conscience berichtet in seiner Gesschichte Belgiens, "daß die Trauer beim Tode Maria Theresias so allgemein war, daß der Fußboden der St. Gudulakirche gegen den Schein des Tageslichtes von den Thränen der Dankbarkeit und des Schmerzes schimmerte, die um die Mutter des Landes vergossen wurden!"

Wo ist über die Trauer beim Tode einer Herrscherin je ähns liches berichtet worden?

Doch welch ein Umschwung zehn Jahre später, — die Destersreicher schmachvoll durch eine Nationalerhebung aus Belgien verstrieben, und woher dieser Umschwung? Die belgischen Historiker — (und zwar gerade jene darunter, welche geschulte Freunde eines versfassungsmäßigen Staatslebens sind um so mehr) geben darauf insgemein scharfe Antworten und fällen über diese Angelegenheit herbe Urtheile.

Anderseits sehen wir den Kaiser beim Tode seiner Mutter die bittersten Thränen vergießen. Man muß den edlen Eigenschaften Josephs, seiner Liebe zum Volke, seinem Streben, es glücklich zu machen, seinem tiesen Mitleid alle Anerkennung zollen, ohne daß man dabei die auffallenden Widersprüche in seinem Charakter übersehen darf. Im Oesterreichischen Archiv erschien ein eigener Artikel, der den Kaiser gegen den Vorwurf der Härte in Schutz nahm. Dieser Artikel behandelt folgendes Thema: "Joseph II. wurde gar oft der Härte beschuldigt, da er nicht selten den auf das Gesetz gegründeten Ausspruch der Richter noch verschärfte. Corruption, Cassaveruntrenzungen verleiteten ihn hiezu, daß er aber ein höchst wohlwollendes milbes Herz erprobt, wo es nur immer Hülfe und Rettung leidender Brüder galt, zeiget eine Reihe der edelsten Handlungen, sein Feuerzeiser, seine schnelle und kräftige Hülfe bei Feuersbrünsten und verzheerenden Ueberschwemmungen, ja er bewies ein zartes Gesühl für

<sup>\*)</sup> Dest. Archiv für Geschichte, Erdbeschreibung, Staatskunde, Kunst und Literatur. Von Riedler. III. Jahrg. 1833. S. 232. "Auch ein Wort über die angebliche Härte Joseph II."

das Leben einzelner Menschen in Fällen, wo er im Namen des Vaterlandes berechtigt war, das Ecben der Landessöhne in Anspruch zu nehmen."

Ein österreichischer Historiker neuerer Zeit\*), der eben so geswandt in der Sprachform ist, als maßvoll und milde in seinen Urstheilen, berührt die Charakteristik des Kaisers im Allgemeinen, aber in einer bedauernden und versöhnlichen Weise, und mit Anerkennung der edlen Eigenschaften desselben, mit den Worten:

"Für das Bolk hatte Joseph gelebt und gelitten. In seinem Charafter maren seltsame Gegensätze vereinigt. Er mar eigenfinnig und unbeständig im Wollen und Handeln; er hat als Autofrat gewaltet, manche alte Gewohnheit mit rauher Sand angefaßt; er war oft dem Irrthum verfallen, seine besten Entwürfe verdorrten in der Wurzel. Er hat den alten geschichtlichen Bildungsgang Desterreichs gewaltsam durchbrochen. Beim Beginn seiner Regierung mar in allen Ländern Friede, Zufriedenheit, alle Gewalten ichienen im Gleich= gewichte, bei seinem Ende herrschte Rrieg und Noth, die allgemeine Freiheit schien getödtet und die Revoluzion lauerte in allen Winkeln des Reiches. Alle diese Ueberzeugungen sind festgestellt, aber er streute ben Samen einer neuen Bilbung aus, er hatte ein warmes Herz für jedes erlösende Wort der Duldung, für jede Forderung der Gerechtigkeit, er hat jede Saite des menschlichen Elends berührt, er hat das Bolk mahrhaft geliebt, und das sichert ihm das Andenken durch alle Zeiten und in allen Formen ber Geschichte."

<sup>\*)</sup> Marie Christine, Erzherzogin von Desterreich. Bon Adam Wolf. 2 Bbe. Wien. Gerold 1863. Im 2. Bb. 44. Seite.



## In halt.

| Briefe an die Raiserin. Ungarische Bischöfe. Studienreform. Baron Krössel Dank, daß die Kaiserin ihn (Herzan) zum Geschäftsträger in geistlichen Angelegenheiten beim heil. Stuhle ernannt hat. Ausschung einiger Feiertage bei den unirten Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Ueber eine Seligsprechung. Bericht an Maria Theresta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1          |
| Briefe an die Raiserin. Ungarische Bischöfe. Studienresorm. Baron Krössel Dank, daß die Kaiserin ihn (Herzan) zum Geschäftsträger in geistlichen Angelegenheiten beim heil. Stuhle ernannt hat. Anschebung einiger Feiertage bei den unirten Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6          |
| Dank, daß die Raiserin ihn (Herzan) zum Geschäftsträger in geistlichen Angelegenheiten beim heil. Stuhle ernannt hat. Anshebung einiger Feiertage bei den unirten Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19         |
| Dank, daß die Raiserin ihn (Herzan) zum Geschäftsträger in geistlichen Angelegenheiten beim heil. Stuhle ernannt hat. Anshebung einiger Feiertage bei den unirten Griechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20         |
| herzan an Raunit. Dank für die Benfion. Der Aufenthalt des Erz- herzogs Maximilian (Bruder Josef II.) in Rom; ein Bild damaligen Hofceremoniels  Ronsklit mit Benedig. Taufe bei der Herzogin von Sloucester Herabminderung der Taxen. Benedig. Andeutungen kirchlich-politischer Anschauung. Augenübel. Gratulation an Raunit Anempfehlungen auf deutsche abelige Ranonikatspfründen. Desterreichische Brautpaare in Rom. Der ausgewiesene P. Sua  Bieder Collenbach. Cardinal Durini. Auftlärung über die flüchtigen Brautpaare. Ein Wiener-Ratechismus in Untersuchung. Beanständung eines neuen Kirchenrechts. Auseinandersetzung der Würde eines Uditore della Rota Romana zum Behuf der Erlangung des Geheimrathstitels  Die Zwangs-Creation des übel beseumundeten Prinzen Rohan zum Car- | 0.4        |
| herzogs Maximilian (Bruder Josef II.) in Rom; ein Bild damaligen Hofceremoniels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21         |
| Ronflikt mit Benedig. Taufe bei der Herzogin von Gloucester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Herabminderung der Taxen. Benedig. Andeutungen kirchlich politischer Anschauung. Augenübel. Gratulation an Kaunitz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23         |
| Anschauung. Augenübel. Gratulation an Kaunity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>30</b>  |
| Anempsehlungen auf deutsche adelige Kanonikatspfründen. Desterreichische Brautpaare in Rom. Der ausgewiesene P. Sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Brautpaare in Rom. Der ausgewiesene P. Sua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>32</b>  |
| Wieder Collenbach. Cardinal Durini. Auftlärung über die flüchtigen Brautspaare. Ein Wiener-Ratechismus in Untersuchung. Beanständung eines neuen Kirchenrechts. Auseinandersetzung der Würde eines Uditore della Rota Romana zum Behuf der Erlangung des Geheimrathstitels Die Zwangs-Creation des übel beleumundeten Prinzen Rohan zum Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| paare. Ein Wiener-Ratechismus in Untersuchung. Beanständung eines neuen Kirchenrechts. Auseinandersetzung der Würde eines Uditore della Rota Romana zum Behuf der Erlangung des Geheimrathstitels Die Zwangs-Creation des übel beleumundeten Prinzen Rohan zum Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34         |
| Rota Romana jum Behuf der Erlangung des Geheimrathstitels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Die Zwangs-Creation des übel beleumundeten Prinzen Rohan zum Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36         |
| dinal durch den französischen Hof. Dank für den Geheimrath. Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39         |
| Wieder Collenbach, um des Fürsten Kaunit Zufriedenheit zu erlangen. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41         |
| Herzan bei Klosteraufhebungen und als Kunstrititer. Desterreichische Ben- fionäre in Rom: Lindner, Füger, Zauner. Graf Cobenzl. Anrathen zur<br>Aushebung der Ordens-Häuser: der Hüter vom heiligen Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 3 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44         |
| Der Widerruf des Febronius in Rom gefeiert. Dank für die Ernennung zum Kronkardinal. Wieder Collenbach. Ein österreichischer Barnabit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| durch Herzan Consultor des Index und warum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47         |
| Standesgemäße Bersorgung. Ein Concert zwischen dem taiserlichen und ben Bourbonischen Bosen, für die Eventualität einer neuen Pabstwahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |

|                                                                           | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Hindernisse beim Cardinalat. Einwilligung der anderen Höfe. Anstände      |       |
| des portugiesischen Geschäftsträgers gründlich widerlegt. Dant an die     |       |
| Raiserin und an Kaunitz. Reise nach Wien                                  | 50    |
| Ein Brief Joseph II. an seinen Bruder Leopold, Großherzog von Tos-        |       |
| tana, (später Raiser Leopold II.) über Herzan                             | 52    |
|                                                                           | 02    |
| Des Cardinal Simoni Briefe bei einem Zuderbäcker gefunden. Lettes Ge-     |       |
| schenk der Kaiserin an den Pabst. Taxenverminderung im Interesse des      |       |
| Erzherzogs Maximilian. Tod ber Kaiserin. Bischof Hai von Königgrätz.      |       |
| Die Geschichte der Berweigerung einer pabstl. Kapelle für die verstorbene |       |
| Raiserin und Ursache warum?                                               | 54    |
| Rleiderordnung. Denuncirt ein Buch, bas fich um die Jesuiten annimmt.     |       |
| Berhandlungen wegen bem verlangten Ceremoniell für bie Raiserin.          |       |
| Sucht den Raiser in dieser Angelegenheit nichts weniger als zu ver-       |       |
|                                                                           |       |
| söhnen; es wurde nie für verstorbene Königinnen das jetzt verlangte       |       |
| Ceremoniell beobachtet                                                    | 56    |
| Rußlands Bestreben. Abschaffung der Ordensgenerale für Desterreich. Pla-  |       |
| cetum regium. Aufstachelung des Kaisers wegen dem Ceremoniell für         |       |
| die Raiserin. Rlagen des Pabstes über die Berordnungen in Desterreich.    |       |
| Der Raifer will von nun an die Bischofstühle und Abteien im Mailan-       |       |
| bischen besetzen. Herzan operirt in Rom für dieses Borhaben auf eine      |       |
| ben Pabst verlegende Weise. Abgang bes Münzgeldes in Rom. Lamento         |       |
| über 2 Prozent Agio                                                       | 62    |
|                                                                           |       |
| Der neue Eid sur die Bischöfe in Desterreich. Brief Herzans an den        |       |
| Kaiser. Herzan spottet über die römische Politik. Audienz beim Pabst.     |       |
| Herzan vertheidigt die taiserlichen Berordnungen beim Staatssetretär.     |       |
| Mene Unterhandlungen mit dem Pabst wegen Mailand. Herzan denun-           |       |
| cirt ein Gebet, welches bei ben Bedrängnissen des heiligen Stuhles vor-   |       |
| geschrieben wurde, und führt die Worte an, welche die gewaltsamen Bor=    |       |
| gange in Desterreich bezeichnen sollen                                    | 67    |
| Bergan freut fich, daß fein Benehmen gegenüber bem Babft, das Lob des     |       |
| Fürsten Kaunitz und des Kaisers errungen — und bittet dann im nach-       |       |
| sten Briefe um die von Maria Theresia für dero Minister in Rom be-        |       |
|                                                                           |       |
| stimmten 8000 Dukaten und klagt, daß er vom Pabst, trot Empfehlung,       |       |
| teine Pfründe bekommt                                                     | 70    |
| Die projectirte Reise des Papstes nach Wien. Herzan ist sehr dagegen:     |       |
| sucht den Pabst zu verkleinern und ihm allerhand Motive unterzulegen.     |       |
| Charakterisirt bem Fürsten Raunit alle Personen, welche bas Geleite bes   |       |
| Pabstes bilden, und gibt ein Mittel an, burch deffen Anwendung der        |       |
| Raiser die Reise des Pabstes noch auf halbem Wege — aufhalten und         |       |
| rückgängig machen könnte                                                  | 72    |
| Consistorium vor der Reise nach Wien. Referirt was der Pabst als          |       |
|                                                                           |       |
| Ursache seiner Reise angegeben habe; daß man sich in Wien darnach         |       |
| richten könne. Herzan schmäht wiederholt auf die Reise                    |       |
| Entsetzen Herzans, als der Raiser über ihn sagt: er sei noch zu viel      |       |
| Cardinal (für den heiligen Stuhl eingenommen). Seine Bersicherungen,      |       |
| daß bei ihm der Dienst des Hofes das erste sei, dem jebe                  |       |

|                                                                                                                                              | <b>७</b> वा |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| andere Rücksicht weichen musse, daß er gegen die alten Präten-<br>sionen Roms sei n. s. w. Setzt sich durch seine Bersicherungen bei Kaunitz |             |
|                                                                                                                                              | 88          |
| und dem Kaiser wieder in Gunst                                                                                                               | 77          |
| Rannitz verlangt eine Kritit über seinen befannten, groben und über-                                                                         |             |
| müthigen Brief (in welchem dem Staat das Recht zugeschrieben wird,                                                                           |             |
| den ganzen kirchlichen Organismus zu zerstören) an den Runzius                                                                               |             |
| Garampi. Die Kritik fällt außerordentlich gelinde aus, und es folgt der-                                                                     |             |
| felbigen die Bitte um Befürwortung von wegen des noch ausständigen                                                                           |             |
| Gehalts                                                                                                                                      | 80          |
| Reise Bergans nach Wien. Ueber seinen Aufenthalt daselbft                                                                                    | 82          |
| Bergans Rudreife. Ausforschung bes Pabftes. Berfängliche Antwort auf                                                                         |             |
| Anfragen von Ordensgeistlichen in Roveredo. Audienz beim Pabst.                                                                              |             |
| Der verrätherische Setretär in der Nunziatur zu Wien. Herzans mehr                                                                           |             |
| hochmüthige als wahrhafte Aeußerung hierüber                                                                                                 | 83          |
| Absolutistische Diöcesaneintheilungen. Herzans Schönfärberei hierüber                                                                        | •           |
| beim Pabst                                                                                                                                   | 86          |
| Diocese Passau, ihre Zertheilung. Der Ernennungestreit für's Mailan-                                                                         | 00          |
| dische Beheimnisvolles Geschent zum Grabmahl Clemens XIV. Joseph                                                                             |             |
|                                                                                                                                              |             |
| will den apost. Bikar von Aquileja, Graf Strasoldo, absetzen, weil er                                                                        |             |
| den Berordnungen nicht gehorsam gewesen. Herzans Berhandlungen beim                                                                          | 0.0         |
| Pabst. Der Kaiser ernennt ohne zu fragen für Mailand einen Erzbischof                                                                        | 90          |
| Aristokratischer Roman in Rom. Herzan stellt dem Pabst die Bestimmung                                                                        |             |
| der vom Kaiser projectirten Apostolischen Bikarien "auf die reizendste                                                                       |             |
| Art" vor. Berichtet über ein Consistorium. Der Kaiser kommt nach                                                                             |             |
| Rom. Bericht hierüber an Raunit. Der Raiser bringt die Geschichte mit                                                                        |             |
| Mailand zum Abschluß. Kannitz lobt Herzan, und Herzan bedankt sich                                                                           |             |
| dafür. Urtheil eines modernen Italieners über die österreichische Politik                                                                    |             |
| der Aufklärungsperiode                                                                                                                       | 93          |
| Der Erzbischof von Mailand kommt nach Rom. Herzan sucht in der                                                                               |             |
| Bulle für Mailand jeden Schatten von päbstlicher Gnade auszutilgen,                                                                          |             |
| und alles für die Macht des Raisers zu thun. Herzan entschuldigt sich,                                                                       |             |
| weil er für den neuen Erzbischof von Mailand vom Pabste die Ernen-                                                                           |             |
| nung zum Prelato domestico und Protonotario begehrt, und sagt zum                                                                            |             |
| Schlusse, daß die meisten Burden großentheils auf einen Bahn sich                                                                            |             |
| gründen                                                                                                                                      | 98          |
| Manövres um den Erzbischof von Görz zur Abdantung zu bringen. Auf-                                                                           |             |
| sehen zu Rom über kais. Berordnungen in Mailand. Herzan verlangt:                                                                            |             |
| man foll bei ber hofftelle in Wien ben pabftl. Bullen mehr Aufmert-                                                                          |             |
| samteit zuwenden, und gibt Mittel hiezu an. Pralat Dugnani weift ein                                                                         |             |
| Bisthum im Mailandischen zurud. Der weiße Zelter aus Neapel                                                                                  | 100         |
| Drohungen an den Babst mit dem Losreißen von Rom. Herzan thut Alles                                                                          |             |
| was Raunit will. Die bochste Leistung Herzans in seinem blinden,                                                                             |             |
| ministeriellen Eifer, gänzliches Bergessen daß er Cardinal ift. Bear-                                                                        |             |
| beitung bes armen Grafen von Edling, Erzbischofs von Görz, zur Refig-                                                                        |             |
| nation desselben. Romische Gründe dafür. Fernere Mittel, um zum                                                                              |             |
| Ziele zu gelangen. Sieg (ber Diplomatie) ohne Ehre                                                                                           | 102         |
| Diete in Aeianden. Siell fact Bibianiane) nane gate                                                                                          | 100         |

"Raiser Joseph II. hat sich in der Tradition der Bölker aber nicht blos als edler Mensch und wohlwollender Herrscher festgestellt, sondern man hat auch nicht unterlassen, seine Regierung als eine besonders weise zu bezeichnen. Dag sie bas nicht gewesen, hoffen wir an diesem Beispiele nachgewiesen zu haben, benn eine bevormundende Regierung ift nie eine weise. Man sagt nun aber, daß Josephs System besonders in Betreff der geistlichen Verhältnisse und ber Stellung ber Rirche zum Staate außerorbentlich liberal und aufgeklärt gewesen sei. Aber auch hier scheinen die Thatsachen gegen dasselbe zu sprechen. Wir haben des Raisers Berordnungen über das Generalseminarium und über die geiftliche Erziehung in Belgien Bergleicht man nun die Buftande Belgiene mit bem fennen gelernt. der Desterreichischen Länder heutzutage, so wird man nicht läugnen, daß Belgien auch in dieser Beziehung heute eine weit aufgeklärtere Gesetzgebung hat, als Desterreich, während die bortigen Bischöfe die Opposition gegen Josephs Einrichtungen mit mehr Glück durchgefest haben, ale die Desterreichischen. Der Grund dieser Erscheis nung liegt barin, daß ber Raifer den Priester zum Beamten und ben Beamten zum Richter über kirchliche Dinge machen wollte, um so die Bevormundung der Regierung besser zu reorganisiren und handhaben zu können. Durch bieses System wird aber die Aufklärung und Intelligenz so wenig befördert, daß die freie Forschung des Geistes nirgend mehr unterdrückt war, als bort, wo sich Staat und Rirche im Josephinischen Geiste identificirt haben."

Wenn wir in vorliegender Schrift die geistlichen Rathgeber Josephs II. in ihrer sicher nicht besonders achtenswerthen, jedenfalls aber aktenmäßigen Wirklichkeit betrachten können, so haben wir ein höchst merkwürdiges Zeugniß des Fürsten Kaunitz, der auch über die eventuelle Laienumgebung des Kaisers in einem vertrauten Briefe an Maria Theresia (ein Jahr vor ihrem Tode) sich in einer höchst denkwürdigen Weise ausspricht.

Attenstücke aufgeräumt. Einige Gelehrte (wie solche im Wienerbecken sich von anno 80 her versteinert vorsinden), haben unisono über den Berfasser geschimpst, was zwar nicht logisch, historisch und kritisch — aber dafür sehr billig ist und außer einem Conversationslexikon keine Gelehrsamkeit erfordert.

Dr. von Karajan, Prafident der f. f. Afabemie der Wissenichaften, berichtet aus archivalischen Quellen über das traurige Berhältniß von Mutter und Sohn\*), von einer eigenhändigen Entschließung der Raiserin, über einen Vortrag des Fürsten Kaunit und ein Schreiben des Raisers, in welchem dieser im Drang der Geschäfte sowohl, wie in krankhaft überreizter Stimmung statt eines Falles, den die Kaiserin eben gethan hatte, theilnehmend zu erwähnen, nur über Geschäfte sich äußerte, zudem in gewohnter Schärfe, was die damals schon fräutelnde und überhaupt empfindliche Mutter nur um so mehr verlegen mußte. Dieses Schreiben der Kaiserin lautet: ""Ich sende Ihnen den Vortrag des Kaisers mit der Antwort zurück, und zwar zu Ihrem alleinigen Gebranche und Ihrer Kenntniß. Sie werden mir die Entschließung, die er erfordert, anmerken. Ich hätte über meinen Fall doch irgend ein zärtlich theilnehmendes Wort erwartet; statt dem sehe ich mich herabgekanzelt und durchgegeißelt. Der Inhalt dieses graus samen Brieses schmerzt mich mehr als mein Fall. Ich sage dieß nur Ihnen als meinem Freunde, und sie werden mir den Brief noch diefen Abend zurüchfenden.""

"Der Brief selbst liegt leider nicht bei (berichtet Karajan weiter), wohl aber ein ganz eigenhändiges Schreiben des Fürsten an die Kaiserin folgenden Inhalts:

"Ich habe aus tieffter Seele mit E. M. geseufzt über Alles, was dieß von Anfang dis zu Ende darthut und ankündigt, Züge, die so betrübende Ansichten erkennen lassen, daß man die ärgsten Folgen befürchten muß, eine überall hervordrechende Richtung der Denkungsart, die eben so versehlt als ungerecht zu nennen ist. Die Mutter und welche Mutter, der Bruder, die Diener jeder Art, alle Welt ist in gleichem Geschmacke behandelt. Man wird eines Tages das haben, was man verdient hat, keinen einzigen Freund und zu Dienern Schurken oder gesinnungslose Leute. Welche Anssicht! Ich werde die Ehre haben, die Entschließung vorzuschlagen, die Sie nach meiner Meinung fassen können. Ich halte mich zurück, über diese Dinge noch mehr zu sagen, denn nur mein gränzenloses Vertrauen zu E. M. konnte mich bis zu dieser Ergießung meines gedrückten

<sup>\*)</sup> Maria Theresia und Joseph II. Während der Mitregentschaft. Bon Dr. Th. von Karajan. Wien. Hof- und Staatsdruckerei 1865.

Herzens verleiten, selbst auf die Gefahr hin, daß dieser Brief seinen Weg versehle. Ich muß aber E. M. deßhalb bitten, mir ihn gnädigst zurückzusenden, um ihn verbrennen zu können. E. M. zeichnen mich allerdings aus, indem Sie mich als Ihren Freund betrachten. Sie lassen mir aber zu gleicher Zeit doch nur Gerechtigkeit widerfahren, denn auf Erden ist Niemand, der E. M. durch seine Gesinnungen für's ganze Leben anhänglicher sehn könnte, als ich es bin."" —

"Auf die Bitte des Fürsten sandte die Kaiserin auch wirklich dessen Brief und zwar mit folgenden herzlichen Worten ihrer eigenen Hand zurück:"

""Ich sende Ihnen hiermit Ihre Zeilen zurück, die mich dadurch doch ein weniges wieder aufgerichtet haben, daß ich meine Seufzer mit den Ihrigen vereinigen konnte.""

"So hatte sich bis zum Herbste des letzten Jahres, das die Kaiserin überleben sollte, ihr Verhältniß zu ihrem Mitregenten gesstaltet. Es ist nicht wahrscheinlich, daß ihr Todesjahr hierin etwas Wesentliches verändert habe. Solche Dinge schlichtet nur die kalte Hand des Todes."

"Wir werden daher fortan die 15 Jahre Mitregentschaft sowohl für Maria Theresia wie für Joseph als keine glücklichen bezeichnen dürfen, wie segensreich auch ihr gemeinsames Wirken für ihre Reiche genannt werden muß".

Karajan führt noch die Worte der Caroline Pichler (Werke 61, 66) darüber an: "Es war eben die alte und neue Zeit, die sich hier grell und stark von einander trennten, und so wie sie einander nicht begreifen konnten, konnte auch keine Vereinigung zwischen ihnen stattsinden." —

Das vage, zu weit ausgreifende und zu wenig sagende Urtheil der Caroline Pichler über das Zerwürfniß von Mutter und Sohn ist in allerjüngster Zeit durch eine Publikation in Brüssel richtigsgestellt worden \*), aus der wir ersehen, daß dieser Unfriede weitaus schärfer und bezeichnender bestimmt werden kann.

Diese eigenhändigen Briefe Maria Theresia's sind an eine intime Freundin der Kaiserin, die Marquise d'Herzelle, geborne

<sup>\*)</sup> Lettres inédites de Marie Thérèse et de Joseph II., publiées par M. le Baron Kervyn de Lettenhove. Bruxelles. Victor Devaux. 1868.

de Trazegnies, Witwe des Marquis d'Herzelle, gerichtet — und bie Blatter berfelben icheinen, wie Baron Rerbyn in bem Borworte fagt, von Thranen begoffen und im aufgewühlten Schmerz abgefaßt ju fein; - diese Briefe zeigen, bag bas Bermurfnig burch Grundfate und Sanblungsweisen entstanden und genährt murde "). Der größte Theil dieses Briefwechsels ist vernichtet worden, es haben sich aber noch 30 Briefe bavon zur Enthüllung bes traurigen Berhältnisses Aengstlich schreibt die Raiserin am Schluß ihrer Briefe: erhalten. ihre Freundin soll selbe verbrennen (Brûlez celle-ci, ober: Votre lettre est brûlée; brûlez aussi les miennes). Die schmerzerfüllte kaiserliche Mutter wollte ihr tiefes Weh nicht der Welt preisgegeben, sie wollte es für immer begraben wissen. Aber — ber geschriebene Buchstabe bleibt, und über ein aus ber Hand gegebenes Schriftstuck hat der Mensch eben so wenig mehr eine Gewalt, wie über einen aus der Hand geworfenen Stein. Daß ein Belgier biefe Briefe, welche die Mutter erhaben und ehrwürdig zeigen, auf Rosten des Sohnes - publicirte, mag auch in der großen unvergeglichen Liebe und Berehrung, welche der Name der Kaiserin heute noch in Belgien genießt — seinen Grund haben; ein Andenken, das durch die Zertrümmerung und völlige Vernichtung der belgischen Constitution von Seite Joseph II. nur noch mehr an zauberischem Glanze gewonnen hat.

<sup>\*)</sup> Einmal sagt die Raiserin in der angeführten Briefsammlung Brief 20, Stitt 30: "J'ai prise complétement la place de cette sainte impératrice Josephe." Diese war die zweite Gemalin Josephs. Die Stelle findet eine Erklärung in Wolfs: Maria Christina (I. Bb. 36 S.), der über dieses traurige Berhältniß im Jahre 1766 berichtet: "Joseph war kälter und abstoßender als je gegen alle Welt, wie gegen seine Frau. Die lettere wurde bemitleibet; wer die Umstände kannte, konnte sich über das unselige Berhältniß nicht wundern, aber bie Frauen des Hofes saben darin nur die beleidigte Burbe ihres Geschlechtes. Christine fcrieb einmal über ihren Bruder Joseph: ""ich glaube, wenn ich seine Frau wäre und so behandelt würde, ich glaube, ich wäre entflohen und hatte mich an einen Baum in Schönbrunn aufgehängt."" Am meisten litt baburch die junge anspruchslose Frau selbst, welche ein Jahr nachher im 28. Mai 1767 starb." — Diese tranthafte Gereiztheit im Familienleben tam auch im politischen öfter jum Borschein, sie spielt im letten Jahre bes Raifers gegenüber bem belgischen Bolte eine traurige, für Desterreich ereignißschwere Rolle; es war sicher ein franthafter Buftand, in dem ber Raifer nicht nur alles Gefühl für Billigkeit, fondern auch alle Berechnung verloren hatte, für jede Ermagung, für jeden Rath unzugänglich geworben mar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Feier der Krönung des letten deutschen Kaisers in Rom                                                                                                                                                                                                                  | <b>23</b> 5 |
| Hülfe vom Pabst. Spanien und Portugal. Befestigung von Civita-                                                                                                                                                                                                             | 940         |
| vecchia. Die Engelsburg. Die päbstlichen Truppen                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Herzan gibt verschiedene Rathschläge, ersucht nachdrücklich für den Fall einer Landung der Franzosen — um Pferde. Plane der Franzosen. Der Desterreichische General Caprara übernimmt das Oberkommando der päpstlichen Miliz. Allerhand Gerüchte. Borkehrungen. Herzan ge- |             |
| denkt sich zu slüchten                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24</b> 3 |
| Herzan verstedt die 36 Folianten seiner Correspondenz. Berschiedene Nach- richten. Truppenbewegungen. Der französische Legationssetzet als                                                                                                                                 | 947         |
| Spion in Rom. Caprara befestigt Civitavecchia                                                                                                                                                                                                                              | 34 (        |
| Reservirte Nachricht. Herzan bittet Desterreich wieder um einige Offiziere.                                                                                                                                                                                                |             |
| Was der französische Gesandtschaftssekretär treibt. Um ein Canonicat                                                                                                                                                                                                       |             |
| für einen Doktor — bittet ein Bewerber, der kein Doktor ist und schadhafte Zeugnisse beibringt. Die Correspondenz der öfterr. Gesandt-                                                                                                                                     |             |
| schaft über kirchliche Angelegenheiten von 1755 an besonders gut ver-                                                                                                                                                                                                      |             |
| borgen. Monte Mario befestigt. Cardinale geben ihr Silberzeug in die                                                                                                                                                                                                       |             |
| Römische Münze                                                                                                                                                                                                                                                             | 940         |
| Demonstrationen der Franzosen in Rom. Aufpflanzung der Wappenschilder                                                                                                                                                                                                      | 220         |
| der Republik. Für den Freiherrn von Rohlenbach ift die Dispens gluck.                                                                                                                                                                                                      |             |
| sich burchgesetzt. Macau und Torsonia. Wieder das Wappenschild                                                                                                                                                                                                             | 252         |
| Die Berwirrung in Frankreich. Wie das Republikanische Phantastewappen                                                                                                                                                                                                      |             |
| aussieht, bas man in Rom aufmachen will. Ein Aufstand in Rom.                                                                                                                                                                                                              |             |
| Festigkeit des Pabstes. Das Römische Bolt erhebt sich für bie Ordnung                                                                                                                                                                                                      |             |
| gegen die frangösischen Revolutionsmacher. Der Setretar der Republita.                                                                                                                                                                                                     |             |
| nischen Gesandtschaft wird tödtlich verwundet, beichtet und betehrt fich                                                                                                                                                                                                   |             |
| vor seinem Tode                                                                                                                                                                                                                                                            | 254         |
| Ruhe in Rom. Das Bolt will ben Ghetto anzünden und verlangt über                                                                                                                                                                                                           |             |
| die Pechfackeln hiezu einen Segen, der natürlich verweigert wird. Das                                                                                                                                                                                                      |             |
| Bolt wird von zwei Cardinalen ermahnt, den Juden nichts zu thun.                                                                                                                                                                                                           |             |
| Ueber die Zustände in Frankreich und das Treiben der Franzosen in                                                                                                                                                                                                          |             |
| Italien                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>26</b> 0 |
| Die Nachricht vom Tode Ludwig XVI. in Rom. Der Franzosen ent-                                                                                                                                                                                                              |             |
| hüllte Plane mit Rom. Die Römer erklären fich für den Pabst. Au-                                                                                                                                                                                                           |             |
| toine der Borsteher des französischen Spitals                                                                                                                                                                                                                              | 264         |
| Der König von Preußen. Der französische Postdirektor widerruft und be-                                                                                                                                                                                                     |             |
| kehrt sich vor seinem Tobe. Der englische Prinz August. Antrag eines                                                                                                                                                                                                       |             |
| eblen Spaniers. Das Detret bes Nationalconventes gegen die Königin.                                                                                                                                                                                                        |             |
| Details über die grausame Behandlung der Königin. Kapelle und Lob-                                                                                                                                                                                                         |             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                          | 267         |
| Das furchtbare Geschick ber Königin von Frankreich. Das Requiem für                                                                                                                                                                                                        |             |
| Ludwig XVI. in der französischen Nationaltirche zu Rom. Eine Ber-                                                                                                                                                                                                          | 000         |
| schwörung zu Genua. Blasphemien in Urbino                                                                                                                                                                                                                                  | <b>403</b>  |
| Die Bulle gegen die Synode von Pistoja. Paccas Beschreibung der franzö- sischen Armee. Bedenken gegen die Ernennung des Grafen Trautmanns-                                                                                                                                 |             |

|                                                                           | Scite       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| dorf zum Bischof von Königgrät. Ein Buch mit seinem Namen als             |             |
| Berfasser wurde verurtheilt — und er erklärt, daß dieß Buch ein anderer   |             |
| verfaßt habe. Das Brove Eligibilitatis für Freiherrn Dalberg auf ben      |             |
| Stuhl von Bamberg. Wieder Trautmannsborf. Masten in Rom                   | 272         |
| Bucherer und ihre Finten. Herzan wird die hadlige Angelegenheit mit       |             |
| Trautmanneborf bald beilegen, und mas er gethan, um dieselbe glücklich ju |             |
| Ende zu führen                                                            | 276         |
| Was die Fischer in Porto fermo wollen. Graf Lehrbach wird befördert.      | 210         |
| Warum sich Herzan darüber freuet. Der Sohn des Königs von Frant-          |             |
|                                                                           |             |
| reich. Cagliostro gestorben. Graf Arco bittet um ein Breve zur Bähl-      |             |
| barkeit für Secau. Herzan wird seinem Jugendfreunde dienen. Die           |             |
| Fürstin von Lichtenstein bittet um Lossprechung vom Rirchenbann für       |             |
| ihren Sohn. Eine folgenreiche Geschichte mit dem Roch des Ministers,      |             |
| sammt Beweis was ein Koch 1796 noch für eine wichtige Person war          | 279         |
| Geschichte mit einer bem Pabst übergebenen Bittschrift. Berhandlungen     |             |
| wegen eines Hausknechtes. Die Stimme eines einsichtsvollen Mannes         |             |
| 1796 über den General Bonaparte. Rochmal der Roch                         | <b>2</b> 86 |
| Der Roch wird von Bergan bavongejagt. Ein preußischer Curier bringt       |             |
| bie wichtige Nachricht: es solle die Gräfin von Ritz aus Berlin in        |             |
| Rom gut empfangen und ihr einige Chren erwiesen werben; ber König         |             |
| wünsche dieses. Betrachtungen über bas politische Elend. Abreise.         |             |
| Russisches. Das Unglück der taiserlichen Waffen                           | <b>28</b> 8 |
| Bergan in Gorg. Migvergnugen in Wien, wegen feiner Abreise von Rom.       |             |
| Diplomatische Erklärung, wie diese Abreise fehr zwedmäßig und ersprieß.   |             |
| lich gewesen sei. Wäre eutschlossen sogleich wieder nach Rom zu gehen.    |             |
| Behandlung der Legaten, Brandschatzung Roms. Der Schatz von               |             |
| Sixtus V. in der Engelsburg                                               | 991         |
| Die Bestürzung in Rom. Wie die Franzosen in Rom wirthschaften. Flucht     |             |
|                                                                           | 902         |
| nach Grat. Klagen an den Minister Thugut                                  | 233         |
| Brief an Thugut wegen der nächsten Pabstwahl. Herzan geht nach Wien       |             |
| und holt sich dort für's Conclave seine Instruktionen, welche sich im     |             |
| nachfolgenden Bericht aus ben Memoiren Consalvis über das Conclave        | 00=         |
| von Benedig finden                                                        |             |
| Herzan im Conclave zu Benedig                                             |             |
| Die Reformbewegung schon unter Maria Theresia vorbereitet                 | 314         |
| Ein Theil des österreichischen Epistopates gegenüber den neuen Berord-    |             |
| nungen                                                                    | 321         |
| Die staatlichen Erzieher des Clerus                                       | 853         |
| Ein Fortschreiter aus dem Clerus                                          | 394         |
| Ein gemäßigter Auftlarer über ben Abt Rautenftrauch und ben damaligen     |             |
| Clerus in Desterreich                                                     | 404         |
| Die geiftliche hoftommission und die Aufhebung ber Bruderschaften         | 406         |
| Die Behandlung der nicht dienstbaren Bischöfe                             |             |
| Bas man unter Toleranz verstand                                           |             |
| Bas der kaiserliche Reichsgesandte Lehrbach 1781—82 von München nach      |             |
| Wien berichtet                                                            | 442         |
| •                                                                         |             |

|                                                                              | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lehrbach lamentirt, daß dem Nunzius von Coln in München zu viel              | •     |
| Ehren erwiesen werden. Freude, daß diesem Nunzius im Bergleich mit           |       |
| seinem Empfang zu Mannheim, in München einige Ehrenbezeugungen               |       |
| abgezwickt wurden. Die "ruhmwürdigsten Borkehrungen" ju Bien. Der            |       |
| Rurfürft zu Munchen "über die Weisheit der allerhöchsten Berfügungen         |       |
| zu Wien auf das lebhafteste gerühret". Raifer Joseph II. in München.         |       |
|                                                                              |       |
| Lehrbach bringt in dem Bericht an Kannitz sehr viele: "allerhöchft,          |       |
| allertiefst, allergnädigst, unbegränzt, inbrünstigst" an, legt               |       |
| sich "sogleich allerhöchst dem Kaiser zu Füßen", und wird am 26. Nov. —      |       |
| Reichsgraf                                                                   | 448   |
| Lehrbach ist auf die pabstlichen Runzien sehr erbittert. Der bairische Abel  |       |
| und die Hochstifte von Salzburg und Passau. Bischofsite durch poli-          |       |
| tische Umtriebe besetzt. Rangstreitigkeit wegen eines Sites bei ber          |       |
| kurfürstlichen Tafel in 16 Folioseiten berichtet. Lehrbach verehrt den       |       |
| Raiser "mit Berwunderung" und spricht über Pius VI. Wienerreise.             |       |
|                                                                              |       |
| Neue 5 Folioseiten über den alten Sesselstreit. Kurfürst von Trier tommt     |       |
| nach München. Lehrbach bittet um Berhaltungsbefehle während des              |       |
| Aufenthaltes Pius VI. in München                                             | 446   |
| Pins VI. in München auf Befehl Joseph II. beaufsichtigt. Handbillet des      |       |
| Raifers an Lehrbach, worin demfelben aufgetragen wird, den Pabst in          |       |
| München zu invigiliren. Unverrückte Aufmerksamkeit Lehrbachs und             |       |
| hierauf folgender allergehorsamster Bericht über die Anwesenheit des         |       |
| Pabstes in München                                                           | 440   |
| • •                                                                          | 447   |
| Lehrbach klagt: daß der bairische Ehrgeiz durch die Ehrenbezeugungen, welche |       |
| der Kurfürst dem Pabst erwiesen, beschädigt worden seie. Der Kur-            |       |
| fürst macht dem Pabst "süßeste Berheißungen, die aber kaum in Er-            |       |
| füllung gehen werden". Der Kurfürst und Lehrbach machen Wite.                |       |
| Lobt den Raiser und bedauert "unbesonnene Reden" über ihn. Der Kur-          |       |
| fürst bittet den Raiser für eine Abtissin, und was das Fürwort genützt       |       |
| hat. Der geheime Staatsrath Cunzmann, ein Jutrikant, wird zur                |       |
| Freude des Boltes von seinem Posten gedreht. "Biereggische Gefinnungen."     |       |
| Glückwunsch Lehrbachs, daß der Kurfürst "durch boshafte Rathschläge          |       |
|                                                                              | 450   |
| Cunzmanns seine Gemüthsruhe nicht mehr vergiften lasset"                     | 409   |
| Die Aenferungen Bius VI. über Joseph II. bestätigt, mit einem bisher         |       |
| unbekannten Bericht über Josephs letzte Tage                                 | 464   |
| Aftenstücke zur Dismembration der Diocese Bassau bezugs der Wiener-          |       |
| Diöcese                                                                      | 468   |
| Die jetige Wiener Diocese in ihrer Detanatseintheilung, als bieselbe gur     |       |
| Diöcese Passau gehörte                                                       | 470   |
| Der älteste bisher aufgefundene bischöflich Bassauische Erlaß an das Offi-   |       |
|                                                                              |       |
| zialat zu Wien für die Landdechante des zum Wiener Offizialate ge-           | 4774  |
| hörigen Passauer Diöcesanantheils                                            |       |
| Das Eigenthum und die persönliche Freiheit                                   |       |
| Reformatorische Umgestaltung eines Nonnenklosters in ein Polizeihaus         |       |
| Gefälschte Urkunden, neueste Forschungen und Schluß                          | 515   |

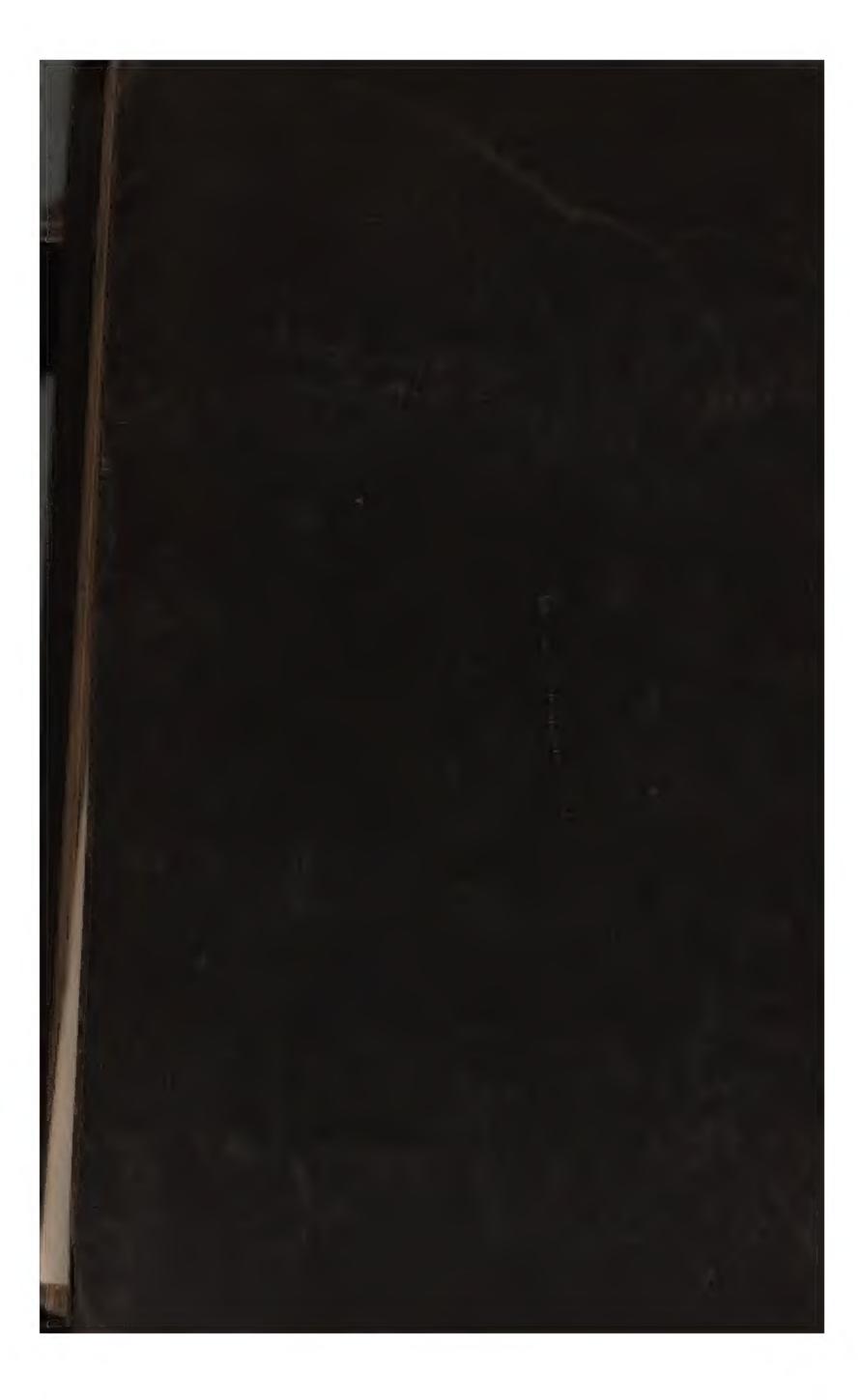